- M. FLEURET, directeur de la musique au ministère de la
- M. BOGIANCKINO, administrateur général de l'Opéra.

LIRE PAGE 23



Directeur : Jacques Fauvet

Aigéria, 2 DA; Marse, 2,50 dir.; Tantale, 250 m.; Alfemagns, 1,40 DM; Autrichs, 16 sch.; Belgispa, 20 fr.; Canada, 8, 1,10; Côn-d'Ivoire, 265 F CFA; Danessark, 6,50 kr; Expagns, 70 pes.; G.-B., 40 p.; Erbes, 40 fr.; Iran, 125 frs.; Irande, 70 p.; Irais, 90 L.; Liban, 325 P.; Luxembury, 20 f.; Karwige, 4,50 kr; Pays-Bas, 1,75 fl.; Partagal, 40 con.; Sécágal, 250 F CFA; Suèbe, 4,30 kr; Saisse, 1,30 f; E.-U., 95 conts; Yougoslavis, 38 d.

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 69 C.C.P. 4207 23 PARIS Télex Paris nº 650572 Tál.: 246-72-23

-POINT-

**Vers un droit** 

du logement

Créer un droit du logement

taire le point législatif sur les droits et devoirs des proprié-

taires bailleurs et des loca-

taires, était devenu une né-cessité. M. Michel d'Ornano.

ministre de l'environnement et du cadre de vie du

dernier gouvernement de

M. Berre, avait lui-même déposé un projet de loi qui

était un premier pas en ce sens. Le texte que devait adopter, le mercredi 28 octo-

bre, le conseil des ministres, déjà connu sous le nom de « loi Quillot », va beaucoup

Pour ne pas trahir son

objectif fondamental de réta-

blir l'équilibre entre proprié-taires et locataires, équilibre

qu'avait gravement compro-

mis l'exercice sans contrôle

et sans frein du marché de

l'offre et de la demande dans les villes où l'offre

n'existe plus, le ministre du logement est resté ferme

dans son intention première

d'améliorer, dans tous les

cas, la situation des loca-

taires. On peut espérer ce-

pendant que la vente de son

blen par le propriétaire finire

par s'inscrire parmi les « mo-tifs légitimes et sérieux » de

ne pas renouveler un bail. A

défaut, un véritable maintien

dans les lieux serait Institué,

ce que ne souhaite pas M. Quilliot.

du texte au Parlement qui

donnera leur réalité aux dis-

positions indispensables pour

mauvais-coucheur pourrait de-

Au-dela, c'est la discussion

BULLETIN DE L'ÉTRANGER

## Quadrillage militaire en Pologne

er nutrous paters

1 C

Depuis le début de la semaine l'armée « quadrille » la Pologne. De petits « gronpes opérationnels régionaux », encadrés chacun par trois ou quatre officiers de carrière, localités. Leur mission a été définie, le 23 octobre, par le porte-parole du gouvernement. Ils doivent informer directement le pouvoir de tous les phénomènes α négatifs », s'y opposer et apporter l'aide nécessaire à la population et aux organes de pouvoir local. Ils devront a améliorer l'achat de bétail et le fonctionnement des transports, lutter contre le gaspillage et contrecarrer le mauvais approvisionnement ».

Les soldats se voient done irvestis d'une mission qui n'est généralement pas de leur compétence. Mobilisés pour la défense de la patrie, formés au maniement des armes, les voilà appelés à veiller au bon fonctionnement de l'adminis-tration civile dans un pays particulièrement difficile à gouverner. Pourquoi le général Jaruzelski a-t-il pris une mesure aussi insolite dans un régime où le pouvoir appartient au parti et est exercé sous le contrôle de son appa-

On peut penser naturellement que le premier secrétaire, plus familier des soldats que des militants, entend exercer ses fonctions en usant d'un instrument dont il connaît parfaitement tous les ronages. Une telle explication ne suffit pas à rendre compte de la réalité. Le général Jaru-zelski n'a pas accédé au poste suprême à la suite de quelque coup d'Etat militaire. Il a été porté à la tête du parti, alors qu'il n'y paraissait pas spécialement préparé, parce que l'armée était la seule institution officielle polonaise appa-

marche. Les soldats, dont le temps passé sous les drapeaux a été prolongé de deux mois, vont faire quelques « corvées » supplémentaires pour extraire du charbon et acheminer des approvisionnements. De telles mesures d'urgence sont clas-siques quand une catastrophe frappe un pays. Les autorités polonaises ont cependant une visée à plus long terme. Il s'agit d'administrer un choc psychologique à une société que les gonvernants essayent valuement depuis des mois de

ressaisir.

Le générai Jaruzelski a un atout. La population ne pouvait s'accommoder trop longtemps des conditions de vie qui lui sont faites actuellement. Acheter des produits alimentaires relève de l'exploit, et un magasin sur trois est fermé faute de marchandises. Les réserves de biens industriels de consommation ont baissé d'un tiers en un an ont baissé d'un tiers en un an-Jusqu'à présent, les Polo-nais ont imputé à des gou-vernants incompétents la responsabilité de la crise. Le général Jaruzelski doit donc d'abord donner l'impression que le parti, à nouveau présent dans tout le pays, agit effi-cacement. Si la situation s'améliore, le nouveau chef du parti sera plus à l'aise pour mener la politique de renouveau comme il s'est engagé à le faire au moment de son investiture. Si les soldats ne réussissent pas à « remettre le train sur les rails », les autorités essaleront de montrer que Solidarité provoque un chaos intolérable. Sans attendre les résultats du quadrillage militaire, la campagne contre le syndicat indépendant a repris, avec cette fois la participation des dirigeants qui veillaient à rester en bous termes avec M. Walesa et ses amis. Le pouvoir a déjà désigné son bouc émissaire s'il échoue. Resterait alors à répondre à la fameuse question : qui donc est capable de gouverner la Pologne ?

# Athènes et l'OTAN Le climat social

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

# un danger potentiel»

nous déclare M. Papandréou

Les premières prises de position de M. Andréas Papandréou comme chef du gouvernement grec, après sa victoire aux élec-tions du 18 octobre, ont porté presque exclusivement sur la politique étrangère. Tant vis-à-vis de l'OTAN que de la Commu-nauté économique européenne et des Etats-Unis, il a tenu à affirmer la spécificité des problèmes grecs, qui l'amènera à solli-citer l'aménagement des alliances.

C'est essentiellement l'antagonisme avec la Turquie, qui, selon lui, représente un « danger potentiel » pour son pays, que M. Papandréou invoque pour justifier une attitude qui ressemble à un gaullisme à la grecque. Il s'en explique dans l'entretien qu'il a accordé à notre envoyé spécial. Il indique aussi qu'il entend poursuivre la politique d'amitié avec la France, amorcée par le président Caramanlis, actuel chef de l'Etat et son vieil adversaire

De notre envoyé spécial

à-dire libéral, démocratique, auto-

gestionnaire et décentralisateur

Propos recueillis por

BERNARD BRIGOULEIX. (Lire la suite page 6.)

Athènes. — M. Andréas Papan-dréou nous reçoit, non dans son veste hureau officiel, mais dans celui, beaucoup plus modeste, qu'il s'est aménagé de très longue date dans la mais on de famille de Castri — celle-là même où il jut arrêté le 24 april 1967 sur l'ordre des putschistes et ch son père, lorsqu'il était lui-même premier ministre, aimait à se retrouver. De me ure gentiment bourgeoise sans plus, entourée d'un jardin planté de « peskas » odorants. Sur le perron sommetile un chien errant que le président a recueilli.

Si près d'Athènes, et pourtant si loin, les rumeurs de la capitale ne franchissent pas la grille sur la quelle veille désormais une garde discrète de fidèles et de quelques policiers. Dans ces grandes pièces calmes meublées sans attrati, où même le téléphone semble désuet, le seul bruit qui parvienne de l'extérieur est, à l'heure de la récréation, celui d'une école toute proche. Né à Chios, M. Papandréou aurait-li garde un certain besoin insulaire de retranchement, ou moins de si loin, les rumeurs de la capitale garte un certain bestin histalia de tetrauchement, au moins de temps en temps, pour faire le point? C'est en tout cas dans cette lie en pleine terre qu'il a répondu à nos questions.

a Pensez-oous que votre vic-toire, dont l'ampleur a surpris même vos amis, est un phé-nomène spécifiquement grec ou plutôt une nouvelle mani-jestation de cette remontée de la gauche que l'on observe aussi ailleurs en Europe?

- C'est un peu les deux. En Europe du Sud, il y a actuelle-ment un mouvement assez géné-ral qui consiste à rechercher dans des programmes de type socialiste des solutions à la crise. Socialiste des solutions à la crisci-l'ai toujours pensé que si le capi-talisme ne fournissait pas rapide-ment ces solutions alors qu'il avait assuré un rythme soutenu de développement jusqu'à ces der-nières années, l'heure du socia-lisme viendrait. J'entends par socialisme celui que nous fai-sons nôtre, comme par exemple nos camarades français, c'est-

# «La Turquie représente pour la Grèce • Les conflits ponctuels et spontanés

est perceptible chez Renault, la tension s'accroît chez Peugeot l'usine de Sochaux.

Des conflits ponctuels et souvent spontanés éclatent çà et là chez Eurocéral à Montpellier, à l'Entreprise industrielle à Nantes, au centre de distribution E.D.F. à Avignon. Ailleurs, des grèves se poursuivent, comme à l'imprimerie Braun, au textile Goddeb-Bedin à Mulhouse, dans plusieurs établissements de Bank Xerox France, dans les Prisunic de Nimes, au centre de triage S.N.C.F. de Villeneuve-Saint-Georges. Cependant, d'autres conflits se

Les syndicats, localement, participent à ces mouvements on

La lutte contre le châmage (rejet des licenciements et créa-tion de nouveaux postes de tra-rail) est souvent devancée par

A l'attentisme qui avait carac-térisé le retour des congés, se substitue progressivement l'impa-tience, avec le sentiment que le gouvernement a achevé son ap-prentissage et que l'heure est venue de voir, dans la vie quoti-dienne les fruits du changement dienne, les fruits du changement de majorité. Les faibles résultats des négociations sur la durée du travail ont aussi accentué l'amer-

(Live la suite page 35.)

# L'Inde aux prises avec la corruption

du Maharashtra — région de Bombay, — M. Antulay, un protégé de Mme Gandhi, défraie la chronique en Inda. Elle jette une

Lire page 5 le début de l'enquête de notre correspondant Patrick Francès.

# Un entretien avec M. Raymond Forni

## • Les débats de la commission des lois devraient pouvoir être publics Nous allons rédiger une proposition de réforme du code pénal

Une importante délégation de la commission des lois de l'Assemblée nationale se réunit, les 29 et 30 octobre, à Lyon, en séance de travail. A l'exception d'une mission limitée en 1978-1979,

et qui n'eut jamais de suites, une telle réunion n'a pas de précédent récent.

«La commission des lois a-t-elle une spécificité par rapport aux autres ? — Je pense, sans vouloir la monter en épingle, qu'elle a un rôle tout à fait prépondérant à jouer... — Donc une supériorité...

— Une supériorité dans le domaine législatif, incontestablement. Beaucoup de lois passent par nous et peu de textes peuvent être élaborés sans nous. Or,

Le président de la commission, M. Raymond Forni, explique ci-dessous le sens de cette initiative, les développements qu'elle aura et sa conception du rôle de la commission au sein des institutions de la République. gistrats et pour le législateur que nous sommes. Nous voulons faire pression et nous considé-rons que cette pression peut s'exercer par le travail que nous fournirons à l'Assemblée natio-nale, par la ténacité dont nous ferons preuve nous que les ré-

cultés en assurant le contact préalable avec ceux qui appli-quent les lois. y Nous devons, eu Parlement, faire en sorte de ne plus tra-valler en vase clos. Trop sou-vent la commission des lois et les commissions permanentes ont les commissions permanentes ont travaillé d'une manière secrète. Nous voulons que la commission s'ouvre le plus largement possible sur le pays. C'est cela que je veux mettre en cuvre le plus rapidement possible au travers de ces contacts sur le terrain, de la multiplication des auditions per le commission.

«LE CHAGRIN ET LA PITIE»

par la commission.

— Vous en avez en projet?

— Absolument, Je pense, par exemple, à la réforme du Code pénal. Nous nous sommes engagés à presser le mouvement et à l'accelérer. À faire en sorte que les choses aillent vivement en ce domaine parce que nous considérons que la situation actuelle est absolument intolérable pour le institutable pour les mapour le justiciable, pour les ma-

#### *AU JOUR LE JOUR* Rectangle blanc

Les enjants, qui s'ennuient le dimanche, comme dit la chanson, ne s'ennuieront plus désormais la retransmission en direct de la séance des questions d'actualité, moment jort de la vie de l'Assemblée

Cette instruction civique

audiovisuelle n'est pas sans mérite, mais pas, non plus, sans danger. Les chers petits apprendront, par exemple, qu'un monsieur respectable peut, s'il est de gauche et ministre, être traité de personnage « ignoble » et « gâteux » valeurs traditionnelles.

L'ancien pouvoir avait, lui, la décence de ne pas soumettre la jeune génération à un spectacle aussi violent PATRICK JARREAU.

Jamais plus dix ans déjà, la queue était telle devant cette salle du quartier Latin

ferons preuve pour que les ré-formes aillent plus vite et qu'un texte soit élaboré dans les mell-leurs délais, au travers du groupe d'étude qui va être mis en place hientôt.

(Lire la suite page 11.)

Propos recueillis par PHILIPPE BOUCHER.

diants, qu'entrée de Justesse je me suis retrouvée au premier rang d'or-chestre, renversée littéralement par ce qui me dégringolait sur la tête. Derrière moi, ça grondalt, ça bouillonnalt, ça explosalt en rires nar- division Leclerc. quois et en onomatopées interlo-quées pour émerger quatre heures plus tard à la brune sur le trottoir, sans voix, complètement scié, sonné, sidéré. C'était donc ça, la France de Vichy, la France de Montoire, c'était donc ça qu'il fallalt lire entre les lignes des livres d'histoire au chapitre 1940-1945 ?

On sentait que ça allatt barder ce

Quand le film est sorti, il y a soir-là dans les families, que cer-ix ans déjà, la queue était telle tains parants allaient être obligés de sissait depuis plus d'un quart de siècle dans les placards. Verrouillés les placarda, fermés à cié, la cié de dans un grand sursaut de fierté retrouvée derrière les tanks de la

> les Champs-Elysées, le général de Gaulle faisait don de sa résistance à cette, France qui applaudissait encore quelques semaines aupara-vant d'un même cœur, d'un même élan, le maréchal Pétain.

CLAUDE SARRAUTE, (Lire la suite page 22.)

#### DÉBATS AUTOUR DU CINÉMA FRANÇAIS

- Face-à-face Daniel Toscan du Plantier-Frédéric Mitterrand.
- Une semaine de « prêt-à-filmer ».
- Plaidoyer pour l'ambition.

(Live pages 15 à 18 le Monde des arts et des spectacles.)

# tendent à se multiplier

# Débrayages chez Peugeot à Sochaux

Le climat social tend à s'alourdir. Si une certaine détente depuis le 16 octobre, les débrayages se multiplient dans

essaient de les contrôler.

Un mécontentement diffus semble être le seul caractère homogène de cette poussée de fièvre. Il s'agit le plus souvent de grèves ponctuelles et sponta-nées souvent appuyées par l'oc-cupation des locaux, contre la-quelle les patrons réagissent auprès des tribunaux.

les revendications de salaires; mais les doléances portent aussi sur les conditions de travail, les libertés syndicales ou l'extension des droits des travailleurs, comme chez Renault-Sandouville.

sortir d'une situation où le est tout-puissant, sans pour autant créer un système où le Jocataire - mauvais - payeur -

venir indélogeable. Or la ligne de clivage poll-tique en la matière est loin de passer sans nuances aujourd'hul entre la droite et la gauche: les Français sont petits propriétaires bailleurs, et tel qui se défend bec et ongles contre son propriétaire dans sa résidence principale, n'hésite pas à appliquer au locataire d'un studio, chèrement acquis par lui, le droit du plus fort. On ne peut que souhalter que l'Assemblée nationale et le gouvernement mettent en place un texte raisonnable fondant l'indis-pensable droit à l'habitat, sans moyens réglementaires et judiciaires capables de faire respector les engagements des uns et des autres sans lourdeurs et sans délais inu-

(Lire page 34.)

### "Une œuvre bouleversante de sincérité, renouant / avec la grande tradition du / bonheur d'écrire saus complexe ni masochisme qui de Diderot à Stendhal ligne de force de notre démontrant à supposer que ce fût encore nécessaire, qu'il est un des plus grands écrivains de ce Alexandre Astruc / Paris Match

acques Laurent Les Sous-ensembles flous

GRASSET

# Pour une école neutre et démocratique

Le projet de réforme de l'École nationale d'administration exposé par M. Le Pors provoque de nombreuses réactions. Nous avons retenu celle de William Brulet qui redoute de voir les clivages existant au sein de la société envahir l'État. De Jacques Hardy, qui, pour mieux assurer la démocratisation de l'école, voudrait supprimer le concours externe, le préconcours devenant la seule voie d'entrée. Louis Canier pense, quant à lui, que le métier de fonctionnaire est le produit d'une longue

E plus souvent, les défen-seurs de l'Ecole nationale d'administration ne souhaitent pas que l'on prenne sa défense car ce serait la preuve d'une situation précaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le récent changement politique a montré la fiabilité de cette insti-tution et la neutralité des hauts fonctionnaires. Par allleurs, les énarques engagés dans la voie politique (et qui sont une minorité) se retrouvent en grand nombre au sein du gouvernement et de l'Assemblée nationale. comme ils l'étalent déjà auparavant. Enfin. les perspectives ouvertes par la nouvelle politique économique, nationalisations, extensions du secteur public, développement des interventions de l'Etat, vont engendrer un accroissement important des res-

ponsabilités des administrateurs issus de cette école. Mais si l'emprise de l'ENA reste intacte, des éléments d'inquiétude apparaissent pour beaucoup d'élèves, le projet de réforme actuellement à l'étude étant de nature à supprimer les principes

qui ont fait la renommée de cette En effet, sous des aspects anodins, la réforme de l'ENA que M. Le Pors a récemment exposée devant le conseil d'administration de l'école est de nature à remettre en cause, si elle vensit être appliquée, une conception de la fonction publique prévalant

En outre, la mise en place et

dans notre pays depuis plusieurs

saurait constituer une récom

Quant aux disparités llées au

système, elles feralent partie du

folklore administratif, si elles

n'étalent étonnantes : le

« tabou » des primes en ques-

tion n'est qu'une Injustice

déguisée en opportunité

secrète : verser des indemnités

dites « de sujétion » à qui en a

qui sacrifie, sans compensa

tion, vingt-cing dimanches hors

de chez soi pour le bien du ser-

vice est simplement dérisoire

Ministères « riches », ministères

Dès lors, comment s'étonner

des rivalités mesquines, Indignes

de fonctionnaires attelés à la

même táche, et dont c'est l'hon-

neur de servir ? On souhaiterait

les diviser et dissuader l'ensem-

ble de pratiquer cette qualité première du service public qu'est

le dévouement qu'on n'agirait

Il me paraît loyal d'ajouter

que, parfaitement informé du sort qui est le mien avant

d'entrer en fonctions, je n'accepte

et sers l'Etat inconditionnelle-

pauvres → ? Oπ s'y perd.

pense des services rendus.

Capitaines et généraux

par LOUIS CANIER (\*)

tout réformateur de la

fonction publique doit se

poser pourrait être : comment

Chargée depuis trente-six ans

de former les cadres de la haute

administration. l'ENA a « sorti »

des têtes bien pleines, et par-

fols bien faites. Mals il convient

de ne pas perdre de vue l'humi-

lité - j'aliais écrire la bana-

lité — du quotidien, de quoi la

vie est faite. Et c'est le quotidien

qu'il faut rendre plus qualitatif,

ouisque c'est lui qu'il faut

Dans l'armée, le général a été

nécessairement capitaine, alors

même que celui-ci ne deviendra

le métier, qui n'est qu'une ion-

que patience, s'apprend jour

après jour, et justifierait donc

la promotion de ceux qui ont

« quelque chose en eux-mêmes »

autre que la fameuse expé-

rience, — c'est-à-dire assez de

foi et de dévouement pour servir

l'intérêt public à un autre niveau

que le leur, étant entendu que

l'avancement bien compris ne

(\*) Directeur du service dé-

reconstruire, chaque jour.

faire pour mieux faire?

la composition de la commission de réforme de l'ENA ont étonné beaucoup d'élèves. En effet, à un moment où la concertation et la participation sont privilégiées, cette commission comprend uni-quement des enseignants mais aucun membre de l'administration active ou représentant des

élèves et anciens élèves. De plus, les rumeurs concernant la nomination d'un nouveau directeur de l'ENA (qui ne serait pas, nées de l'école,

par WILLIAM BRULET (\*)

comme cela a été le cas jusqu'à présent, un haut fonctionnaire dont la neutralité est reconnue par tous, mais le membre d'un parti politique) sont de nature à accroître l'inquiétude de beaucoup d'élèves ou d'anciens élèves ne souhaitant pas que soient dénaturés les principes ayant, depuis la libération, présidé aux desti-

#### Des points positifs

Il y a dans le projet de réforme, tel qu'il a été exposé par le mi-nistre, un certain nombre de points très positifs, sous réserve de leurs modalités de mise en

D'abord, la nécessité de redonner au concours interne, réservé aux fonctionnaires, sa vocation originelle de promotion sociale des fonctionnaires de rang modeste. Celui-ci a, en effet, été « victime d'un véritable détournement de procédure » puisque, en fait, plus de la moitié des postes offerts à ce concours sont

accaparés par des normaliens ou des egrégés. La parité numérique entre étudiants et fonctionnaires, que l'on souhaite aussi établir, existe déjà pratiquement Encore faudrait-il que le concours interne reste à un niveau proche du concours externe réservé aux étudients, car sinon cela nécessiterait une scolarité différente à l'ENA, ce

qui irait à l'encontre de l'ordon-

nance de 1945, créant l'école. Positive aussi est l'idée de donner une dimension nouvelle à la formation permanente. L'évolution des conditions de l'action administrative est telle aujourd'hui que la formation permanente est aussi nécessaire dans l'administration, organisation complexe et multiforme, que dans le secteur productif. De plus, il y aurait un nouveau rôle à jouer pour l'ENA, notamment depuis la suppression de l'Institut Auguste-Comte. Le développement d'un lieu de rencontres entre hauts fonctionnalres et nonfonctionnaires contribuerait à l'ouverture de l'administration vers les secteurs les plus dynamiques, que ce soient ceux de la production, de la recherche ou de

culture. coopération avec les fonctions publiques étrangères répond aux souhaits de la plupart. Déjà favorisé par l'instauration d'un cycle étranger à l'ENA permettant tous les ans à une vingtaine de fonctionnaires étrangers de connaître l'administration francaise, ce système pourrait se développer et donner l'occasion aux élèves et anciens élèves de l'école de mieux connaître de l'intérieur

les administrations étrangères. De la même façon, au moment où la décentralisation est à l'ordre du jour, il devrait être possible de permettre aux collectivités décentralisées de disposer de cadres d'un niveau comparable à ceux de l'administration d'Etat; les élèves qui le souhaitent pourraient ainsi servir dans les administrations locales.

fonction publique remettent en par les uns d'être trop « rose » cause les principes fondamentaux de la fonction publique. du régime, les élections des Le principe du concours a été représentants des élèves auprès de la fonction publique. renouvelé, en 1945, par ceux qui des organisations de concertation

En revanche, les autres points

possible d'imaginer des procé- çais.

dures d'entrée qui ne soient pas basées sur ce principe et de dire. comme le fait le ministre de la fonction publique, a qu'il convient de considérer que ceux qui, dans leur profession, responsables syndicaux, élus locaux, dirigeants du mouvement associatif. ont apporté la preuve de leur dévouement au service du bien public, devraient pouvoir exercer d'importantes fonctions au sein de l'Etat ». Mals cette thèse est très

En effet, il existe déjà un certain nombre de fonctionnaires, préfets, ambassadeurs, recteurs, directeurs, etc., qui sont nommés au choix par le gouvernement et il est normal qu'à un certain niveau, où la fonction exige des choix politiques, le pouvoir en place soit à même de choisir ses fonctionnaires. De la même façon, il existe un accès extérieur à tous les grands corps (Conseil d'Etat. Inspection des finances. Cour des comptes), permettant au gouvernement de choisir des personnes n'appartenant pas nécessairement à la fonction publique et qu'il souhaite récompenser.

Ce système, longtemps critique par l'opposition d'hier, est aujourd'hui maintenu et utilisé. Mais son développement serait dangereux. D'abord parce qu'à l'inrerse du système américain des « dépouilles » où le candidat élu amène avec lui toute une nouvelle administration, la fonction publique française a toujours réservé uniquement aux très hauts postes, ce genre de nominations. En outre, un tel système ne

prend pas en compte les néces-sités de l'administration de cette fin du vingtième siècle. La fonction publique, depuis une Enfin, le développement de la vingtaine d'années, s'exerce dans un cadre réglementaire et juridique de plus en plus complexe, dans un champ d'action beaucoup plus large et avec des préoccupations économiques qui n'existalent pas auparavant. Force est de reconnaître que les compétences exigées ne sont généralement pas de celles qui s'acquièrent dans les syndicate ou les associations. Par contre, ces nouvelles exigences ont été prises en compte dans la scolarité de l'ENA : ainsi, un concours à dominante économique a été créé et, pour l'ensemble des élèves, une formation en techniques quantitatives a été dévelop-

Le dernier reproche qui pourrait être fait à ce système serait de vouloir politiser une école qui, quolque en pensent ses détracteurs, est restée neutre. Alors développés par le ministre de la qu'elle a été longtemps accusée et par les autres d'étre l'école refusaient à l'Etat le droit réga- ont montré, depuis plusieurs anlien de choisir lui-même ses nées, que l'opinion des élèves était propres serviteurs. Bien sûr, il est aussi partagée que celle des Fran-

Un autre motif d'inquiétude interministériel de ce corps et la pour beaucoup d'élèves concerne création d'un grade d'adminisle « lissage des carrières » et trateur général qui serait au plus Cet accès est rendu possible par haut niveau de la fonction l'accès aux grands corps de l'Etat. publique. Le second souhait du le classement de sortie qui permet à 10 % des élèves d'y être nommés ou encore par un tour d'accès des administrateurs civils extérieur, grâce à une nomina- aux grands corps », et c'est là

Face à cette situation, le ministre a souhaité un double autres qu'une certaine forme de changement. D'abord, « permettre un certain lissage des carrières en donnant à l'ensemble du corps des administrateurs civils des perspectives de carrière proches de celles des grands corps »: l'ensemble des élèves ne peut que s'en réjouir puisque, depuis longtemps, ceux-ci souhaitent que devienment effectifs les principes

(\*) Elève de l'ENA et des élèves nembres des syndicats F.O. et

principe du concours étant alors rejeté ?

souhaiteralt supprimer l'eccès direct aux grands corps, il fau-drait alors procéder à un nouveau concours, un certain nombre afin de conserver le caractère démocratique du recrutement,

ceux étant en poste à l'étranger ou en province.

Un autre danger d'une mesure consistant à développer les nominations au choix et non plus par concours, au sein des grands corps, serait d'ôter à ceux-ci leur independance. Or, la liberté d'opinion de leurs membres est une qualité première pour l'élaboration des rapports administratifs bien souvent critiques qu'ils élaborent à la demande des pouvoirs publics. C'est d'ailleurs une idée partagée par les spécialistes étrangers, dont Ezra Suleiman, qui voit dans ce système l'un des points les plus positifs de l'administration française (1). Enfin, ce projet de réforme et

a suscitées sont l'occasion de souligner quelques aspects sousjacents du débat d'aujourd'hul. L'ENA, du fait de la place et de consensus, aurait rapidequ'elle a su prendre dans le système administratif, puis dans le système politique et économique, est devenue un symbole et on a pu ainsi écrire « qu'elle forme l'écran polémique qui s'instaure entre la rue et les sphères diri-

certains croient que c'est toute l'administration et la société françalse qui changeralent. Or, faire du mai français un simple mal administratif et de

celui-ci la résultante de l'ins-

titution qui est au sommet de

geantes » (2). C'est pourquoi, en

évoquant une réforme de l'ENA,

mais l'on imagine alors tous les l'administration, wouldir réformer problèmes qui se poseraient et l'ENA sans aller plus en avant l'inégalité des chances entre les dans l'administration, cela revient élèves travaillant à Paris et à ne s'attaquer qu'à la partie émergée de l'iceberg.

Et d'ailleurs, l'Ecole n'est pas la cause de beaucoup des reproches qu'on lui adresse : ainsi, de l'origine géographique et sociale des élèves ; c'est parce que l'université française et les grandes écoles d'où proviennent les candidats au concours d'entrée sont elles-mêmes inégalitaires que l'ENA reproduit ce phénomène. Et c'est en amont, au nivean de l'université, que tout reste à faire.

L'administration francaise jusqu'à maintenant, appelé à elle tous ceux pour qui le service de l'Etat n'a de sens que par rapport à la nation tout entière C'est pourquoi, toute évolution. les diverses prises de position qu'il comme celle qui est proposée aujourd'hui, falsant de l'Etat le reflet des clivages de la société et non plus un facteur d'unité ment pour consequence d'attirer des partisans privilegiant une quelconque idéologie et non plus des fonctionnaires chargés de gérer le service public. Et il ne faut pas s'y tromper, ce serait aussi la fin d'une organisation administrative, qui, M. Le Pors l'asouligné, a fait la preuve de son efficacité et que beaucoup de pays nous envient.

(1) Ezra Suleiman : les Hauts onctionnaires et la politique, Parisfonctionnair Seuil 1977.

# école pour les fonctionnaires

par JACQUES HARDY (\*)

taire épouser son temps. > Le projet de M. Le Pors n'est pas nouveau. Depuis sa créa- forte représentation des cadres supé tion, en 1945, l'Ecole a connu nombre d'ampleur intervint en 1971. Elle visalt à démocratiser l'accès à la haute fonction publique. Le contenu des sification du recrutement? Même épreuves composant les concours d'accès fut revu. Au lieu de reposer sur le brillant formel de la disser- la capitale constituent les gros batailtion de culture a clation du jury se fonderait sur l'étendue et la profondeur de connaissances techniques à carectère juridique ou économique. Mais, surtout, le concours interne serait plus largement ouvert, afin de permettre aux agents publics « méritants » d'accéder à l'Ecole. A cet effet, l'on créa un « pré-concours » leur permettant de préparer, à plein temps, pendant une ou deux années, les concours en conservant leur rémunération.

Dix ans après, le bilan est bien mince. La démocratisation n'existe nas Les études sur l'origine sociale des

HANGER l'ENA pour lui élèves de l'ENA montrent une faible de paysans et, au contraire, une rieurs et des professions libérales

heuts fonctionnaires. Peut-on seulement parier de diverpas. Les candidats parisiens formés par l'institut d'études politiques de Quant aux fonctionnaires qui entrent à l'ENA, ils possedent autant de diplômes que les candidats des concours externes et s'apparentent plus à des « étudiants prolongés » (enseignants notamment) qu'à des travailleurs complètement engagés dans la vie active.

Cette homogénéité du recrutement a certes donné à la France des fonctionnaires de valeur, comma le soulignait le ministre lui-même. Mais catte situation n'est pas saine. Elie est la principale cause de cette technocratisation tant dénoncé les hommes politiques et tant ressentie par les citoyens.

#### Démocratiser et diversifier l'accès

Peut-on y remédier sans supprimer l'ENA? Sans aucun doute. Les responsabilités qui sont celles des hauts fonctionnaires supposent un haut dures de recrutement qui garantissent la qualité intellectuelle des candidats. Sur le premier point, les qualités de l'actuelle ENA sont peu discutées. C'est donc au niveau des concours qu'il faut agir pour démocratiser et diversifier l'accès à l'Ecole. M. Le Pors propose de revivifier le concours interne. Mais que peut-on attendre d'une seconde réforme type 1971 ? Il faut aller plus loin et modifier les règles dont la situation actuelle est la produit. Précisons tout d'abord la nécessité

de supprimer la concours externe,

Il n'est pas possible, en effet, de dénoncer les technocrates et de continuer à faire comme si l'on pouvait, à vingt-cinq ans, par la grace d'un concours, devenir haut fonctionnaire, en ayant pour toute expérience la fréquentation de l'Université, de l'I.E.P., puis de l'ENA. L'exigence d'une ancienneté prossionnelle minimale, d'une réelle expérience administrative, paraît de bon sens lorsque l'an recrute de futurs hauts responsables. Les cinq ans actuellement nécessaires pour présenter le concours interne semblent raisonnables. Encore faudralt-li réserver l'accès de l'Ecole aux fonctionnaires titulaires. Alnsi l'on trouverait sürement aussi le fameux « sens de l'Etat - que se plaisent à invoquer ceux qui entrent, par l'ENA, dans la fonction publique. L'on aurait surtout

(\*) Assistant à l'université de laute-Bretagne (Rennes).

des réalités de l'administration de

Supprimer le concours externe donc, et, en même temps, ouvrir largement les portes du pré-concours. qui deviendrait le vivier unique de l'ENA. Chaque candidat disposerait. comme aujourd'hui, d'une ou de deux années — selon son niveau d'étudas - pour préparer les épreuves. cette préparation ne soit pas monopolisé par des fonctionnaires sur diplômés et proches de l'administration centrale, de régionaliser le recrutement et d'assurer la préparation dans des centres régionaux, s le modèle de ceux qui existent déjà à Bordeaux, Grenoble, Rennes, Strasbourg... Les moyens pédago-giques existent sur place, alliant les universitaires et les anciens élèves en poste dans la région. Le développroblème financier si la volonté politique de modifier profondément le français existe et si elle est suffisamment forte pour résister aux pressions des grands corps de l'Etat.

coupe malencontreuses dans la réponse du Comité pour l'identité nationale, écrite par M. Rossillon (le Monde du 24 octobre, page Idées) a altéré le sans d'un paragraphe. Il fallait lire : (M. Komopnichi) « dans sa réponse à l'excellent article de G. B; ain et au communiqué du Comité cite jusqu'à treize grands exemples de l'universalité de la culture dont Balzac, Picatso, Proust, Soutine, Freud... Ces témoins de l'accusation »... le reste sans changement. • RECTIFICATIF. - Une

partemental de l'Allier des An-ciens combattants et victimes de la guerre ment. Mais trop de différences c'est trop. LOUIS JOXE victoires sur

la nuit

1940-1946 288 pages.

Mémoires

Flammarion

Des critères vagues et imprécis

de 1945, à savoir le caractère

ministre de la fonction publique est d' « accroitre les possibilités la cause de l'inquietude de beaucoup d'élèves. Sur quels critères cooptation politique, ou tout au moins de récompense des hauts fonctionnaires « méritants », cet accès serait-il possible, le

En fait, dans la mesure où l'on l'assurance que les candidats ont d'années après la sortie de l'ENA, vécu un certain temps au contact

عكذا من الأصل

Le Monde

LA VISITE C

La grande commis M. Claude Cheyson

re mercredi 28 och Babat pour presider & vaux de la grande C franco - marecai ministre français des tions exterieures 55 d'abord à Fès, où il sa par le roi Hassan E retournera à Rabat où maracaia. M. Boucet presidera la delegation caine. Cette remio durera quarante-huis fournira l'occasion de un premier bilan da tions Materales dep prise de fonctions du den: Mitterrand et de les perspectives pou

Rabit — Le bilan P che mas escules est dat sense pesse dans la quis commune des reas de la congression entre la Davis a maris of a Person farmer of pour out of the A THE PERSON OF SE PECO arali repondu du becau de son election, de façon n avan depeene plusiem SUCCESSION de Eren bus de M. Cl

TARATA NE MANGARE For an mer toute in that Le conflit saharini

M. KODJO ASSURE HASSAN II ENTEND & N FAIRE POUR COMPRO LE PROCESSUS **de Pai** Birt AFP. - M. Eden

a tie reit pendant dein : mit. 27 orfeber, par ie t sun II. a Iframe, pres de . seretaire d'incral de 10. Annonce qu'il affait se té unter la tarties de conflit h contration d'une nouve una de comete e ad hoe s mise on the trackets l'Organisti en pomafricalme hara occidental. Il a souligi fallast exister Qu'll n'y ait un raption dans le processus de donne - foute garantie qu'il s Diatro bart, Penvoyê spê FARP, A Smara, se rêfêran source: militaires, confirme combats of les operations invace te pourantent dans k de Guelta-Zentmour. Les a barocara, maintiennent qui forces on détroit on ende jeudi damiler, sux chara I fahrication soverione et a fain nombre : de blindés de port de trapes. Les di Sabraone est confirmé possi T-54 pris sux Marocains m

M. Cheysson ( apporte « m **Ca** présider

les aroir utilisés 4

bataille de Guelta-Zemmou

Monde : du 22 octobre).

M. Cherson a confirme of octobre dans une décidant une décidant une la France de la France le la France le la France de la Guille de la France de la Guille de la France de la dionale de transiti Tonad), auquei M. Mittarati adresse un message lien la comaine dernière. Seion des sources stress par l'Ar P. 15 tonnes d' nitions et fusils d'assaut y Ralachnikov ont été livie Ponces a man populaires Porces 2 mées populaires de M. Goukouni Ouedde mee irancasse, qui n'est pa més francaise, qui n'est par de ce pre d'armes, les féripaires en son temps lembraises du Tchad et République Centrafricain Bouar, dans le nord ce plus pare militaire francaint par Maroua, l'agence i nord de Calification par Maroua, l'agence i nord de Calification par Maroua, l'agence i nord de Calification par Maroua, l'agence i nord du Calification de Calificati situie dans is nord du Car L'agence soudanaise de SUNA et les savoir. m qu'un émissaire français. N predon, avait remis la w mocratique

9 3**4** 15.5

AND THE PARTY.

great or

MEDIE - - - ...

ASSET

\$20,4

**₩** • 3 = 1 . . .

## La grande commission mixte va siéger dans un climat politique assaini par les initiatives des deux parties

M. Claude Cheysson arrive ce mercredi 28 octobre à Rabat pour présider aux tra-vaux de la grande commission franco-marocaine. Le ministre français des relations extérieures se rendra d'abord à Fès, où il sera reçu par le roi Hassan II, puis retournera à Rabat où il rencontrera son homologue marocain, M. Boucetta, qui présidera la délégation maro-caine. Cette réunion, qui durera quarante-huit heures, fournira l'occasion de dresser un premier bilan des relations bilatérales depuis la prise de fonctions du prési-dent Mitterrand et de tracer les perspectives pour l'an-née 1982.

Rabat. — Le bilan pour les cinq mois écoulés est, dans l'en-semble, positif dans la mesure où la continuité des relations et de la coopération entre les deux de la cooperation entre les neux pays a résisté à l'épreuve de l'arrivée au pouvoir en Prance d'une majorité socialiste. Soucieux de rassurer et de réconforter l'allié marocain. M. Mitterrand avait répondu au message de félicitations de Hassan II, lors de son élection, de façon parti-culièrement chaleureuse, puis il lui avait dépêché plusieurs émis-saires

Les visites successives de M. Beregovoy, secrétaire général de l'Elysée, puis de M. Cheysson dans la première quinzaine d'août, constituaient de nouveaux gestes. Four animer toute la machinerie

#### Le conflit saharien

#### M. KODJO ASSURE QUE HASSAN II ENTEND « NE RIEN FAIRE POUR COMPROMETTRE LE PROCESSUS DE PAIX »

Rabat (A.F.P.). — M. Edem Kodjo a été reçu pendant deux heures, mardi 27 octobre, par le roi Hassan II. à l'irane, près de Fès. Le secrétaire général de l'O.U.A. a annoncé qu'il allait se rendre à Alger et à Nouakchott et « éconter toutes les parties au conflit » avant nion du comité a ad hoc » pour la mise en œuvre des résolutions de l'Organisation panafricaine au Sa-hara occidental. Il a souligné qu'il fallait « éviter qu'il n'y ait une interruption dans le processus de paix s et indiqué que le souverain lui avait donné « toute garantie qu'il ne ferait

rien pour le compromettre s.
D'autre part, l'envoyé spécial de l'A.F.P. à Smara, se référant à des sources militaires, confirme que les combats et les opérations de nettoyage se poursuivent dans la région de Guelta-Zemmour. Les autorités marocaines maintéennent que leurs forces ont détruit on endommagé, jeudi dernier, six chars T-54 de jeudi dernier, six chars T-54 de fabrication soviétique et « un certain nombre » de blindés de transport de troupes. Les dirigants sahraouis ent confirmé posséder des T-54 pris aux Marocains mais démenti les avoir utilisés dans la bataille de Guelta-Zemmour (« le Monde » du 28 octobre).

(1) Il s'agit d'un marin français condamné le 20 octobre à deux ans de prison pour offense au roi : il avait pendu un saurisson au clou svait pendu un saurisson au clou svait pendu un saurisson au roi : il svait pendu un saurisson au roi : il pendu un saurisson au roi Monde n du 28 octobre).

De notre correspondant d'une vaste coopération multiforme ce sont, en effet, l'inspi-ration et l'élan politiques qui

Les différentes crises qui ont secoué le Maroc sur le plan inté-rieur au cours des cinq mois écoulés ont failli remettre en question cet élan. Quand le parti socialiste français «exigera» la libération de M° Bouabid, premier liberation de Ma Bouabid, premier secrétaire de l'U.S.F.P., arrêté avec quatre autres membres du bureau politique du parti, le gouvernement marocain qualifia cette prise de position d'e immiztion outreuxidante » d'un gouvernement étranger dans les affaires marocaines, et le Quai d'Orsay avait publié un communiqué beaucoup plus nuancé. beaucoup plus nuancé.

Dans toutes ces occasions toutefois, le gouvernement français et le président Mitterrand luimême ont donné aux Merocains la preuve de leur volonté de garder des distances par rapport aux prises de position du P.S. et de développer la coopération bilatèrele dans toux les domaines. Les developper la cooperation bilaténale dans tous les domaines. Les
Marocains, tout en adoptant une
attitude d'expectative après les
réactions du P.S., ne se sont pas
fait faute de présenter des plans
ambitieux de coopération qui font
largement appel à l'aide de la
France,

Dn point de vue politique, le ton sera donné par l'entretien entre M. Cheysson et le roi Hassan II. La situation au Maghreb après l'attaque, le 13 octobre, de Guelta-Zemmour par le Front Polisario, les relations du Maroe avec l'Algérie, où le président Mitterrand se rendra à la fin novembre, les perspectives du référendum au Sahara occi-dental figureront, à n'en pas douter, au centre de leurs conver-

Les volets social et, surtout, éco-nomique et financier seront étu-dés par les deux délégations. Du côté français, on remarque no-tamment la présence de M. Serge Boidevaix, directeur du départe-ment de l'Afrique du Nord et du Proche-Crient en Cural d'Orset. ment de l'Airique du Norti et du Proche-Orient au Qual d'Orsay. Le volet social sera aurtont consacré à la question du ren-forcement des contrôles à l'en-trée en France pour les Maghrébins, et les Marocains en particulier une suetité de rives particulier, qui a suscité de vives critiques à Rabat. L'affaire Guillevé en France de nombreuses protestations, sera sans doute évoquée mais ne sera pas traitée en tant que telle dans le cadre de la grande commission, car elle relève de la justice et que les avocats du marin français ont

avocats un main mançais un interjeté appel. Au chapitre économique, la signature d'un nouveau protocole financier, qui remplacera celui du 2 décembre 1980 intégralement appliqué, figure, d'ores et déjà, parmi les prévisions des Maro-cains, mais on pose, du côté français, la question des rem-boursements au sujet desquels

#### Tchad

#### M. Cheysson confirme que la France apporte « un soutien logistique » au président Goukouni Oueddei

président Goukouni Oueddeī. Le ministre des relations extérieures a ajouté que des c munitions a pourraient faire partie de l'équipement déjà livré au président du GUNT (Gouvernement d'union nationale de transition du Tchad), auquel M. Mitterrand avait adressé un message de soutien la semaine dernière.

Selon des sources sûres, citées par l'A.F.P., 25 tonnes de minitions et fusils d'assaut du type Kalachnikov ont été livrées aux Forces armées populaires (FAP) de M. Goukouni Oueddeī. L'armée française, qui n'est pas dotée de ce type d'armes, les aurait récupérées en son temps sur les territoires du Tchad et de la République Centrafricaine. Les livraisons se feraient à partir de Bouar, dans le nord centrafricain, base militaire française la pius proche du Tchad, et transiteraient par Marous, localité située dans le nord du Cameroun. L'agence soudanaise de presse SUNA a fait savoir, mercredi, qu'un émissaire français, M. Campredon, avait remis la veille au

M. Cheysson a confirmé, mardi
27 octobre, dans une déclaration
à Antenne 2, que la France apporterait « un soutien logistique » au président Goukouni Oueddel. Le ministre des relations extérieures a ajouté que des « munitions » a faits des troupes libyent des de du retrait des troupes libyent de de part des troupes libyent de de part des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent de la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du retrait des troupes libyent des la paix au Tchad et du la paix au T

et du retrait des troupes libyennes de son territoire. Le prés dent
soudanais aurait rendu hommage
à l'attitude « constructive » du
chef de l'Etat français.

De son côté, le département
d'Etat américain a fait savoir,
mardi, que l'aide logistique française a pour objet d'aider le président Goukouni Oueddel « à
résister à la pression libuenne »

M. Cheysson avait reçu des assurances au mois d'août, assurances qui out été partiellement honorées. Les Marccains insisteront, en outre, pour que la France, qui a déjà livré depuis le début de l'année un million de tonnes de hlé, envoie sept millions de quintaux supplémentaires.

Le participation française an grand projet de l'Office des phosphates, et au plan quinquennal

grand projet de l'Office des phosphates, et au plan quinquennal marocain, ainsi qu'à la pêche, est également vivement souhaitée ici. Il sera aussi question des relations entre le Maroc et le Marché commun et du rééquilibrage de la balance commerciale, actuellement déficitaire au détriment du Maroc. Mais, dans tous ces domaines, rien ne pourra se conclure de définitif avant le nouveau protocole financier.

Jamais, en tout cas, la réunion de la grande commission francomarocaine n'aura été plus oppor-

marcaine n'aura été plus oppor-ture en raison des intérêts com-muns : la France reste le premier fournisseur et le premier client du royaume, tandis que la moitié des coopérants français dans le monde sont à l'œuvre en Afrique du Nord et que 50 % des coopé-rants du Maghreb travaillent au Maroc. Pour Rabat, la relance de la guerre au Sahara par l'atta-que de Guelta-Zemmour et la menace exterieure rendent l'alliance encore plus indispensa-ble qu'auparavant.

ROLAND DELCOUR.

● LE PRESIDENT EYADEMA est reçu, ce mercredi 28 octo-bre, par M. Mitterrand à l'Ely-sée. Le chef de l'Etat togolais est arrivé mardi à Paris où il doit participer les 3 et 4 no-vembre, au sommet franco-africain.

#### Burundi

• LE MINISTERE BURUNDAIS de la défense a confirmé, lun-di 26 octobre, l'achat d'armements financé pour 70 % par la France. Cette information avait été publiée par l'hebdo-madaire Jeune Afrique dans son numéro du 7 octobre. Tunisie

EN RAISON DES INCIDENTS DONT IL A ÉTÉ VICTIME

## Le Mouvement des démocrates socialistes suspend ses réunions électorales

Tunis - Le Mouvement des démocrates socialistes (M.D.S.) a annoncé, le mardi 27 octobre, sa décision de suspendre « provisoirement » toutes ses réunions publiques électorales en raison des multiples incidents qui ont émaillé sa campagne depuis plusieurs jours dans une dizaine de circonscriptions.

Il s'agit là, a expliqué le secrétaire général du mouve-ment, M. Ahmed Mestiri, au cours d'une conférence de presse, d'une a décision conservatoire », qui ne remet pas en cause les suitres formes de propagande qui ne remet pas en cause les autres formes de propagande électorale (tracts, affiches, emissions à la radio et à la télévision), ni le principe de la participation au scrutin du la novembre. Elle a été prise avant tout pour éviter l'escalade de la violence ». Ces incidents, souvent brutaux, constituent « une sorte de complot dérigé c o n t re le processus démocratique ».

démocratique s.

e Il y a des milices, qui commettent un peu pariout des actes de violence, a affirmé le responsable du M.D.S. Le direcresponsable du M.D.S. Le directeur du parti socialiste destourien les dénonce, mais le ministre de l'intérieur les laisse faire.
Qui dirige les milices? Pourquoi
les laisse-t-on faire? Il semble
qu'on veut aboutir à des conséquences plus graves pour démontrer que le pays n'est pas prêt
pour la démocratie. Nous refusons de tomber dans le piège
de la provocation. Nous estimons que ce climat, entretenu

pour la temocrate. Nous rejusons de tomber dans le piège
de la provocation. Nous estimons que ce citmat, entretenu
par certaines autorités régionales et locales, ne préjuge rien
de bon pour le déroulement du
scrutin. 3

Il est de fait que, an cours
du week-end dernier, la campagne électorale des courants
d'opposition, dans la banliene
sud de Tunis, s'est déroulée dans
un climat de grande tension.
Dimanche, en fin d'après-midi,
à Radès, par exemple, plus d'une
centaine de très jeunes gens, aux
bien improbables motivations
politiques entraînés par des adultes armés de gourdins, avaient
eu tout loisir pendant plus d'une
demi-heure d'attaquer à coups
de pierres la salle des fêtes

De notre correspondant

où le M.D.S. tenait un meeting, semant la panique parmi l'assistance et l'obligeant à fuir. Massés dans une encoignure de la salle, qui était plongée dans l'obscurité, les candidats durent attendre que la police, arrivée blen tardivement sur les lieux, vienne les dégager.

La veille, dans cette localité, le parti communiste avait eu à pâtir des mémes agressions, mais des bagarres avaient alors opposé son service d'ordre, mieux aguerri que celui du M.D.S., aux perturbateurs.

De telles violences se dérouoù le M.D.S. tenait un meeting,

De telles violences se dérou-lent selon un scénario quasi idenlent selon un scénario quasi identique, alors que les forces de police sont absentes ou en nombre
très réduit. M. Mostiri n'a pas
hésité à mettre en cause les services de sécurité, tandis que le
secrétaire général du P.C., M. Mohamed Harmel, rendait visite
lundi soir au ministre de l'intérieur, M. Driss Guiga. M. Mestiri
a lui-même reconnu que la situation s'était détendue ensuite pention s'était détendue ensuite pen-dant vingt-quatre heures et que « dans certaines régions la police et les autorités avaient un compor-tement trréprochable », toutefois dans la soirée de mardi, il signa-

#### Une situation nouvelle

« Nous avons réagi avec beaue Nous avons réagi avec beau-coup de fermeté, afin que les actes de violence ne se renou-vellent pas », nous a déclaré M. Driss Guiga. Tout en souli-gnant que la police n'a pas l'ha-bitude d'arbitrer ce genre de situation, effectivement nouvelle en Tunisie où aucune campagne pluraliste n'a jamais eu lieu. Le ministre a reconnu que dans cerpluraliste n'a jamais eu lieu. Le ministre a reconnu que dans certains cos, comme à Radès, les policiers « n'ont pas eu le flair nécessaire » pour prévoir ce qui allais se passer ou « n'ont pas été à la hauteur des problèmes qu'ils avaient à affronter ». Le gouvernement ne s'attendant pas à « cette forme de violence pernicleuse », s'est volontairement abstenu dès le début de la campagne de recourir aux brigades de l'ordre public afin de ne pas

être accusé d'intimidation ou de provocation, a-t-il ajouté.

M. Driss Guiga admet que dans la périphérie de la capitale où l'exode rural a drainé de nombreux jeunes dans les quartiers populaires qui y sont implantés, les désordres ont pu être le fait de groupes incontrôlés. En revanche il considère que, dans l'intérieur du pays, les excès sont dus généralement « à la spontanétié » de la population qui n'a peut-être pas toujours assimilé l'évolution politique actuelle. Il cite pour preuve une échauffourée qui a éclaté lundi à Rqueb, localité du sud, dans laquelle non seulement trois candidats du MD.S. ont été blessés mais également six politiers qui les protégeaient.

être accusé d'intimidation ou de

tégeaient.
En dépit de ces incidents, la vie politique tunisienne aura con-

nu durant ces deux semaines de campagne électorale une inten-sité jusque là inconnue. Pour la première fois tous les courants de pensée autont pu se manifeste ran grand jour et malgré les difficultés de toutes sortes, la démocratie aura assurément fran-

MICHEL DEURE

#### Namibie

#### L'ANGOLA ET LA SWAPO APPROUVENT

LES PROPOSITIONS DE L'ONU

Alors que Luanda faisait état de nouveiles attaques sud-africaines dans le Sud angolais, le Nigéria, l'Angola et la SWAPO (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain) ont réagi favorablement, mardi 27 octobre, aux nouvelles propositions de paix sur la Namibie avancées par la délégation du « groupe de contact » (Etats-Unis, Canada, France, Ailemagne fédérale et Grande-Bretagne) arrivée au Cap mardi en provenance de la capitale angolaise. Ce plan de paix prévoit l'élection d'une Assemblée constituante avant l'accession à l'indépendance du territoire ainsi qu'un ensemble de garanties pour les minorités. (Le Monde du 28 octobre). 28 octobre).

Pour sa part, le président Dos Santos a déclaré eux délégués du « groupe de contact » qu'un ces-sez-le-feu entre la SWAPO et les forces sud-africaines était désor-

#### Gabon

## La crise de confiance entre Paris et Libreville semble en voie de règlement

Le président Bongo a quitté
Libreville, lundi 26 octobre,
pour se rendre au Luxencité de contractuels, égalemen bourg et en Belgique, avant de gagner Paris, où il participera, les 3 et 4 novembre, à la conférence franco-

Libreville. — Où en sont les rapports franco-gabonais ? En Libreville. — Où en sont les rapports franco-gabonais? En s'apprètant à participer au sommet franco-airicain de Paris, après avoir accueilli le 18 octobre dans sa capitale la première rencontre entre le général Kodingha de Centrafrique, et M. Guy Penne, tout comme il l'avait déjà fait début sout pour les premiers entretiens entre le conseiller de l'Elysée pour les affaires africaines et le président Goukouni Oueddet du Tchad, le président Bougo apporte un nouveau démenti à ceux qui font état depuis quelque temps d'une dégradation de ses relations avec les dirigeants socialistes français. L'ancien ambassadeur de France à Libreville, M. Robert, relevé à la fin de l'été de ses fonctions, s'était lui-même fait le porte-parole de cette opinion, alors qu'il n'evait même pas encore quitte son poste en écrivant dans Paris-Match que M. Mitterrand et ses collaborateurs e ne connaissent rien à l'Afrique et ne l'aiment pas n. Il serait vain de nier, cependant, qu'entre les deux pays quelques malentendus aient dû être dissipés ces derniers temps

Il apparaît en effet que dans

malentendus aient dû être dissipés ces derniers temps
Il apparaît en effet que dans
certains milieux financiers et
policiers français de la capitale
gabonaise, très étroitement liés à
l'ancienne majorité, on s'était
méthodiquement employé ces derniers mois à brouiller les cartes
entre Paris et Libreville pour
tenter de préserver des positions
personnelles que risque fort de
compromettre, su moins à terme,
la mise en œuvre progressive de caise à pour objet d'aider le president Goukouni Oueddel « à
résister à la pression libuenne »
et de mettre ce dernier « éventuellement en position de demander le retrait des jorces libyennes ».

M. Arap Moi, président en exercice de l'Organisation de l'unité
africaine, a reçu, pour sa part,
un message du colonel Kadhafi.
Le président du Kenya envisage
de se rendre à Tripoli pour y discuter de l'envoi de la force interafricaine au Tchad.

Enfin, les Soudanais, qui ont
renforcé leur dispositif militaire
sur la frexuère tchadienne, ont
indiqué que les raids de l'aviation
libyenne dans ce secteur avalent
cessé depuis une semaine.

gabonais.

gabonais.

Après la victoire de M. Mitterrand à l'élection présidentielle,
les membres de ce petit groupe
se sont appliqués à créer l'inquietude en présentant au président
Bongo des extraits de presse ou
en lui rapportant des rumeurs
tendant à lui faire croire que des
personnalités françaises en place
envisageslent très sérieusement envisagealent très sérieusement de « désatbiliser » son régime au de « désatbiliser » son régime au bénéfice d'une opposition au demeurant difficile à localiser. Les auteurs de ces mancavres visaient à pousser le Gabon à prendre ses distances avec l'ancienne métropole, à présent gouvernée par les socialistes, et à se rapprocher au contraire des autres puissances occidentales, notamment des Etats-Unis, qui sont du reste à l'affût de ce genre d'opportunité partout en Afrique noire francophone de puis le 10 mai dernier. Le maintien de cette « bese arrière » pouvait, d'autre part, ne pas être sans intérêt dans la perspective d'une reconquête ultérieure du pouvoir à Paris.

L'e affaire Debiset », surgissant,

Ite affaire Debizet 2, surgissant, à la suite du massacre d'Auriol, au même moment où, fin juillet, le chef de l'Etat gabonais arrivait en France pour rencontrer pour la première fois le président Mitterrand, ne pouvait, paradoxalement, qu'apporter de l'eau au moulin des a comploteurs 2. La presse française, rappelait alors que le patron du SAC émargeait depuis plusieurs années au budget du ministère de la coopération au titre du Gabon et avançait que les services parallèles avalent probablement trempé dans plusieurs autres affaires mal éclaircies, où l'on retrouvait également des proches du président Bongo.

A l'occasion d'une conférence Ile affaire Debizet », surgissant,

A l'occasion d'une conférence de presse fin septembre, le chef de l'Eist gabonais, auquel on faisait croire à l'existence d'une « campagne de calomnie », dénon-çait celle-ci en la jugeant dirigée contre « sa personne, son épouse et son pays », et menaçait de réexaminer ses relations, notam-ment écomomiques et commercia-les, avec l'ancienne métropole.

Sez-le-feu entre la SWAPO et les forces sud-africaines était désormais à portée de main. M. Nujona, président de la SWAPO, a estimé, de son côté, qu'il n'avait soulevé aucume objection capitale aux propositions du « groupe de contact ». Il a simplement émis une réserve sur la visite que doivent faire les délégués occidentaux, jeudi et vendredi, à Windhoek, y voyant une reconnaissance de la capitale gabonaise, on assure à présent que les anciens des « réseaux parallèles » pourraient, dans les mois à venir, faire les frais de leurs vaines manœuvres. Une dizaine de ces « coopérants » d'un genre partifaire les frais de leurs vaines manœuvres. Une dizaine de ces « coopérants » d'un genre partifaire les frais de leurs vaines manœuvres. Une dizaine de ces « coopérants » d'un genre partifaire les frais de leurs vaines manœuvres. Une dizaine de ces « coopérants » d'un genre partifaire les frais de leurs vaines manœuvres. Une dizaine de ces « coopérants » d'un genre partifaire les frais de leurs vaines manœuvres. Une dizaine de ces « coopérants » d'un genre partifaire les frais de leurs vaines manœuvres. Une dizaine de ces « coopérants » d'un genre partifaire les frais de leurs vaines manœuvres. Une dizaine de ces « coopérants » d'un genre partifaire les forces angolaises et des l'Angola). Selon ce communiqué, « lundi, le jour même de l'arrioée à Luanda d'une délégation du « groupe de contact » pour la Namibie, les troupes rucistes sudafricaines héliportées ont été débarquées près des villes de N'Grou et de Chicusse ». Les Angolais affirment avoir abattu deux aviens sud-africaines du type Impala MK-2 et un hélicoptère Prima. — (A.F.P., Reuter.) cité de contractuels, également sations téléphoniques entre les français, des services de sécurité deux présidents, puis la visite de gabonais.

Après la victoire de M. Mitter-



# PROCHE-ORIENT

#### Les Israéliens se déclarent satisfaits des assurances fournies par le ministre égyptien des affaires étrangères

De notre correspondant

Jérusalem. — Le ministre égyptien des affaires étrangères, M. Kamal Hassan Ali, a réussi, semble-t-il, au cours de sa visite de trois jours, à convaincre ses interlocuteurs israéliens que les déclarations du président Moubarak sur la « poursuite du processus de paix » après la mort de Sadate n'étalent pas des formules creuses mais qu'elles reflétaient bel et bien les intentions du nouveau rais. Le ministre israélien de la défense, M. Ariel Sharon, ne dissimulait d'ailleurs pas sa satisfaction en parlant de visite fructueuse qui a abouti à un approfondissement des relations entre les deux principaux points d'achoppement de ces négociations sur l'autonomie. Il est vrai que pour contourner ces difficultés M. Begin propose de parvenir dans un premier temps à une sorte d'accord intérimaire sur le Conseil autonome qui doit être mis en place en Cisjordanie et à Gaza — son mode d'élection, sa composition, ses pouvoirs. Or il s'agit là aussi de problèmes sur lesquels butent les négociations der se suite dans les étrangères a également confirmé que la question de Jérusalem et celle des implantations dans les territoires restaient les deux principaux points d'achoppement de ces négociations sur l'autonomie autonome qui doit être mis en place en Cisjordanie et à Gaza — son mode d'élection, sa composition, ses pouvoirs. Or il s'agit là aussi de problèmes sur lesquels butent les négociations dur premier temps à une sorte d'accord intérimaire sur le Conseil autonome qui doit être mis en place en Cisjordanie et à Gaza — son mode d'élection, sa composition, ses pouvoirs. Or il compromis est-il possible à ce sujet dans les redeux principaux points d'achoppement de ces négociations sur l'autonomie que la question de simplantations dans les celle des implantations dans les celle des implantations dans les relations en les deux principaux points d'achoppement de ces négociations sur l'autonomie par les deux principaux points d'achoppement de ces négociations du propose de parvenir dans un premier temps à une sorte d'accord intérima M. Kamal Hassan Ali, a réussi, semble-t-il, au cours de sa visite de trois jours à convaincre ses interlocuteurs israéliens que les déclarations du président Moubarak sur la «poursuite du processus de paix» après la mort de Sadate n'étalent pas des formules creuses mais qu'elles reflétaient bel et bien les intentions du nouveau rais. Le ministre israélien de la défense, M. Ariel Sharon, ne dissimulait d'ailleurs pas sa satisfaction en pariant de «visite fructueuse qui a abouti à un approfondissement des relations entre les deux pays».

Pour les Israéliens, en effet, le bilan des conversations avec le général Ali est résolument positif, aussi bien au sujet des négociations sur l'autonomie palestinienne que des relations bilatérales (la normalisation). Le raidissement égyptien que certains redoutaient ne s'est pas produit. Au contraire, on constate à Jérusalem que la visit e de M. Kamal Hassan Ali a coincidé avec un véritable déblocage de tout le processus de normalisation, qui s'est traduit par un accord sur les modalités de l'ouverture des frontières le 25 avril prochaîn et des projets d'accord dans toute une s'e i e d'autres domaines: l'établissement de liaisons postales et téléphoniques directes entre l'Egypte et Israéi, l'ouverture de négociations sur les échanges culturels et scientifications postales et et estentifications par la contrait de l'autres de l'autre l'ouverture de négociations sur les échanges culturels et scientifiques..., au total, pas moins de dix-neuf commissions conjointes égypto-israéllennes doivent se réumir dans les semaines à venir pour examiner les différents aspects des relations bilatérales. Tout cela est considéré comme un signe de bonne volonté de la part du Caire, d'autant plus que, en ce qui concerne l'ouverture des frontières, les Egyptiens ont très des Israéliens de réduire au mini-mum les formalités que devront accomplir les touristes israéliens qui voudront se rendre dans le Sinal après le 25 avril

Téhéran. (A.F.P.) — Le président Khamenei a proposé, mardi 27 octobre, la candidature de M. Mir Hosseln Moussavi, ministre des affaires étrangères, au poste de premier ministre. Ce choix doit être encore ratifié jeudi par le Parlement. A la surprise générale, celui-ci avait rejeté jeudi dernier le premier candidat présenté par le chef de l'Etat, M. Ali Akbar Velayati. Tout comme M. Velayati, M. Moussavi est un homme proche du président Les Israéliens ont été d'autant plus satisfaits que le ministre égyptien a d'emblée accepté la proposition de M. Begin d'avancer au 4 novembre la date de la redes pourparlers sur l'auto-

L'espoir du premier ministre israélien est de parvenir à un accord d'ici à la fin de l'année ou accord del a sa in de l'amines du au plus tard avant l'échéance du 25 avril. Cela permettrait, pense-t-il, d'étouffer dans l'œuf tout projet de solution de rechange aux accords de Camp David. Or, effectivement, le général Ali a réaffirmé avant son retour au Caire que « Camp David demeu-rait le seul cadre d'accord sus-ceptible de promouvoir la paix au Proche-Orient ». Mais le mi-nistre égyptien des affaires

#### ACTUALITÉ ARABE

Bevue hebdomadaire de la pres arabe et internationale 130 titres, 25 pays arabes et musulmans Au sommaire du No 16 Les hommes de Moubarak Lutte d'influence au Yémen Nord au Yémen Nord Plans quinquennaux syrien et marocain et nos rubriques régulières : Confidences, chronologia Relations Euro-Arabes Relations Euro-Arabes
Marchés arabes, armements...
Abonnement annuel: 2 750 F
ditté par le
CENTRE ARABE
DE DOCUMENTATION
ET D'INFORMATION (CADI)
Directeur: Dr Georges El Rassi
24, Champs-Elysées, 75008 Paris
Tél.: 225-41-00
Telex: CADI 642624 F

(en latte) toutes les

druites ou décalées.

mise en vente

COMPTOIR FRANCE ORIENT

secrétaires, alcôves.

l'autonomie. Or tous les observa-teurs à Jérusalem ont constaté que les Américains n'avaient pas été consuités au sujet de cette relance des pourpariers sur l'auto-nomie. Les Israèliens et les Egyp-tiens leur ont en quelque sorte forcé la main. Interrogé à ce sujet, le ministre israèlien de la défense a répondu : « Israèl et l'Egypte sont deur paus sonnel'Egypte sont deux pays souve-rains. Certes, les Etats-Unis ont apporté une immense contribution au processus de paix. Mais il est bon qu'Israël et l'Egypte puissent se concerter et prendre des décisions par eux-mêmes.»

Iran

M. Hossein Moussavi, chef de la diplomatie

est proposé pour le poste de premier ministre

#### M. Breinev lance un nouvel appel en faveur d'une conférence internationale sur le Proche-Orient

De notre correspondant

Moscou. — Après la récente muniqué approuve ce projet de Moscou. — Après la récente visite à Moscou de M. Yasser Arafat (le Monde du 22 octobre), celle de M. Ali Abdallah Saleh, président de la République du Nord-Yèmen, a fourni, mardi 27 octobre, à M. Brejnev l'occasion de renouveler ses attaques contre les Etats-Unis et ses propositions de règlement du conflit du Proche-Orient.

• Dans Thistoire. a-t-il dit. 42

du Proche-Orient.

« Dans l'histoire, a-t-il dit, il n'y a jamais encore eu de période où la politique des Etats, les destinées de peuples entiers, dans tous les continents, soient manipulées avec si peu de pudeur et tant de cynisme, avec un égoisme aussi franc que le font, à l'heure actuelle, les forces agressives de l'impérialisme. »

Sur le Proche-Orient, M. Brejnev a repris l'idée d'une conférence internationale qu'il a exposée au début de cette année, lors du 26° congrès du parti

posée au début de cette année, lors du 26° congrès du parti communiste d'Union soviétique : « Nous considérons, a-t-il précisé, qu'à cette conférence, au même titre que tous les pays arabes ayant une frontière commune avec Israël, et qu'israël lui-même, l'organisation de libération de la Palestine doit participer sur un pied d'égalité. Y pourraient également prendre part, avec l'Union soviétique et les Etats-Unis, d'autres Etats qui représenteraient, en quelque sorte, les régions attenuntes au Proche-Orient, disons l'Europe occidentale, l'Afrique du l'Europe occidentale, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud ». Le com-

tres militants, le « mouvement des musulmans d'Iran ».

des musulmans d'Iran ».

Fondateur, directeur et rédacteur en chef du quotidien République islamique, créé en 1979, il devient membre du comité central du parti de la République islamique (PRI), et fait partie entre mai 1979 et novembre de la même année, jusqu'à la démission du gouvernement provisoire de M. Mehdi Bazargan, trois jours après la prise d'otages de l'ambassade américaine, du Conseil de la révolution.

bassade americame, du Conseil de la révolution.

M. Moussavi fut proposé en septembre 1980 comme ministre des affaires étrangères par le premier ministre, M. Ali Radjai, mais le président Bani Sadr s'opposa à sa nomination, engagement de la company de force.

geant ainsi une épreuve de force, qui devait aboutir, en juin 1981, à la destitution de l'ancien chef de l'Etst. La nomination de

M. Moussavi n'a été approuvée par le Parlement que le 15 août

dernier.

Partisan d'une certaine ouverture diplomatique, le chef de la
diplomatie s'était rendu le
17 septembre à la réunion du
Front de la fermeté, à Tripoli, et
le 6 octobre aux Nations unies,
démontrant qu'il jouait un rôle

important dans la politique étran-gère de son pays.

#### RITOIRE > déclare le colonel Kadhati

conférence internationale et réal-firme que l'OLP. est « l'unique représentant légitime du peuple palestinien ».

Une importante délégation mi-

Une importante délégation militaire accompagne le président noirs-yéménite dont c'est la première visite à Moscou. L'augmentation de l'aide soviétique est pense-t-on, au centre des conversations. Au moment où s'amorce une nouvelle distribution des cartes dans la région. L'U.R.S.S. entend consolider sa présence dans les quelques points d'appui qui lui restent. Elle peut déjà compter sur la fidélité du Sud-Yémen. En remforçant ses liens avec le Nord-

sur la interite du Sur-Yeinen. En renforçant ses liens avec le Nord-Yemen, auquel l'unit un traité d'amilié, elle accroît, en particu-lier, sa pression sur l'Arabie Saou-dite voisine. — Th.F.

« NOUS NE PERMETTRONS PAS

AUX AWACS AMÉRICAINS DE

PHOTOGRAPHIER NOTRE TER-

Bonn (A.F.P.-UPI). — Le co-lonel Kadhall a déclaré qu'il n'hésiterait pas à abattre, par missiles, les avions-radars amé-ricains (AWACS) « s'ils pas-saient à porté de tir » des Li-brers.

byens.

« Nous ne permetirons jamais que les radars volants américains photographient notre territoire », a déclaré le chef de la révolution libyenne dans une interview à l'hebdomadaire ouestallemand Stern .

« Je ne crois pas, 2-t-il ajoute,

« Je ne crois pas, 2-t-il ajouté, que les Egyptiens veuillent nous attaquer, mais plutôt les Américains, qui ont des intentions agressives dans toute la région.» Le colonel a aussi déclaré qu'il jugeait « désormais le président Reagan comme l'homme le plus stupide et le plus fou de la terre ». « Comparé à tui, Carter était un ange », 2-t-il ajouté. Enfin, le colonel a estimé que le président Moubarak était un « excellent officier ». « Il subira le même sort que son prédécesseur, a-t-il dit. s'il ne met pas fin à l'hégémonie américaine dans son pays et s'il ne ramène pas l'Egypte au sein de la grande famille arabe. »

îles États-Unis ont dépêché le 15 octobre deux avions Awars en Egypte, qui participeront à des manœuvres égypto-soudano-américaines en novembre. Washington avait alors indiqué que les deux appareils, qui

#### **Afahanistan**

#### Le président Karmal reconnait que « la guerre non déclarée a pris de plus grandes dimensions >

Le président Karmal a reconna, dans une interview à l'hebdomadaire soviétique Literatourna Gazeta, que « la guerre non déclarée déclenchée par l'impérialisme contre [l'Afghanistan] non seulement se poursuit, mais a pris de plus grandes dimensions ». « Les forces de l'impérialisme, a-t-il ajouté, commettent de plus en plus de crimes sur notre sol. Leurs mains sont tachées du sang de nos enjants, de nos jeunes, de nos femmes. » Selon des informations parvenues au Pakistan, un engin a explosé, le 20 octobre, devant le ministère de l'intérieur, à Kaboul, faisant quatre blessés. D'autres attentais ont eu lieu dans la capitale. Plusleurs personnes ont été tuées par l'explosion de voitures pégées près de la prison de Pul-E-Charki, et trois officiers ont été enlevés à leur domicile.

D'autre part, le comité international de la Croix-Rouge, à méricain.

ASIE

#### La sous-commission des droits de l'homme de l'ONU se préoccupe du sort des minorités aux Philippines et au Bangladesh

De notre correspondante

sous-commission des droits de le gouvernement ne semble pas l'homme des Nations unies pour la lutte contre la discrimination et pour la protection des minorités ont estimé récemment que cette protection devrait s'étendre à plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde. Aux Philippines, selon le rapport de la Société anti-esclavagiste de Londres, de pulssantes sociétés industrielles exploitent au maxi-mum les richesses du pays au détriment des minorités ethniques, qui représentent près de six millions et demi de person-nes, soit 15 % de la population totale. Ces minorités, déjà victi-mes de discrimination de la part du pouvoir central, risquent actuellement d'être expropriées de leur terres par certelles servé de leurs terres par certains repré-sentants de l'élite locale, associés aux intérêts commerciaux inter-nationaux et protégés par l'armée.

Les populations qui restent sur leurs terres ne peuvent que s'in-cliner devant les décisions de la cimer devant les decisions de la Panamin, agence gouvernemen-tale chargée de les administrer mais où elles ne sont pas repré-sentées. La Société anti-esclavagiste qualifie cette politique de « colonialiste » car les tribus sont devenues étrangères sur leur pro-pre territoire. Toute révolte est auraient pour tâche principale de surveiller l'espace aérien près de la tribu des Tinggians (région de trontière libyenne.)

Maoli-ing Dulag, porte-parole de la tribu des Tinggians (région de Kalinga), a-t-il été assessiné en

Genève. - Les experts de la avril 1980. L'enquête promise par

La sous-commission à egale-ment entendu les conclusions du groupe spécial de travail sur l'esclavage demandant que l'ONU considère le sort des Biharis (1) au Bangladesh comme « un pro-blème humanitaire de la plus haute urgence ». Les organismes compétents de l'ONU, en coordi-nation avec les gouvernements du Bangladesh et du Pakistan. nation avec les gouvernements du.
Bangladesh et du Pakistan,
devraient sans tarder prendre des
mesures efficaces pour que les
Biharis, victimes de la guerre
indo-pakistanaise de 1971, puissent être transportés en un lieu
ch ils pourraient être réinsérés
dans la société et trouver « un
sens à leur eristence » Parsodans la société et trouver « un sens à leur existence ». Rappelons que, depuis la proclamation de l'indépendance du Bangladesh, les Biharis, considérés comme des « collaborateurs » des Pakistanais par les gouvernements qui se sont succédé à Dacca, ne cessent d'être, persécutés et que nombre d'éntre eux sont encore parqués dans des ghettos misérables ou des camps particulièrement sinistres.

#### ISABELLE VICHNIAC,

Musulmans originaires de l'Inda et qui s'étalent réfugiés au Paris-tan-Oriental lors de la partition de 1947.

# TRAVERS LE MONDE

#### Espagne

un homme proche du président de la République. Certaines ru-

de la République. Certaines rumeurs non confirmées assurent
même qu'il lui est apparenté.
Agé de quarante ans, M. Moussavi est né à Khamené, près de
Tabriz, en Azerbaidjan occidental. Il s'est inscrit après ses études secondaires à l'université
nationale de Ténéran, où il a
créé, avec d'autres étudiants, la
première association islamique
de cet établissement. Il fonde

ensuite, avec quelques amis, la

société «Samarkand» qui «sert de couverture aux luttes contre

l'ancien régimes. En 1974, lui et ses

amis sont arrêtés par la SAVAK mais sont libérés « faute de

preuves ». A partir de 1975.

M Moussavi enseigne à l'univer-sité nationale de Téhéran et

fonde la même année, avec d'au-

 M. FELIPE GONZALEZ a été réélu à la tête du parti socia-liste ouvrier (P.S.O.E.) le saliste ouvrier (P.S.O.E.) le sa-medi 24 octobre à l'issue du 29° congrès, qui a adopté la ligne modérée qu'il préconise. L'aile gauche du parti avait boycotté les débats. Mms Gar-cia Bloise, député, est man-tenant le numéro 3 du parti

en vrai bois nos éléments

37, Av. de la République-Paris 11°

Metro Parmentler • Tel. 357.46.35

dans la hiérarchie, avant M. Mugica, qui reste chargé des questions militaires. — (A.F.P.)

#### États-Unis

 M. ANDREW YOUNG ELU MAIRE D'ATLANTA. — L'an-clen leader des droits civiques, adjoint de Martin Luther King, qui e acquis la notoriste comme qui a acquis la notoristé comme ambassadeur auprès de l'ONU sous la présidence de M. Carter, a été élu élu, mardi 27 octobre, maire d'Atlanta (Georgie), après avoir obtenu 55 % des suffrages contre 45 % à son concurrent, M. Sidney Marcus. Le maire sortant, M. Maynard Jackson, un Neironne M. Young ne nouvait comme M. Young, ne pouvait pas se représenter puisqu'il avait déjà accompli deux manlats de quatre ans. — (UPI.)

#### Japon

● LE GOUVERNEMENT JA-PONAIS a refusé d'autoriser une visite du vice-ministre soviétique des transports ma-ritimes. M. Vsevold Beletskii, dans le cadre des mesures de protestations contre la pré-sence soviétique en Afghanistan, a-t-on appris mercredi 28 octobre, de sources proches du ministère japonais des af-faires étrangères.

CERTIFICAT D'ORIGINE - CREDIT GRATUIT immédiat sur demande

TAPIS

Ouvert tous les jours, DIMANCHE INCLUS, à partir d'aujourd'hui de 10 à 19 h dans les entrepôts

15 RUE DIEU - 75010 PARIS

# El Salvador

**AMÉRIQUES** 

### Un bataillon d'élite est engagé dans une vaste opération à l'est de la cavitale

L'armée salvadorienne a lancé le Washington l'assurance que le pilote mardi 27 octobre 2 500 hommes en- sera sanctionné s'il apparaît qu'il traînés par les Etats-Unis dans une a commis une faute. grande opération de « nettovage » dans les provinces d'Usulutan et de San Vincente, où la guérilla a fait sauter le plus grand pont du pays (le Pont d'Or).

De source militaire, on indique que les forces du bataillon convergent sur trois axes vers la rivière Lempa, où les guérilleros ont dynamité le pont 11 y a douze jours, coupant la principale liaison routière est-ouest du Salvador. Selon le ministère de la défense, cette opération est plus importante que les cinq opérations lancées précédemment dans cette zone située à 150 km à l'est de San

● A WASHINGTON, le département d'Etat a déclaré mardi que le gou vernement salvadorien avait ouvert une enquête sur un incident qui s'est produit il y a dix jours. Un hélicoptère livré par les Etats-Unis avait ouvert le feu aur un groupe de Salvadoriens non identifiés. Le pliote salvadorien a été arrêté en attendant les résultats de l'enquête. L'hélicoptère, à bord duquel se trouvaient quatre Américains avait pour mission d'inspecter le Pout d'Or détruit par la guérilla. Le département d'Etat a déclaré que le

Métro République Tél.: 239,32.00

● A BRUXELLES, la C.E.E. a décidé d'envoyer une nouvelle aide exceptionnelle de plus de 500 000 doilars à la population du Salvador par l'Intermédiaire de la Croix-Rouge internationale et du Secours catholi que. Ce nouveau don porte à près de trois millions de dollars le montant de l'aide accordée par la C.E.E.

#### **Etats-Unis**

UNE COMMISSION DU SÉNAT DENIE A LA C.I.A. LE DROIT D'ORGANISER

DES RÉSEAUX D'INFORMATION AU SEIN DES ORGANISATIONS **AMÉRICAINES** 

mission sénatoriale des services de renseignement à recommandé, renseignement a recommande, mardi 27 octobre, que le gouverne-ment renonce à un projet qui permettrait à la C.I.A. d'organiser des réseaux au sein des organisations américaines et d'essayer de les influencer. Après une réunion d'une heure à huis clos, le sénateur républicain Barry Goldwater (Arizona), président de la commission, a déclaré que son groupe était favorable au maintien des restrictions à l'infiltration de groupes américains par la C.L.A., restrictions imposées en Janvier 1978 par le président Carter. La commission étudie un projet de décret présidentiel sur les services de renseignement que le gouvernement Reagan souhaite substi-tuer à celui de M. Carter (c le

#### Pérou

Après la mort d'un étudiant détenu par la police

#### LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR DONNE SA DÉMISSION

Lima (Reuter). — Le président Belaunde Terry a procédé, mardi 27 octobre, à un remaniement ministériel. Le général en retraite José Gagliardi, jusqu'alors mi-nistre des forces zériennes, a été nommé ministre de l'intérieur en remplacement de M. José de La-

M de La Jara a écrit au présient qu'il agissait « en accord avec ses convictions démocrati-ques », mais aucune explication officielle n'a été donnée à sa dé-mission. Le général Hernan Bo-luarte devient ministre des forces aériennes.

C'est le plus important rema-niement ministériel depuis l'en-trée en fonctions du président Belaunde, il y a six mois.

La démission de M. de La Jara intervient après la mort à Cuzco d'un étudiant placé en garde à vue à la suite d'une manifestation. Selon la police, il avait été blessé à la tête au cours d'une échauffourée. M. de La Jara a également fait allusion, dans sa lettre de démission, à la recrudescence des sabotages à la recrudescence des sabotages attribués aux extrémistes de gauche, qui cherchent, selon lui, à déstabiliser le gouvernement.

Ces sabotages ont conduit le gouvernement à suspendre les garanties constitutionnelles dans quatre provinces il y a deux semaines. M. de La Jara a été violemment critiqué per la droite pour ne pas avoir pris pius tôt des mesures contre les extrémistes, tandis que la ganche lui reprochait les brutalités dont elle accuse la police.

h presse en Inde. Elle sen me le role joure par l' arge gie dans la plus gran sere en cause Nime Gand A travers cette affaire, co le procès d'une certaine s cété qui est fuit. New Delhi - Qui est il exact nen cet Abdel Rahman Antuh constitutions, the in good constitution du Maharashira (FE) and Bomes est is capitale), his

Une affaire de correpti

se centre de laquelle

ment de l'Etat du Viaharan agite depuis plasies

er que la prese indicune, expense la matière, vice qualifié a a madale du siècle », le plus b primi en tout cas, deguis le rete primi en tout cas, deguis le rete a fouvoir de Mana Gandhi. Qui ca gela qui cos sorreines durant a t de internatione de monteou y se suple - service ( - 20 con south Mindiage : 22 Trec le coucon Michigal Separate 7 25 berte sta to the same of the same of the same الدالدا الر Qui est-il cerus que ses emperais al aes marque semble-t-il pas

m baptist - Namy Con . Co. 4 · Lo licenditionnel Mine Garden - Aug VORUX SONE 4 wie . smith a repeler ! vi ime de la desonien qu'il portait efle em farant fait von ? Ou un en ment vicume de son ambition On pente aussilot . il est vrai. il Resignac indica oni, propulse a le premier ministre certes, mis plus encore peut-etre par la volunt de celui qui, a l'épe que, apparaisse mare k - daughin -. Sasjay Ge di men er meme mois dam t griden (20.001), un Rastignac q g seut cerie . Dombay, & Ma

las vile . . mesure. ca sa ge cette megaliopole Rentay, porte de l'Indo, basil elimitarise privée et de pris en tre la finance. Vitries les adustrel indien et. the la nem the searce coupled code 4 séma Décir de rêve pour ML Aust by special of supplied man sho

#### « Argent noir ➤

Mais Bombas, paradis de la sp maio, cest autor uno usine où l'e

debusa la capitac det - *argera noir* 

felicire non avolare. à la fo

cucir et moteur de l'économie :

dame. Un argent toujours prêt) saresar (den), e elnéma par **exem** ple) et teujours, prêt à se machet me conduite... en alimentant 🖟 anses des paries politiques. Ain Romboy 8-1-1: 102 OLTS eté considér come une senter e mine d'or pi las les politicient qui. de quelqu bod qu'ils scient, savent qu'ils per en complet sur sa générosité. Ainsi M. Antulas, & Bombay than vizimen: the right man at the the place Largert, un hopen come lui en a an d'autant plus be sin qu'il apparientir à la catégori ts-new leaguer - les nouveau cheis, - hommes sans véritable ise, sans - clientele . mais a musire - paracoutés - de Dell Rr la volonie du pouvoir centra fac imposés ac milieu politique la al souvent meme instruments d eure contre les feodalités régie tels les Maruthes, à Bomba ei pendant des années avaient pro

de aux destinées de l'Erat. Ainsi, pour cet homme ambitieu a entebieusuf fargeut etzit-ij Als an la clef du pouvoir, le nerf de l Con et de la conquete politique Ces ici qu'intervient le « systèm Anulay . Objectif déclaré (se tracteurs parient pluto



Dans les centres Leroy

répartis dans Paris, 50 spécialistes, hautement qualifiés, vous attendent. du lundi au samedi inclu

|One specialises: A 200mstique er

# المكذا من الأصل

# L'Inde aux prises avec la corruption

I. - « L'affaire Antulay »

De notre correspondant PATRICK FRANCÈS

au centre de laquelle se trouve le chef du gouvernement de l'État du Maharashpour cela faire payer les riches (1). L'instrument : la fondation, destinée tra, agite depuis plusieurs mois les milieux politiques et la presse en Inde. Elle souligne le rôle joué par l'« argent noir » dans la « plus grande démocratie du monde » et met, dans une certaine mesure, en canse Mue Gandhi. A travers cette affaire, c'est le procès d'une certaine société qui est fait.

New-Delhi. - Qui est-il exacte-ment cet Abdul Rahman Antulay, cinquante-deux-ans, chef du gouvernement du Maharashtra (l'État dont Bombay est la capitale), héros de ce que la presse indienne, experte en la matière, a vite qualifié de - scandale du siècle -, le plus important en tout cas, depuis le retour au pouvoir de Mme Gandhi. Qui estil celui qui des semaines durant a défrayé la chronique, monopolisé la une » des journaux et réduit la session parlementaire de mousson à une simple « session-Antulay » au cours de laquelle une opposition soudain requinquée, s'est, avec le concours déterminant d'un journalisteprocureur, acharnée à sa perte sans, pour autant, avoir encore pu savou-

Une affaire de corruption.

faton at , . . .

mi recognition of

Qui est-il celui que ses ennemis et il n'en manque semble-t-il pas ont baptisé « Napoléon » on « le Sultan ? Un inconditionnel de Mme Gandhi (« ses vœux sont des ordres > , aimait-il à répéter) victime de la dévotion qu'il portait à celle qui l'avait fait roi ? Ou un am-

bitieux victime de son ambition? On pense aussitôt, il est vrai, à un Rastignac indien qui, propulsé au sommet, en juin 1980, par la grâce du premier ministre certes, mais plus encore peut-être par la volonté de celui qui, à l'époque, apparaissait comme le « dauphin », Sanjay Gandhi, (mort ce même mois dans un accident d'avion), un Rastignac qui se serait écrié : « Bombay, à nous

Une ville à sa mesure, en effet, que cette mégalopole.

Bombay, porte de l'Inde, bastion de l'entreprise privée et de ses grands « barons », temple du commerce et de la finance, vitrine de l'essor industriel indien et, the last but not the least, capitale du cinéma. Décor de rêve pour M. Antulay super-star et son one man show

#### Argent noir >

Mais Bombay, paradis de la spéculation, c'est aussi une usine où l'on débite à la chaîne cet « argent noir » c'est-à-dire non déclaré, à la fois cancer et moteur de l'économie indienne. Un argent toujours prêt à s'investir (dans le cinéma par exemple) et toujours prêt à se racheter une conduite... en alimentant les caisses dea partis politiques. Ainsi Bombay a-t-il toujours été considéré comme une véritable mine d'or par tous les politiciens qui, de quelque bord qu'ils soient, savent qu'ils peuvent compter sur sa générosité.

Ainsi M. Antulay à Bombay, c'était vraiment the right man at the right place. L'argent, un homme comme lui en avait d'autant plus besoin qu'il appartenait à la catégorie des • new leaders • – les nouveaux chefs. - hommes sans véritable base, sans « clientèle », mais au contraire » parachutés » de Delhi par la volonté du pouvoir central, donc imposés au milieu politique local, souvent même instruments du centre contre les féodalités régionales, tels les Marathes, à Bombay, qui pendant des années avaient présidé aux destinées de l'Etat.

Ainsi, pour cet homme ambitieux et entreprenant l'argent était-il vraiment la clef du pouvoir, le nerf de la guerre et de la conquête politique. C'est ici qu'intervient le « système Antulay ». Objectif déclaré (ses détracteurs parlent plutôt d' « alibi ») : aider les pauvres, et

le plus souvent à favoriser le développement rural ou à œuvrer pour les catégories les plus démunies. Ce faisant M. Antulay n'innovait pas, quelque quatre cent cinquante insti-tutions de ce type fonctionnant déjà an Maharashtra. Mais hii, il allait en faire d'impressionnantes ma-chines à collecter l'argent. Comment? En jouant ouvertement de sa position. « Si je n'avais pas été chef de gouvernement, avouait-il récemment, personne ne m'aurait jamais consié une rouple ». « Mais, ajoutait-il, le pouvoir, le prestige et les possibilités qui s'y attachent doivent être utilisés pour obtenir de l'argent en faveur des plus pau-vres. Et d'expliquer, sans la moindre gêne, la façon dont il opérait : « Lorsqu'une personne affluente venait me trouver, pour une raison ou pour une autre, je lui montrais la liste des fondations que j'avais créées en lui expliquant que les donations qui y étaient versées n'étaient pas soumises à l'impôt. Et je lui demandais de faire un geste. .

#### Le « Watergate indien »

Le système devait être au point puisqu'en mars dernier il se déclarait assuré de collecter ainsi entre 550 et 660 millions de roupies (2) dans les mois qui suivraient. Et il te nait presque parole puisqu'en l'espace de quatre mois il en accumulait presque 300. Un jeu d'enfant, semble-t-il, pour un chef de gouvernement local qui, évoluant dans ur contexte économique caractérisé d'une part par la toute-puissance de l'administration, d'autre part par la pénurie de nombreux produits essentiels, pouvait être tenté de monnayer les pouvoirs discrétionnaires qu'il avait à cette fin rassemblés entre ses mains et qui concernaient aussi bien la distribution de ciment ou d'alcool industriel que la délivrance de permis de construire, voire de diverses dérogations aux règlements d'urbanisme. On lui reproche même d'avoir donné quelques coups de ponce pour accentuer encore la pé-nurie, histoire de faire monter les prix des produits en question et, également, des passe-droits.

Ici entre en scène l'acteur principal de ce que certains n'ont pas hé-sité à qualifier de « Watergate indien » : Arun Shourie, l'un des rédacteurs en chef de l'Indian Express, quotidien considéré par beaucoup comme le seul véritable journal d'opposition. Le 31 juillet, dans un article aussi explosif qu'accablant Arun Shourie disséquait avec une stupéfiante précision le « système Antulay ., présentant notamment un tableau complet des donations versées à l'une des « fondations Antulay », avec, en prime, le numéro des chèques correspondants.

#### L'avai de Mme Gandhi

Un des intertitres de l'article « donations on extorsions » — donne une idée du ton de ce réquisitoire qui se terminait ainsi : « Ce n'était pas Robin des bois détroussant les riches au bénéfice des pauvres, mais certaines personnes, les agriculteurs par exemple, obligés d'enrichir le sultan. » Au Parlement, qui se trou-vait alors en session, l'opposition s'engouffrait dans la brèche ainsi créée dans la forteresse d'un pouvoir qui semblait, jusque-là, hors d'at-teinte, tandis que la presse allait, dans le sillage d'Arun Shourie, s'attacher à illustrer amplement cette remarque d'un adversaire d'Antulay: « Son gouvernement était à vendre. Vous pouviez tout y acheter vous en aviez les moyens. »

D'autant que Antulay avait piu-sieurs cordes à son arc. Ainsi avait-il décidé que les coopératives sucrières de l'État prélèveraient d'office sur la part revenant aux producteurs de

canno à sucre, de 1.75 à 2.50 roupies par tonne livrée. Une décision contestée par l'un des membres de son cabinet qui devait être aussitôt limogé. Un procédé payant puisque, par exemple, environ 25 millions de roupies se retrouvaient ainsi dans les caisses d'une fondation destinée à promouvoir les talents dans le domaine des arts et des lettres et à venir en aide aux artistes dans le be-

Le feu de la presse et de l'opposition allait d'ailleurs se concentrer sur celle-ci. Enfant chéri du gouvernement, qui entendait ainsi jouer les mécènes dans l'esprit des rajas et des maharadjahs d'antan (« des féodaux et des exploiteurs, reconnaissait-il dans une récente interview, mais qui n'en favorisèrent pas moins les arts »), cette fonda-tion, lancée en octobre 1980, bénéficiait en effet du label . Indira Gandhi », un « sésame » aussi efficace pour remplir les urnes que pour délier les cordons des bourses bien garnics. Il semble en effet que le premier ministre ait accepté de se pencher sur le berceau de cette fondation et même d'apposer sa signature sur l'acte de baptême. Une photo, abondamment diffusée, en té-

Certes une fois l'« affaire Antuay » sur la place publique, Mme Gandhi devait faire affirmer au Parlement (une tâche ingrate confiée au ministre des finances, qui se voyait, le lendemain, traité de

- menteur - par Arun Shourie), puis affirmer elle-même qu'elle avait toujours refusé de voir son nom associé à une fondation dont elle aurait simplement, à l'origine, ap-prouvé l'objectif. Le mal était fait, dant, et le nom de Mme Gandhi mëlé à une affaire qui ne cessait de prendre de l'ampleur et plongeait dans le plus grand embarras les dirigeants du parti gouvernemental. Face à l'offensive de l'opposition, on n'en serrera pas moins les coudes, en évitant notamment, grâce aux décisions - fort contestées - des prési-

dents des deux Chambres, que l'af-

faire soit ouvertement débattue au

Chaque jour ou presque, en effet, apportait de l'eau au moulin d'adversaires qui, l'ayant un jour baptisé « Napoléon », s'ingéniaient, à présent, à lui fignoler son Waterloo. Ainsi la presse, en épluchant les statuts de ses fondations, découvraitelle que non seulement il en avait truffé les conseils d'administration de parents et d'amis, mais que, en réalité, il y disposait des pleins ponvoirs et à un point tel qu'il était assuré d'en conserver la maîtrise absolue le jour où il cesserait d'exercer ses fonctions de premier ministre.

De simples fondations privées, en mme, alors qu'il n'avait cessé de les présenter comme des fondations gouvernementales et obtenu à ce titre, qu'elles bénésicient d'avantages particuliers, notamment fiscaux (3), avantages qui, de plus, ne sont d'habitude octroyés qu'à des fondations ayant exclusivement pour objet de favoriser le développement

On constatait aussi que le gouver-nement local, qui avait généreuse-ment alloué à la fondation « Indira Gandhi » une donation officielle de 20 millions de roupies (sur les 50 fixés comme objectifs), ne disposait finalement d'aucun pouvoir de contrôle sur cette dernière.

#### Crever un abcès

Le 9 septembre, M. Antulay an-nonçait qu'il avait offert sa démis-sion à Mme Gandhi et qu'il remettait son sort entre ses mains. « Triomphe de la démocratie », commentait aussitôt l'Indian Express. Mais le 23 septembre le pre-mier ministre quittait Delhi pour un voyage de dix-sept jours à l'étranger. Dans un tiroir de son bureau, ou dans sa poche, la lettre du chef du gouvernement du Mahrashtra, qui se voyait donc accordé un délai de

De l'avis de tous, cependant, ses jours étaient comptés. Pourquoi, dans ces conditions, n'avoir pas, comme l'y invitaient, paraît-il, plusieurs membres de son parti, dont, semble-t-il, Rajiv Gandhi lui-mēme, le fils ainé du premier ministre, tranché rapidement dans le vif et crever un abcès qui risquait de s'aggraver?

Mme Gandhi aura sans doute voulu pouvoir apprécier, à tête reposée, loin de l'agitation actuelle, les conséquences politiques de cette affaire et d'une éviction qui, si l'on en croit la presse, pourrait faire boule de neige dans certains États dirigés par le Congrès. On relevait également que le fait que M. Antulay soit musulman ne facilitait pas non plus les abasses. les choses.

Reste que, en temporisant ainsi, Mme Gandhi s'offrait aux critiques d'éditorialistes intransigeants. « La corruption n'est pas affaire de tactique, commentait par exemple, l'un d'eux; elle doit être sanctionnée ravoir se répandre dans l'opinion l'im-pression que, lorsqu'elle concerne les échelons les plus élevés du pouvoir, il y a deux poids et deux me-sures. » Restait aussi à savoir si l'« affaire Antulay » était non pas la cause mais le symptôme d'une maladie, la corruption, consubstantielle au système politique indien.

#### Prochain article:

#### LE PROCÈS D'UNE SOCIÉTÉ POLITIQUE

(1) Des bons sentiments qui ne l'ont d'ailleurs pas empêché de décider de transférer hors de la ville de Bombay environ cent mille personnes qui vivaient dans des cabanes érigées sur les trottoirs et ce sans que leur réinstallation soit assurée autre part (le Monde du 1= août 1981).

(2) Une roupie = environ 0,60 cen-

(3) Selon des membres de l'Assem-biée régionale, les exemptions fiscales accordées jusqu'an 31 mars 1983 aux douze fondations créées par M. Antulay porteraient sur la somme considérable de quelque 5 milliards de roupies.

# Avec le TGV, en 2H40, les Parisiens peuvent aller au cœur de Lyon pour 167F.\*\*



Si vous avez cassé, perdu ou simplement oublié service vos lunettes, il y aura, pour vous, chez Leroy, une solution ultra-rapide. 104, Champs-Élysées ▲ 〇 🗷 Dans les ceatres Leroy 11, bd du Palais 🗷 répartis dans Paris, 50 spécialistes, hautement 158, rue de Lyon ▲ qualifiés, vous attendent. 147, rue de Rennes ▲ ○

5, place des Ternes ▲

du lundi au samedi inclus. 30, bd Barbès

27, bd Saint-Michel O OPTICIEN 127, Fg Saint-Antoine

inficies · A geometique médicale C verres de contact 🗐 travaux

#### Finlando

LA SUCCESSION DE M. KEKKONEN

## M. Koïvisto, le favori des Finlandais, ne semble pas être celui de Moscou

M. Kekkonen va-t-elle entraîner une finlandaise? Tout au plus s'agirat-W de nuances, estime-t-on ici, en ce début de campagne électorale, personne ne songe à contester les acquis de la politique d'- amitié -avec l'U.R.S.S. Dans ses relations avec son grand voisin, la Finlande vit depuis quelques années dans une sorte d'état de grâce marqué surtout par l'essor des échanges économiques et commerciaux. Les communiques officiels ne manquent pas de souligner que les relations ntre les deux pays sont à l'abri des fluctuations de la situation internationale. En fait, les grandes questions de politique étrangère abordées ici ne concernent.cas les rapports bilatéraux, mais des sujets d'ordre plus général comme, pat exemple. l'insuffisance de l'aide de la Finlande au tiers-monde. Les affaires avec l'Union soviétique constituent autant de tabous. On sait, par exemple, que plus de la moltié de la production des chantiers navals est destinée à l'Union soviétique. Dans ces conditions, le débat électoral risque d'être peu animé. Les candidats n'oublieront pas d'épicer leurs discours d'une terminologie propre à ce que t'on appelle ici la « liturgie » ; chacun vantera les mérites de la politique de paix de M. Kekkonen, soulignera les avan-tages du traité d'amitié signé en

ne touchera à l'édifice sacré des relations de bon voisinage. La personnalité des candidats entraînera peut-être, cependant, des nuances dans leurs discours. Du

1948 avec l'Union soviétique, se pro-

du désarmement et pour la coopé-

ration internationale. Mais personne

De notre correspondant

plan qui fut en son temps proche de M. Kekkonen, et qui brigue l'investiture du parti du centre, remplisse les conditions idéales. Il bénéficie est régulièrement cité dans leur presse. En outre. il détient un posteclé en qualité de coprésident de Commission economique soviétofinlandaise. Mais cet ancien ministre des affaires étrangères, au caractère plutôt réservé, n'est guère aimé de Pour lui comme pour son entou-

rage, les relations avec Moscou dolvent rester une « chasse gardée » de spécialistes. M. Karlalainen est personnalité finlandaise qui prête nlus aisément le flanc aux accusations de « finlandisation ». Ni vientil pas de critiquer, tout récemment certaines personnalités de gauche qui s'étaient permises de désapprouver les conditions de vie en Union soviétique? En dehors du groupe centriste, ce sont les communistes de la tendance orthodoxe qui manifestent le plus grand zèle

#### Des retations très diversifiées

M. Virolainen, le rival de M. Karialainen pour l'Investiture centriste. est tout à l'opposé : populaire, respathle de la population et des moyens d'information. Mals Il n'est pas soutenu par l'appareil du parti du centre. Pour ceux qui le connaissent bien, il poursuivrait probablement une politique de neutralité de type nordique, sans dramatiser outre mesure l'importance des relations pas de doute que M. Ahti Karja- avec l'Union soviétique. Avec lui,

on imagine une Finlande plus nor dique, peut-être plus discrète sur le plan international, plus préoccupée de ses intérêts immédiats

Le • troisième homme ». M. Mauno Koïvisto, le candidat encore officieux du parti social-démocrate, part favori. cas du premier ministre constitue un phénomène national et bouscule toutes les règles du jeu. Nonchalant, un peu boheme et un peu philosophe, il est très almé pour sa franchise. Ses relations avec Moscou sont nulles : jamais invité il n'a jamais été critique. Ses rares déclarations de politique étrangère ont été exactement le contraire de ce qu'on attendait de lui et il a subi les attaques multiples des commu nistes orthodoxes. Ses ennemis lui reprochent son indécision et son « profil bas ». « Quel risque pour la Finlande I - entend-on dire dans les rangs des centristes. A se demander pourquoi il est le grand tavori des sondages d'opinion...

dépendent plus, comme avant, d'un club restreint. Les relations entre les deux pays se sont de plus en plus diversifiées dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la société. Les grands partis, par exemple, ont des relations directes avec le P.C. soviétique. On pourrait même affirmer, à l'extrême, que c'est le peuple finlandals, unanime, qui a pris en charge sa politique d'« amitié » avec l'Union soviétique. Dans ces conditions, les relations personnelles au sommet renvoient à une époque plus ancienne. Il ne s'agit pas, d'autre part, d'élire un second Kekkonen. Si une majorité de communistes se ralliait finalement à M. Koīvisto, Moscou, après avoir grincé des dents, se feralt vite une ralson et pourrait même y voir un avantage.

En fait, les bonnes relations ne

PAUL PARANT.

#### Grèce

# Un entretien avec M. Papandréou

» Mais i'observe en même temps du Sud ne reagissent pas du tout de la même façon à la montée des périls économiques, au durcisse-ment des conflits sociaux, à une ment des connus sociales, à une certaine réapparition de la lutie des classes. La réaction de l'Europe du Nord, contrairement à la nôtre, est plutôt de confier le pouvoir à des conservateurs comme en Grande-Bretagne, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, partière de le le la conservate de la legacione. peut-être demain en Allemagne fedérale.

» Et puis il y a une dimension spécifiquement grecque. Quand j'ai crée le parti socialiste panhellénique, en 1974, la référence au socialisme paraissait suicidaire, même à mon entourage. Aujourd'hui, même à droite, on se sent obligé de se réclamer peu ou prou du socialisme.

» Que s'est-il passé entre-temps? Il faut comprendre que la Grèce a en jusqu'alors des gouvernements de droite, alter-nant plus ou moins avec des dictatures d'extreme droite. Nous avons eu, en outre, une triple occupation étrangère, bulgare, italienne, allemande. La direction du Front de libération nationals était nettement communiste (même si le courant patriotique dans son ensemble était beau-coup plus composites et la guerre civile a laissé d'effroyables sou-

venirs.

» C'est ce qui a conduit, parmi d'autres facteurs, à la longue éviction des forces de gauche. Même mon père a rapidement été empêché en 1965 de mener une politique, disons centriste et populiste. De même, lorsqu'en 1974 la dictature a pu être ren-versée, la soif de changement ne versee, la soit de changement ne s'est pas concrétisée tout de suite, parce que le souvenir du règne des colonels donnait à réfléchir aux électeurs qui voulaient éviter tout ce que l'on aurait pu présenter comme une proposation.

» Ce qui s'est passé le 18 octo-bre est le résultat de tout cela :

on a enfin osé se donner les moyens du changement si longtemps espéré.

— Vous aviez insisté durant

la campagne sur le fait que le PASOK était, selon vous, le seul parti à poser les problèmes politiques en des termes susceptibles de clore définitive-ment la guerre civile. D'une jaçon plus générale, comptez-vous prendre des mesures de réconciliation nationale ?

 Obtenir cette réconciliation était un des points fondamentaux de noire programme et reste une de nos priorités. Bien que ce gou-vernement soit le premier cebinet socialiste de l'histoire de la Grèce, il arrive au pouvoir sans le moin-dre esprit de revanche. Je mettrai dre esprit de revanche. Je metiral tout en œuvre pour être le premier ministre de tous les Grecs. Il n'y a aucume confusion de genre dans mon esprit entre les interêts du parti dont je suis le chef et du pays. J'ai désormais la charge de diriger le gouvernement. Je suis sûr que ceux qui peuvent en douter encore s'en rendront bientôt compte.

— Un des points de votre programme, qui avait soulevé le plus d'appréhension, pour ne pas dire d'inquiétude dans le camp occidental, était votre intention de quitter l'organisation militaire de l'OTAN. Où en êtres-vous aujourd'hui à cei égard?

— La division de l'Europe en deux camps antagonistes est la cause principale de la course aux armements à laquelle nous ne coubeit ont pour restreure.

armements à laquelle nous ne souhaitons pas contribuer. Cela dit, la Grèce qui fait partie du camp occidental a avec l'OTAN un problème particulier. Ce problème explique, par exem-ple, notre différence d'approche de ces questions par rapport à certains de nos camarades socialistes européens, notamment fran-

» Ce problème est le suivant : nous sommes membres d'une alliance dont un autre membre, la Turquie, représente pour nous un danger potentiel. Or, non seulement l'OTAN se refuse pour l'instant, à garantir la sécurité de nos frontières à l'Est, mais il accorde à Amero, me servir miliaccorde à Ankara un appui mili-taire disproportionné. Cette aide militaire est susceptible, parmi d'autres conséquences, de rompre l'équilibre des forces en mer Egée. Tant qu'une telle iniquité subsistera, comment pourrions-nous ne pas songer à prendre nos distances ?

Un statut spécial dans la C.E.E. — Sur le terrain économique aussi, vous aviez donne l'impression de vouloir vous

dégager de vos attaches occi-dentales, puisque vous parliez de quitier la Communauté est-il désormais ?

– Là aussi, je demande qu'on - Là aussi, je demande qu'on prenne en compte l'aspect proprement grec du problème. Non 
pas que nous ayons la tentation 
de dénouer les liens qui nous 
unissent à l'Europe. La Grèce est 
un pays balkanique et méditerranéen, c'est entendu, mais elle 
est aussi, et a vant tout, un 
aves europpéen. La grection pays européen. La question n'est pas là. Elle est que pour un fitat comme le nôtre, mal déve-loppé sur le plan industriel et où la productivité demeure faible, il est désormais dangereux écono-miquement de se trouver incor-poré à un ensemble dont les au-tres membres cont poré à un ensemble dont les au-tres membres sont, en général, très en avance sur nous. Le jeu est par trop inégal. Nous ne pou-vons pas, en l'état actuel de nos forces économiques, être un mem-bre à part entière de cette Com-munauté se pliant à des règles qui la défavorisent à l'excès. » Faut-il nous autant sortir de • Faut-il pour autant sortir de la C.E.E.? Nous n'en sommes pas la C.E.E.? Nous n'en sommes pas là. Nous ne demandons même pas un simple statut, d'associé extérieur. Nous sommes prêts à rester plus proches de nos partenaires, mais sur d'autres bases qu'il faudrait établir avec nous. Il faut négocier un statut spécial pour la Grèce qui prenne en compte ses particularités économiques. Le problème formel n'a pas été posé, mais il le sera dès que possible. Après tout, même des pays industriels avancés comme la Grande-Bretagne ont demandé et obtenu la renégociation de leur statut. Bretagne ont demandé et obtenu la renégociation de leur statut. C'est à ce prix que la Communauté économique européenne peut fonctionner pour le blen de tous ses membres, non pas en tentant de couler dans le même moule des économies nationales fort différentes, ce qui, pour l'instant, ne fait qu'exacerber la concurrence en tre nations.

l'instant, ne fait qu'exacerber la concurrence entre nations, concurrence que l'on prétendait abolir.

— Pensez - vous parvenir à une certaine socialisation de l'économie grecque sans rompre avec son environnement capitaliste national et international?

national 7 - Je persiste à penser que c'est Je persisse a penser que c'est faisable, mais nous veillerons toujours à ne pas conduire l'économie grecque dans une union. Il s'agit, au contraîre, de l'en faire 
sortir en jouant le plus possible 
sur l'incitation et le volontariat. 
Ce qui n'exclut pas certaines me-Ce qui n'exclut pas certaines me-sures proprement gouvernemen-tales, par exemple pour la re-structuration d'un vaste secteur public, l'indispensable reforme du système bancaire, celle du régime des pensions et de la Sécurité sociale, etc. Mais dans beaucoup de domaines essentiels, nous mi-sons sur la persuasion et la liberté.

metière de production agricole domaine où nous voudrions favoriser le remembrement, la créa-tion de coopératives volontaires pour une meilleure utilisation du progrès technologique, et dans le domaine des petites et moyennes entreprises, qui doivent être mieux soutenues par les banques et que nous espérons bien mobiliser.

s Tout à fait dans l'iromédia; il faudra probablement, pour ra-lentir l'infiation de façon significative, bloquer quelques prix —
quelques prix seulement, l'insiste
— et lancer une campagne d'investissements productifs (notamment grâce à la Banque de développement si le capital privé reste roppement si le capital privé reste trop réticent) pour accroftre l'offre. Je constate pour l'instant que nos tout premiers contacts avec le patronat ne sont pas mauvais.

#### La priorité de Chypre

— Le premier chef d'Etat étranger que vous êtes premier ministre a été le président Kyprianou. Este-ce à dire que Chypre demeure pour vous un problème prioritaire? — Comment pourrait-il en être

— Comment pourrait-fi en être autrement? La situation n'a guène changé depuis l'invasion turque de 1974. Mais je voudrais faire à cet égard deux observations : la première est que le problème-clé n'est pas celui des relations entre les deux communautés de l'île. les deux communautés de l'île, mais bien la présence sur queique 40 % du territoire de la république de Chypre, de l'armée d'occupation turque. En second lieu, ce qui atteint Chypre menace aussi à terme tout l'hellénisme. C'est pourquoi, à tout prendre, je préfère une situation bloquée mais où l'on ne s'incline pas devant le fait accompli, où le droit se refuse toulours à céder à la force à me toujours à céder à la force, à une situation qui aurait évolué dans le sens d'une «normalisation» de l'occupation du nord de l'ile. La Grèce ne peut suffire à garantir l'indépendance de Chypre, les événements l'ont tristement montré, mais elle ne ménagera pas son concours pour y aider. C'est bien pourquoi, en particulier, nous venons de doubler notre aide éco-nomique à Nicosie.

— Comptez-vous donner une nouvelle impulsion aux reia-

nouvelle impulsion aux relations franco-grecques?

Out parce que j'ai la conviction que les deux pays ont quelque chose d'essentiel à faire ensemble. Nous sommes très proches les uns des autres spirituellement. M. Caramanilis lorsqu'il était premier ministre a mené la politique de rapprochement avec Paris que nous allons poursuivre et même accentuer. Cela sera d'autant plus facile évidemment que les dirigeants français sont pour nous des amis dont nous partageons les objectifs et les sentiments. Un objectific et les sentiments. Un nouveau rapprochement avec la France ce n'est pas seulement le gouvernement qui y tient : c'est le peuple grec, »

Propos recueillis par BERNARD BRIGOULEIX,

#### LES ARRESTATIONS DE MUNICH FONT APPARAITRE DES LIENS ENTRE NÉO-NAZIS FRANÇAIS ET OUEST-ALLEMANDS

(De notre correspondant.) t-on dans les milleux de la secu-rité de la R.F.A. Il ne fait guère de doute que le Mouvement socia-liste populaire allemand-Parti du travail (V.S.B.D.-P.D.A.) entretenait des contacts suivis avec des organisations françaises telles que l'ancienne FANE (Fédération d'acl'ancienne FANE (Fédération d'ac-tion na tionale européenne), interdite (1). Le journal Welt en Sonntag affirmait dimanche que le chef de l'organisation ouest-allemande, Friedhelm Busse, arrèté le 20 octobre à Munich, s'était rendu clandestinement à Paris pour assister à une ren-coutre servite de la WANE descontre secrète de la FANE des-tinée à mettre en place une centrale nazie européenne devant

centrale nazie européenne devaus coifer les divers mouvements français, beige, autrichien, britannique et suisse.

La trace d'un des « terroristes » tués, Klaus Ludwig Uhl, aurait été retrouvée lors de l'arrestation d'un membre de la PANE, Christian Bonniol, le 14 octobre 1980.

À Paris Uhl recherghé aures. à Paris Uhl, recherché après s'être réfugié en Prance, siors qu'il était en instance de condamqu'il était en instance de condam-nation en R.F.A. pour propa-gande nazie et incitation à la violence, s'est ainsi révêlé être m spécialiste des « affaires franco-allemandes ». Selon les docu-ments retrouvés à l'époque, il entretenait également des contacts avec un dirigeant du Mouvement socialiste populaire de Hesse, Wolfgang Koch, qui aurait versé des fonds en Grando-Bretagne pour faire éditer sous le Bretagne pour faire éditer sous le manteau une nouvelle version du journal de Goebbels, le Voelk-

(1) La FANE a été dissoute en septembre 1976, et s'est reconstituée sous le nom da Faiscesus patio-nalistes européens. (N.D.L.E.)

# DIPLOMATIE

#### LES RELATIONS EST-OUEST ET LA QUERELLE DES EUROMISSILES

# Les SS-20 doivent être démantelés et non pas seulement retirés en contrepartie de l'abandon des plans de l'OTAN

La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) a repris ses travaux mardi 27 octobre à Madrid, après une interruption de trois mois, par une séance plénière. M. llyitchev, représentant soviétique, a déclaré que les allu-

#### L'élection du secrétaire général de l'ONU

#### MM. WALDHEIM ET SAUM SE SONT TOUS DEUX HEURTÉS A UN VETO

Nations unies, New-York (AFP.). — Le Conseil de sécurité n'a pas réussi, mardi 28 octobre, a élire un secrétaire général de l'ONU et a remis la suite de l'élection à ce mercredi. Les deux candidats, M. Salim, ministre tanzanien des affaires étrangères, et le secré-taire général actuel, M. Wald-heim, se sont chacun heurtés au veto d'un membre permanent du Conseil. Blen que le vote soit secret, il paraît acquis que les Etats-Unis ont opposé leur veto à la candidature de M. Salim, et la Chine à celle de M. Waldheim.

Le Conseil a procédé à quatre tours de scrutin sur chacune des candidatures. M. Salim a recueilli successivement 11 voix pour, puis 10. 8, enfin 6, avec à chaque fois 10. 8, enfin 6, avec à chaque fois une voix contre en provenance d'un membre permanent (en l'absence de veto, 9 voix sont requises pour dégager une majorité!. M. Waldheim a reçu de son côté 10 voix, puis 11, et à nouveau 10 au cours des deux derniers scrutins, avec une voix contre à chaque fois.

[Parmi les candidats du tiers monde qui pourraient surgir pour débloquer la situation (l'opposition de la Chine à la candidature de M. Waldhelm, indique-t-on, reflète surtout le désir de Pékin de voir le poste conflé à un représentant du tiers-monde), les noms qui revien-nent le plus souvent sont ceux du diplomate argentin Carlos Ortiz de Rosas, qui avait dejà obtenu 13 voix lors de l'élection de M. Waldhelm, en 1971, et du Péruvien Perez de Cuellar, actuellement représentant special de M. Waldheim pout l'Afghanistan. Il pourrait être anssi question de M. Ramphal (Guyana), secrétaire général du Common-wealth, et de M. Terence Sanzé ambassadeur du Burundi à Genève lui aussi présent lors de l'élection de 1971, et qui a l'avantage d'étre

#### affirme le département d'Etat

l'homme en U.R.S.S. n'étaient que « pure progagande ». Il a rappelé que la concession faite par Moscou en acceptant que la zone d'application des mesures de confiance militaires s'étende jusqu'à l'Oural devait comporter des contreparties du côté occidental, et que celles-cl pourraient être discutées lors de la première phase de la conférence su

le désarmement en Europe (C.D.E.). M. Kampelman, représentant américain, qui avait eu auparavant un déjeuner de travail avec M. llyitchev, s'est déclaré « décu » par ce discours et « peu optimiste ». Le même jour, le département d'Etat avait fait savoir que Washington est prêt à travailler à « un document linai substantiel et équilibré comportant des accords sur les questions humanitaires ainst que sur l'initiative trançaise d'une conférence sur la

Le porte-parole du département d'Etat a précisé qu'un simple retrait des missiles soviétiques SS-20 audelà de l'Oural serait insuffisar pour entraîner la renonciation de l'OTAN à son programme de déploisment de nouvelles armes eurostratégiques. « En raison de la mobilité et de la portée des missiles sovié-tiques tels que les SS-20 à têtes multiples, a-t-ii dit, leur simple retrait d'Europe ne réduira pas de manière significative in menace qu'ils présen-

Les SS-20 « devraient être déman telés ou détruits » pour que l'OTAN abandonne ses plans. Le porteparole faisalt allusion apparemmen à des déclarations de M. Ceausescu chef de l'Etat roumain, qui, dans deux déclarations à des journaux retrait des tusées soviétiques » au terme d'une négociation.

A Moscou d'autre part. M. Hartman, nouvel ambassadeur des États-Unis, qui présentait ses lettres de créance, a dit le désir de son gouvernement d'aborder « dans un esprit positif et constructif » la négociation prévue à partir du 30 novembre entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sur les ments eurostratégiques. Il a Invité le gouvemement soviétique à - agir avec retenue et dans un esprit de réciprocité » et à « réviser, à la lumière de ces deux principes, sa

هم شوادها والمناف والمنطقين والمراوي والأراق والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمنطقين وللمستق

politique et son action à travers le

Enfin, le Pentagone a démenti les Informations publiées par Aviation Week and Space Technology, selon lesquelles l'U.R.S.S. disposerait d'une station apatlale armée de missiles pouvant détruire les satellites américains. Il n'a pas encore commenté.

en revanche, les informations pu-bliées par le Washington Post, et reproduites dans l'International Heraid Tribune de ce mercredi, concer nant la modernisation des vecteurs d'armes nucléaires à courte portée dans l'arsenal de l'OTAN. Selon le Washington Post, ce programme, décidé en 1977, se heurterait à des retards et réticences de la part de certains pays quest-européens. (A.F.P.)

nels, mais il faut aller beaucoup plus loin. Depuis dix ans, la

croissance des armements a été vertigineuse. Une des superpuis-

sances a été jusqu'à consucrer, depuis dix ans, 15 % de son P.N.B. à son effort de défense, ce qui

a son effort de defense, ce qui lui a permis de créer à son avan-tage une véritable supériorité dans l'armement conventionnel et de réaliser ce progrès tech-nique — si on peut dire — qui a conduit aux fusées à moyenne portée SS 20 De l'autre obté on

portée SS 20. De l'autre côté, on

a répondu par les missiles Pershing et à grands renjoris de dis-

> Il faut que la négociation commence immédiatement! Le président de la République la dit fermement à nos amis améri-cains et c'est pourquoi il a offert Paris comme lieu de réunion.

» L'équilibre des forces, seul garant de la paix, doit être global et se réaliser au niveau le plus bas possible. L'opinion est mobilisée pour cela dans le monde

• L'Institut culturel étalien e

entier. > - A.G.

#### AU PALAIS DU LUXEMBOURG

#### M. CHEYSSON : il faut que la conférence de Madrid parvienne à un accord précis

Les sénateurs ont discuté mardi 27 octobre une question de M. Boucheny (P.C., Paris) sur le désarmement. Cet orateur proteste vivement contre la fabrioation de la bombe à neutrons et souligne l'ampieur des manifestasolument ampieer des manifesta-tions pacifistes en Europe. Il évo-que la condamnation de la course aux armements par la conférence épiscopale de Lourdes et suggère que la France propose une renonciation universelle à la

bombe à neutrons s.

M. Cheysson, ministre des relations extérieures, annonce que le gouvernements français est disposé à encourager la conclusion d'accords régionaux pour le désarmement. « Le but de la « Semaine mement. Le out de la « semane du désarmement », précise-t-li, est de mobiliser l'opinion publique de tous les pays. Le gouvernement français s'y emploie; il accueille à Paris cette semaine la commission Palme pour le désarmement, dont le rapport doit être transmis à la deutième session de l'O.N.U. sur le désarmement, déjà présue nour le printemps proprévue pour le printemps pro-chain; un comité préparatoire est constitué, Portre du jour est en cours d'élaboration. La délégation française se préparera avec grand soin; nous serions heureux d'as-socier à notre réflexion parlemen-

taires et syndicalistes. »
A propos de la conférence de Madrid, qui a repris ses travaux le 28 octobre, M. Cheysson déclare notamment : « Il faut qu'elle parvienne à un accord précis et concret à propos de la «première corbeille »; cet accord permet-trait de réunir une conférence européenne pour le désarmement dont la perspective est accueillie favorablement par M. Brejnev en particulier.

la revue Pouvoirs organisent jeudi 29 octobre, à 18 heures, une « table : ronde » consacré à « l'évolution récente de la vie politique tta-lienne », avec la participation de M. Andrea Manzella, directeur du cabinet du précident du consett cabinet du président du conseil. Mme Geneviève Bibes, de la Fondation nationale des sciences politiques, MM. Daniel Clément, enseignant à l'université Paris-Dauphine, Charles Lucet, ancien ambassadeur de France à Rome, et Hughes Portelli, professeur à l'université Paris-X-Nanterre. Ce débat sera animé par M. Pierre » La discussion portera d'abord Avril, professeur à l'université sur les armements convention- Paris-X-Nanterre.

حكذا من الأصل

Déce

Sous le titre . Les de legende -, M. Gerni vier, ancien haut for gaire, indiquait dans A mier article que le pour prefets actuels se tres present de nom partenaires institutions prités de la vie économi sociale. Pour M. Offe clarification que duit d'une parcèe différents qu'elle vice les relation l'État avec les communi-departements on les in le Mande du 78 le Monde du 28 de Dans un second l'auteur décrit l'archit à quatre etages des pe Quant aux reples du jen d nettal cues resultaient de la cur resvait avoir

ures and corpre à dom ferentil prefecteral, qui 3 intere contraction tradition en vente de plus en plus en par le role acques par les coms feut es sevent par les coms iens. La poture à dominante iberati a en effet, cesst, 4 percise perceptions d'élas, que formul un pautique qu'ils pendent de gagner du tern pes dit de quance ans. Il fi ique la careter le cuche s atel le prefet auruit été le fal gerieum na députiementais umat et executant les délibé ie conse... a di est tempours en ne soumis a lage a it pre 1000 its tilly disposable Mais que de variantes dans ha des suprantes de pouvoiri e departements et reles les 1035 s etan issaut enti genter' in un préfet attal al un ausget qui clait ic g

dastrette a fait su durée - de

gion ses dimeatives, des travi seniors, et - encore que ce i - is presentant - tout ficeic. emolee denurtementale. oncernat largement avec les mit. I metreunit des se dorientation budgetante mispro: av our recuestit 🌬 is ili in integre date in eideemine les conséquences mice out its constillers ge mardatent mener ou qu'ils ami ce culvre pear **is part s** Pamilelement, les pression

iminos des conscus génér Sen fortes notamment, so de pres dent . étofferent les actiprirant une place de g PRESIDENTES A CONTRACTOR DE CO wastituler on des forads d'i ment de la minutes regroup lignes are consensions done. For tor te er meur chaque can Massion perferal correspond au feut de na des risques de ille). te t'epperent intensén Tole der ermitterissions, multif m elementarios sessions, e Ces en reprises our été fa per l'imp. mance croissante de gris des momentaux dans les

button, 22 cas pements put dans les cour l'emple L'effer : des conseils gé a composité en fait deux él distincts of a cote s'engage plan nolumes, certaines de semblee: com.mistratives, tet considérer que riva de ce qui au dans le dérimètre départe he pouter leur être etrang transformatent en quelque so temps à Bulte, en mini-Parler traitaient des affaires nation propos ets racines ou **des inc**i Celles-ei dans le dépar

(ainsi en matière d'énergie, culture, de transport, de pr ociale, etc.). Chef d'orchestre et négociateur

D'un autre côté et dans k de leurs taches proprement de mentales, ses assemblées ont turellement portées à inspi plus en Flus à l'amont les soumis a ieur examen, en lemps qu' a suivre de plus « leurs décisions vers l'aval, dire vers la gestion. Il faut flair que certe dermière évoluegitime responsables de source, les conseils généraux delà de dépenses obligatois sont délé tres lourdes (aide : de son amais). de son umpioi, mais encore mise en œuvre et de l'inst préparatoire. Des lors que les avaient compétence liée - c lant plus liée qu'ils avaient pour conduire une bonne co tion des commissions tr tres i est pius clair e conseil esteral ait son propre if, distinct de ceiui de l'Eta le model : de la piupart des Pays étrangers : c'est, sur ce p cas depuis 1975 de la premi equivile lucaie de France, l épariement de Paris. Le dro mun général devait évoluer.

# politique

# Décentralisation et clarification

II. - Une architecture à quatre étages

par GÉRARD OLIVIER

Sous le titre « Les préfets de légende », M. Gérard Olivier, ancien haut fonctionnaire, indiquait dans un premier article que le pouvoir des préfets actuels se tronve li-mité à l'égard de nombreux partenaires institutionnels et privés de la vie économique et sociale. Pour M. Olivier, la clarification que doit apporter la décentralisation est d'une portée différente selon qu'elle vise les relations de l'État avec les communes, les départements ou les régions (le Monde du 28 octobre).

M. Papandie

Dans un second article, l'auteur décrit l'architecture à quatre étages des pouvoirs

Quant aux règles du jeu départemental elles résultaient de la grande loi de 1871 qui pouvait avoir – et sa plasticité a fait sa durée – deux lectures : une lecture à dominante d'exécutif préfectoral, qui a été la lecture d'application traditionnelle, en vérité de plus en plus atténuée par le rôle acquis par les conseils généraux et souvent par leurs présidents. La lecture à dominante de délibératif d'a cofferant formande de délibératif d'a cofferant de des la commande de délibératif d'a cofferant de des la commande de délibératif d'a cofferant de des la commande de de la commande de des la commande de de la commande de libératif n'a, en effet, cessé, avec les nouvelles générations d'élus, à quelque formation politique qu'ils appartiennent, de gagner du terrain de-puis dix ou quinze ans. Il faut, de toute façon, rejeter le cliché selon lequel le préfet aurait été le patron de la collectivité départementale : préparant et exécutant les délibérations du conseil, il était toujours en définiuve soumis à l'adage « le préfet pro-

pose, les élus disposent ». Mais que de variantes dans la réalité des rapports de pouvoirs selon les départements et selon les équations s'établissant entre les hommes! Ici un préfet confectionnait un budget qui était le produit, seion ses directives, des travaux des services, et - encore que ce fût rare - le présentait « tout ficelé » à l'assemblée départementale. Là, il concertait largement avec les élus et avec leurs commissions. Ailleurs encore, il instituait des sessions d'orientation budgétaire pour ne construire un document définitif qu'après avoir recueilli les options des élus et intégré dans son cadre budgétaire les conséquences des po-titiques que les conseillers généraux entendaient mener ou qu'ils acceptaient de suivre pour la part où il les

Parallèlement, les pressions anti-cipatrices des conseils généraux se firent fortes, notamment sous l'influence des formations de gauche : des présidents étoffèrent leur cabiirent une place de premier rang en commission départementale, constituèrent des fonds d'équipe-ment des communes regroupant les lignes de subventions dont l'affectation revint pour chaque canton au conseiller général correspondant (ce qui peut ouvrir des risques de partia-lité), développèrent intensément le rôle des commissions, multiplièrent

ou allongèrent les sessions, etc. Ces entreprises ont été facilitées par l'importance croissante des budgets départementaux dans les contri-butions aux équipements publics et

dans les efforts pour l'emploi. L'offensive des conseils généraux a comporté en fait deux éléments distincts: d'un côté s'engageant au plan politique, certaines de ces as-semblées administratives, tendant à considérer que rien de ce qui se pas-sait dans le périmètre départemental ne pouvait leur être étranger, se transformaient en quelque sorte, de temps à autre, en mini-Parlement et traitaient des affaires nationales à propos des racines ou des incidences de celles-ci dans le département (ainsi en matière d'énergie, d'agri-culture, de transport, de politique sociale, etc.).

, 5±. ≥

Serve of

4. **12**°

French

#### Chef d'orchestre et négociateur

D'un autre côté et dans le cadre de leurs tâches proprement départe-mentales, ces assemblées ont été na-turellement portées à inspirer de plus en plus à l'amont les projets soumis à leur examen, en même temps qu'à suivre de plus en plus leurs décisions vers l'aval, c'est-à-dire vers la gestion. Il faut dire en clair que cette dernière évolution est légitime : responsables de la res-source, les conseils généraux – audelà des dépenses obligatoires qui sont déjà très lourdes (aide sociale, etc.) - doivent non seulement l'être de son emploi, mais encore de la mise en œuvre et de l'instruction préparatoire. Des lors que les préfets avaient compétence liée – et d'au-tant plus liée qu'ils avaient intérêt, pour conduire une bonne concerta-tion, à des commissions très actives, — il est plus clair que le conseil général ait son propre exécu-tif, distinct de celui de l'État. C'est le modèle de la plupart des grands pays étrangers : c'est, sur ce point, le cas depuis 1975 de la première collectivité locale de France, la villedépartement de Paris. Le droit commun général devait évoluer.

Ce n'est pas seulement sur le plan des principes qu'il faut approuver le projet de loi, actuellement en discussion, mais encore parce qu'il assure une excellente évolution pour les présets eux-mêmes et, par voie de conséquence, pour l'Etat qu'ils ser-

Pour le comprendre, il faut d'abord mesurer – à la différence de ce que ressent souvent l'opinion provinciale qui confond préset, département-collectivité et département-périmètre administra-tif – que le rôle essentiel du préfet est celui de chef d'orchestre des services et des actions de l'État (même si une partie des musiciens sont par-fois derrière le rideau) et celui de négociateur chargé de mettre en cohérence des interventions émanant de personnes morales nombreuses, différentes et autonomes les unes par rapport aux autres ou de résou-dre les conflits survenant entre elles. Rien de cette mission fonda-mentale n'est changé. Il faudra désormais qu'il aide de l'extérieur à la bonne articulation de l'action départementale avec celles des autres partenaires, comme il le fait déjà avec les villes, les établissements publics, etc.

#### Trois risques

Libéré d'une certaine forme de piège départemental, l'agent de l'État court-il néanmoins le risque symétrique de perdre des moyens d'action administrative? Dans la mesure où différents services seront, pour des tâches départementales, logiquement rattachés à l'exé-cutif élu, ne doit-on pas redouter que les responsables n'aient à l'égard du préfet, pour les tâches d'Etat elles-mêmes, un comportement centrifuge? La claire et louable intention du gouvernement est d'y parer puisque le projet annonce un renforcement – bien nécessaire - du préfet dans son rôle de direction des services de l'État. Dans ces conditions, il semble préférable qu'il ait deux séries de services totalement distincts selon leur rattachement hiérarchique. Cette dicho-tomie casserait d'ailleurs quelques féodalités départementales.

Mais, comme l'État et le département agissent souvent dans les mêmes matières et sur les mêmes terrains (par exemple pour les sub-ventions aux communes ou pour les aides aux activités), il faut que puisse continuer la concertation entre présidents de conseil général et préfets : elle va de soi entre les hommes; elle pourrait prendre une tournure plus institutionnelle et plus efficace si, outre le cas prévu sur demande du premier ministre, le préfet pouvait - comme dans ses relations avec les communes - être entendu par le conseil général sur demande du président de celui-ci. (Cette procédure évite tout risque d'empietement de la part de l'agent de l'Etat.)

Le second risque de la réforme n'est-il pas que la gestion départe-mensale par les élus prenne une tournure plus politique que la ges-tion d'un administrateur non soumis à votation et dégagé d'apparte-nances politiques? N'est-il pas plus risqué encore qu'il y ait des déci-sions marquées de partialité? En vérité, toute une série de contrepoids ne manqueront pas de jouer : es compositions très variées des conseils généraux, le rôle imparti aux commissions, les contrôles juriaux commissions, les controles juri-dictionnels, enfin la responsabilité des élus gestionnaires devant les médias, qui auront un rôle moral important, et le devant le corps électoral. Mais il est vrai que c'est plutôt un schéma de « local government - qu'un schéma administratif qui va se mettre en place. Ce qui est important, là comme ailleurs. c'est qu'il ne puisse y avoir confusion des genres.

Le troisième risque de la réforme, que le projet de loi n'écarte pas et ne peut pas écarter, est que les conseils généraux, selon une in-clination dont certains ont déjà fait preuve, ne s'ingèrent, en les discu-tant ou en les entravant, dans les politiques d'État. Peut-être qu'en ayant leur pleine autonomie et en n'ayant plus le représentant de l'État au cœur de leurs débats, y seront-ils moins portés, la réforme sécrétant d'elle-même des contre-

C'est une affaire de droit, et c'est encore plus une affaire de mœurs. Sur le plan du droit il appartient au texte à venir sur la répartition des compétences de se prononcer. A l'heure actuelle, la définition de la compétence des conseils généraux est assez subtile : la loi ne leur donne pas une véritable compétence limitative d'attribution, et, de fait, le conseil général peut s'intéresser à toutes les affaires économiques et administratives, les vœux politiques lui étant interdits.

Mais, lorsqu'il s'agit des grandes politiques sectorielles de l'Etat, où passe la ligne de démarcation ? Si on ne peut le dire avec certitude dans toutes les matières, il est, par

contre, patent que les assemblées départementales ne peuvent s'habi-liter elles-même à se placer dans des procédures où leur consultation n'est pas prévue par la loi. C'est un point fort qui commande la liberté d'action du gourgement. d'action du gouvernement. Il rejoint la logique de la décentralisation : elle est que les collectivités auto-nomes doivent exercer toutes leurs compétences, mais rien que leurs compétences. Le respect statutaire par l'autorité d'Etat de leurs déci-sions va de pair avec le respect que ces autorités doivent au Parlement et au gouvernement de la Républi-que : si les assemblées départemen-tales s'engageaient dans la pratique de traiter des affaires de la compétence des organes nationaux (et on l'a vu jusque dans des domaines touchant à la justice ou aux affaires internationales et militaires!), ce

#### Les compétences régionales

serait la Constitution même qu'elles

En ce qui concerne la région, enfin, le seul vrai problème est celui des compétences. L'élection au suffrage universel répondra au caractère de collectivité locale, tandis que l'inconvénient que peut com-porter dans les grandes régions la distance entre le terrain et des candidats inégalement connus sera compensé par la pondération géo-graphique des listes, si c'est bien, heureusement, le scrutin propor-tionnel qui est retenu. Quant à la répartition des pouvoirs entre les organes, elle appelle, mutatis mu-tandis, la même adhésion qu'à l'égard de la réforme départemen-tale et pour les mêmes raisons.

Personne ne doutant des irremplaçables avantages d'un État unitaire, il est clair que les actions ré-gionales seront insérées dans le Plan et que le premier avantage de l'unité, qui est la péréquation des moyens entre des régions de capa-cités propres différentes, sera consolidé.

La seconde vertu de l'unité dans un pays passionnément égalitaire étant l'identité de la règle de droit sur la totalité du territoire à l'égard de tous les citoyens, de tous les fonctionnaires, de tous les acteurs de la vie économique et sociale, il sera logique que les régions ne recoivent pas un pouvoir réglemen-taire propre par lequel elles pourraient, chacune différemment, moduler le droit français, c'est-àdire les garanties, les situations et les obligations de chacun. Hors l'ordre public, dans toutes les autres matières, économiques, énergétil'on peut attendre des actions régionales une réelle fécondité, – il faut espérer un régime de claire réparti-tion des responsabilités entre l'Etat et ces nouvelles collectivités.

En effet, par un récent passé, les régions, n'ayant pas reçu de ma-nière légale les moyens et les compétences qu'elles avaient l'ambition d'avoir, ont, de ce fait, souvent exercé, de manière para-légale, des pouvoirs qui n'auraient pas dû leur appartenir. L'arbre régional, puis-samment alimenté par la force du temps, ne pouvant pousser droit, a poussé de travers.

Alors même que la nouvelle dis-tribution des rôles régionaux règle la question, il faut rappeler que, dans beaucoup de régions, non seu-lement les décisions d'emploi du budget, des E.P.R., mais encore la gestion de ces budgets étaient très largement le fait des commissions des assemblées plus que des préfets, dont le rôle exécutif consistait sur-

tout à aider aux travaux des élus. Dans la mesure où il s'agissait de l'argent régional, on pouvait y voir une certaine logique, mais les prati-ques souvent en vigueur dans le ca-dre de la régionalisation du budget de l'Etat avaient conduit, ici ou là, à accepter un pouvoir de décision

des assemblées régionales sur les dotations de l'Etat, alors que la loi ne leur conférait qu'un pouvoir

Les cocktails de financement (par exemple, pour les contrats rou-tiers Etat-région ou pour les contrats de pays) ont également fa-vorisé ces transferts de pouvoirs, car chacun sait que c'est le cofinan-ceur local, dont la contribution est indispensable pour parfaire un plan de financement, qui devient le déci-deur de l'emploi des fonds étati-

Sur le plan conceptuel, diverses régions, à la faveur de tel ou tel plan, se sont engagées dans l'élabo-ration de véritables contre-projets, sinon de contre-politiques, dont il ne s'agit pas de juger le fond, mais de marquer les dangers au regard des politiques sectorielles et conjoncturelles de l'Etat, qui doi-vent – quelles qu'elles soient – pouvoir être unitaires.

Le transfert clandestin de pou-voirs concrets appréciables a fini par donner aux régions un rôle dominant occulte dans la vie publique territoriale française.

La définition des compétences régionales ne pourra méconnaître ni cet état de fait ni la nécessité de protéger la capacité de décision souveraine de l'Etat, en particulier pour l'emploi de son propre budget. Une remise en ordre idéale pour de gager une valeur ajoutée régionale propre passerait donc par un double mouvement : réserver aux préfets, après avis des assemblées, le pouvoir d'affecter en dernier ressort les crédits déconcentrés d'Etat, étant observé que la « globalisation » des subventions, dans toute la mesure libératrice où elle pourra s'étendre, limitera d'ailleurs le rôle des autorités attributrices : conférer aux régions les compétences et les moyens d'exercer, à leur initiative, des interventions proprement régionales sur financement fiscal régional dé-

#### Division du travail

En définitive, il est à espérer que les relations Etats-régions pourront être gouvernées, d'une part, par un solide dispositif « anti-remontée » combinant le maximum de déconcentration comme de décentralisation et reprenant, certes sous un jour politique différent, l'esprit qui avait inspiré la partie régionale du projet de loi référendaire de 1969, d'autre part, par un régime de confusion des genres. L'architecture à quatre étages des pouvoirs français ne peut d'ailleurs rendre de bons services à des coûts humains et financiers supportables que si elle repose sur une certaine division du travail et ne mobilise pas les acteurs de chaque étage pour chaque opération. Chaque niveau de collec-tivités peut être fort s'il est relativement spécialisé.

La politique est facile quand elle vise à traiter des mythes. Elle est difficile quand elle vise à régler des problèmes.

Le premier stade des réformes en cours répond aux besoins comme aux aspirations d'un pays moderne, et l'on doit s'étonner qu'il suscite tant d'oppositions, car les projets déposés, sous réserve sans doute de quelques ajustements, répondent autant à la sensibilité des troupes de l'ancienne majorité qu'à celle de la nouvelle. Les étapes qui doivent suivre seront délicates : il faudra afficher des compétences pour chaque type de collectivités et dégager pour elles les ressources correspon-dantes; il faudra certainement établir une doctrine sur l'emploi des moyens de police – non plus au sens juridique mais au sens opérationnel du terme, - car ce sera de-mandé; il faudra enfin maintenir la cohérence du pays, qui doit répon-dre aussi à d'autres défis que la soif d'auto-administration. Ce seront alors les vrais débats.

••• LE MONDE - Jeudi 29 octobre 1981 - Page 7

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE, RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL 01/362 81 58

Traducteurs et interprètes de conférence

La formation menant à ces deux professions comprend un programme d'études complètes de niveau universitaire (durée: 3 à 4 ans.). Conditions d'admission: Maturité/boccalauréat, à défaut, un cours spécial d'un an prépare à l'examen d'admission. prépare à l'examen d'admission.
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, 80 étèves au cours préparatoire.
Les épreuves du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département de l'Instruction publique du Canton de

#### LES FOURRURES MALAT ont la fourrure qu'il vous faut.

FABRICANT FOURREUR GARANTIE

Grand choix de prêt-à-porter ou sur mesure. Vison, loup, renard, etc. Grand choix de chapeaux. Fourrages pour intérieur.

CONFLANCE Service après-vente - Tél.: 878-60-67.

47, rue La Fayette, 75009 PARIS - Métro Le Pelletier

'UN BON REGLAGE' REVELE LA SONORITE D'UN PIANO. Chez Homm, 20 techniciens prennent en main nos pianos dès leur arrivée (90 % des pianos sont importés et ant languement voyagé). Tous les pianos font l'objet d'un bilan de santé **Thamm** La passion de la musique. 135-139 rue de Rennes, 75006 Paris - Tél. 544.38.66. Parking à proximité

# IBERIA **Pavion pour tous**

tarifs Amigo\*

au départ de Paris des prix d'amis pour toute l'Espagne

**Baléares** 

A-R Paris-Palma

985<sup>F</sup>

Canaries A-R Paris Las Palmas

Costa del sol A-R Paris-Malaga

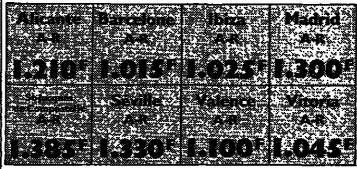

\* Prix avec conditions spéciales d'application. Pour connaître les tarifs "Amigo" au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse, consultez votre agent de voyages ou BERIA



Le nouveau 15, 1000 ou 1300, est un associé qui aime le confort. Pour ne rien envier aux Berlines, il a copié leurs planches de bord, il s'est muni d'un siège conducteur avec dossier inclinable et appuie tête. Et vous reconnaîtrez son souci de perfection à son niveau

Le J5, un associé avec qui on va lain sans fatigue. Année modele 82. PEUGEOT foir continues à (See)

PEUGEOT



# PROPRIÉTAIRES / LOCATAIRES :

# METTRE FIN A DES RAPPORTS ARCHAIQUES

Sur un parc locatif de près de huit millions de logements, plus de la moitlé sont régis par les dispositions facultatives du Code civil dont la plupart remontent au début

En fait, une seule loi s'applique, celle des propriétaires et intermédiaires immobilliers qui dictent leur volonté à des locataires captifs.

#### LE CONSTAT : L'INJUSTICE

il n'existe pos de marché du logement mais une multitude de marchés opaques sur lesquels la concurrence ne peut jouer. Le logement locatif est un produit spéculatif où les intermédiaires et les bailleurs

font seuls les prix, ce qui entraîne un déséquilibre économique au préjudice des locataires. Le rendement des placements immobiliers (3 à 4 %) n'est qu'apparemment faible car il faut tenir compte de l'incessante augmentation de la valeur des logements qui leurs détenteurs à l'abri de l'inflation. Le loyer est souvent le rendement net du Les locataires, occupants précaires, sont soumis aux caprices et chantages des

Fout-il admettre que la durée des baux puisse être fixée orbitrairement par les

propriétaires. Il y a même des baux de trois mois! Faut-il accepter que de trop nombreux locataires recoivent un congé pour se voir proposer un nouveau bail avec un nouveau loyer, les locataires n'avant d'autre choix que de payer ou de partir.

que les locataires qui eurent l'audoce de saisir les « Commissions de conciliation », mises en place par le précédent gouvernement afin de faire respecter les engagements de modération, reçoivent un congé pur et simple l'année suivante ? Peut-on accepter que certains propriétaires se permettent de reprocher leur tenue vestimentaire, mode de vie, fréquentations, aux locataires auxquels ils ont eu la bonté (onéreuse) de louer un appartement ? Est-il tolérable que les propriétaires refusent de louer à des étrangers surtout lorsqu'il s'agit de gens d'Origine africaine ou maghrébine? Que penser des bailleurs qui, pour préserver la « tranquillité » de l'immeuble, refusent de louer à une famille nombreuse?

Les charges locatives augmentent dans des proportions intolérables, les locate devant subir la mauvoise gestion des propriétaires et des gérants d'immeubles.

Charges locatives, frais d'entretien courant, menues réparations, sont supportés

par les locataires sans qu'ils puissent exprimer leur point de vue. Des travaux importants ayant des incidences financières sur les charges d'entretien

courant sont décidés par le seul propriétaire. Fournitures et services sont commandés par les propriétaires et les gérants à des prix exorbitants. Le locataire devra payer sans pouvoir contester une gestion peu rigoureuse quand elle n'est pas « intéressée ». Il en résulte que certains locataires ont vu leurs charges dépasser de 50 % voir 100 % le montant du loyer.

Les propriétaires ont tous les draits, les locataires n'ont que des obligations. Si les baux prévoient les obligations des locataires, celles des propriétaires sont

Véritables « contrats abusifs », les engagements de location reflètent l'inécalité entre les parties. Nombreuses sont les clauses de contrats où le propriétaire se dispense de tout

entretien de l'immeuble, se permet d'entrer à tout moment chez le locataire « pour constater l'état éventuel des lieux et que le locataire n'a commis aucun abus », s'autorise à supprimer « quand il le jugera bon » les persionnes, les volets ou stores, au les ascenseurs, ou le chauffage, ou l'éclairage, le concierge ou le gardien, et va jusqu'à interdire au locataire d'exercer un recours à son encontre.

Ces mêmes controts fourmillent de clauses résolutoires et pénales prétendant sanctionner, en dehors de tout contrôle judiciaire, le locataire.

#### DES LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES A ÉGALITÉ

Des accords Delmon violés, une recommandation de la Commission des clauses abusives ignorée, des projets de loi enterrés, voilà jusqu'ici les seules et vaines tentatives pour remédier à la situation inqualifiable où se trouvent de nombreux locataires. François Mitterrand répondait en ces termes aux questions de « Que Chaisir ? »

la campagne de l'élection présidentielle : « Il faut que les Français puissent choisir la forme de logement qui leur convient le mieux : maison individuelle, immeuble, être locataire ou accèder à la propriété. Ce

n'est plus le cas aujourd'hui puisque le gouvernement a pratiquement cessé de financer la construction de logements locatifs, à la suite d'une réforme que nous avions condamnée en son temps. Je m'engage à inverser cette tendance de façon que tout un chacun puisse trouver, s'il désire devenir locataire, un logement confortable, bien situé et à un prix acceptable, surtout pour les familles nombreuses. Et plus il y aura des logements de cette nature, moins certains propriétaires pourront jouer de la vérité pour imposes des conditions financières iniques. D'une manière générale, je demanderai au gouvernement de transformer complètement par la loi des obligations respectives des locataires et pro-priétaires : durée minimale des baux, droits et moyens de s'organiser pour les locataires dans un même immeuble, indexation des loyers, définition et contrôle des charges, etc. ». Le président de la République a demandé à M. Quilliot, ministre du logement et

de la construction, de préparer un projet de loi. Ce projet, dans son état actuel, tend à rétablir l'égalité entre locataires et

Quel propriétaire équitable et honnête pourrait s'indigner de devoir désormais avoir un motif « réel et sérieux » pour donner congé à ses locataires alors que nul aujourd'hui ne saurait contester la justesse d'une telle exidence entre un employeur et

Quel est le propriétaire de bonne foi qui pourrait discuter de la nécessité d'associer à la gestion de l'immeuble les locataires qui en supportent le coût ?

Quel est le propriétaire soucieux de justice et de mesure qui peut continuer à accepter que les rapports avec ses locataires soient fondés sur un déséquilibre des draits et obligations à son seul profit, exprimant ainsi une conception archaïque des rapports entre les citoyens ?
Y a-t-il encore des fernmes et des hommes qui croient que la seule qualité de

propriétaire confère plus de droit à la dignité ?

Aussi serait-il particulièrement intolérable que certains cherchent en dénaturant le contenu et la portée du projet de loi Quilliot à inquiêter les propriétaires bailleurs en agitant le spectre imaginaire d'une atteinte à la propriété privée. Ce projet de lai tend à mettre un terme à des abus tout en protégeant les droits

légitimes de ceux qui ont placé leur épargne dans des biens immobiliers, c'est-à-dire

#### UN PROJET A AMÉLIORER

Ce projet de loi demeure cependant en retrait sur ce que l'on peut en attendre. Ainsi, l'Union tédérale des consommateurs proposera-t-elle l'adoption des mesures

la location :

- la mise en place par les collectivités locales de bourses au logement auprès desquelles tout bailleur devra déclarer qu'il offre un logement à la location, en précisant les principales caractéristiques du local offert et du loyer demandé, ces renseignements étant tenus à la disposition du public;
— l'adoption d'une réglementation relative aux publicités et annonces d'offres

de logements locatifs; l'affichage sur l'immeuble dans lequel un logement est offert à la location

d'un panneau informatif... Pour associar les locataires à la gestion de l'immeuble loué : Création, dans les immeubles et ensembles immobiliers non soumis au statut de la copropriété et comptant au moins cent logements, d'associations syndicales ayant pour objet la gestion des services liés à l'usage des éléments d'équipements communs, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun,

auxquelles tout locataire serait adhérent de droit.

— Pour rééquilibrer les rapports juridiques entre bailleurs et locatoires : - supprimer la caution ou dépôt de garantie, ou, en cos de maintien, obliger les bailleurs à déposer ces sommes dans le mois de la perception à la

Caisse des Dépôts et Consignations; instaurer un registre de l'état locatif du local sur lequel sergient mentionnés

les états des lieux successits et la description des travaux entrepris; — interdire toute clause pénale ou résolutoire même en aus de non-paiement des lovers et charges...

L'Union fédérale des consommateurs s'est toujours montrée soucieuse de rétablir l'égalité des droits des usagers. Dans le domaine essentiel du logement, les locataires ont le droit de se sentir chez eux sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la propriété

#### UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS

Editrice de la revue « QUE CHOISIR? » 7, rue Léonce Reynaud 75781 PARIS Cedex 16

# **POLITIQUE**

### La réforme du statut de Paris

Divergences au P.S. sur le rôle des commissions d'arrondissement

La tutelle financière de l'État sera supprimée

Tous les ministres sont actuellement appelés à donner leur avis sur l'avant-projet de loi portant réforme du statut de la Ville de Paris, rédigé par les services de M. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, et qui vient de leur être transmis. Le nouveau statut prévolt d'appliquer à la capitale le commun et donc de supprimer certains dispositifs particuliers qui avalent été retenus par la loi de 1975 en raison de la spécificité de Paris (taille de la Ville et siège du

En tout état de cause, le nouveau statut de la capitale sera marqué deux innovations importantes. La première concerne la tutelle financière exercée par l'Etat sur le lions de francs en 1981) de la Villa et qui est supprimée. M. Defferre tient donc le promesse qu'il avait faite à l'Assemblée nationale aux députés parisiens, lors du récent débat sur la décentralisation.

La seconde innovation concerne la participation de la Ville (528 millions en 1981) au budget de la préfecture de police. Le maire de Paris - à la différence de ses homologues, — n'a pas, en effet, la responsabilité de la police municipale, qui revient au préfet de police. De ce fait, ce préfet dispose d'un budget special qu'il prépare et défend devant le Conseil de Paris. Le nouveau statut prévoit que le financement de ce budget serait assuré, dans sa plus grande partie, par le gouvernement. Une telle décision

#### LE CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE SERA DOMINÉ PAR LE DÉBAT SUR LA DÉCENTRALISATION

Le soixante-quatrième congrès de l'Association des maires de France. du 2 au 5 novembre, n'aura pas à renouveler ses dirigeante puisqu'une modification de ses statuts, adoptée lors de son précédent congrès, prévoit que les instances élues en 1980 restent en place jusqu'en 1982. Les travaux seront essentiellement consacrés à la discussion du projet de foi de décentralisation et de régionalisation dont le Sénat commence l'examen mercredi 28 octobre.

Pour M. Georges Lemoine, maire socialiste de Chartres, secrétaire d'Etat et secrétaire général de l'Association, le congrès « n'a pas pour chiet de se compter mais de s'informer et de discuter ».

De son côté, M. Michel Giraud (R.P.R.), vice-président de l'Association et rapporteur au Sénat de la commission des lois chargée d'examiner le projet gouvernemental, a tenu à affirmer qu'il presentera le texte « avec la rolonté formelle de faire avancer les choses, sans esprit

#### M. CHARLES ORNANO : nous ne voulons pas être traités

M. Charles Ornano, sénateur et maire bonapartiste d'Ajaccio, s'est inscrit en faux contre le nouveau statut de la Corse et a déclaré ne pas vouloir servir de « cobave » au cours d'une réunion extraordinaire du conseil régio-nal d'Ajaccio

M. Ornano, qui prononçait une allocution à la préfecture de la Corse-du-Sur, a refusé que les Corses soient, de nouveau, a trai-

« Je le dis, a-t-fl continué, ce statut ne nous garantit pas la paix, ce statut ouvre la voie à l'aventure, ce statut signe l'arrêt de mort de notre île, ce statut engendre la faillité économique des Corses. Je dis non à ce statut Namibie, cela veut dire que l'Union soviétique viole une ré-solution des Nations unies inter-disant la manipulation de miné-raux namibiens », ajoute l'Ob-

 M. Valèry Giscard d'Estaing a remis, marcil 27 octobre, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à l'abbé Yves Chastel curé de Poigny-la-Forêt (Yvelines) qui avait célébré l'office lines) qui avait célébré l'office religieux du premier sommet monétaire occidental tenu à Rambouillet en 1976, et dans l'église duquel l'ancien président de la République se rendait pour les offices dominicains quand il séjournait au château de Rambouillet. Accompagné de Mme Giscard d'Estaing et accissible par card d'Estaing et accueill par quelque trois cents personnes dont le comèdien Jean Rochefort, l'ancien chef de l'Etat a déclaré à l'abbé Chastel : a Vous incar-nez les qualités de la France d'hier : courage, donté, simplicité, esprit de justice et de paix. J'es-père que ces qualités de la France d'hier seront aussi les qualités

et la Ville au cours du septennat précédent. Les édiles de la capitale estimalent, en effet, que ce n'était pas aux contribuables parisiens de financer les dépenses de police occasionnées notamment par la surveillance des édifices ministériels ou la protection des corlèges officiels.

Voità pour l'acquis. M. Jacques Chirac, maire (R.P.R.) de Paris, peut done trouver dans ce nouveau statut des motifs de satisfaction. En sera-t-ll de même dans les réponses apportées aux questions qui suscitent toujours de vives discussions au sein du parti socialiste, à savoir quel avenir pour les commissions d'arnent et que faire du département de Paris ?

#### Suppression du département de Paris ?

Les commissions d'arrondissement Instituées par la loi de 1975 sont installess dans chaque mairie annexe de Parla de l'arrondissement, des officiers municipaux et des représentants d'associations locales. Ces et d'animation. Elles n'ont aucun nouvoir de décision et, par conséquent, aucun moyen financier. Les socialistes parisiens veulent transformer ces commissions en municipalités d'arrondissement qui, elles, auraient des responsabilités financières. Bref, il s'agit de décentraliser le pouvoir installé à l'Hôtel de ville.

M. Georges Sarre, président du groupe socialiste à la mairie, est un ardent défenseur de ce projet qui - pour ses adversaires - aboutiralt à la «balkanisation» de la capitale. M. Defferre, Jul., n'y est pas favorable. - Paris sera comme Merseille ». a-t-il affirmé récemment à l'Assemblée nationale.

Peut-on oréer des municipalités d'arrondissement à Paris et ne pas en créer à Marsellie et à Lvon ? Toujours est-il que, mardi 27 octobre, dans les couloirs du Sénat, on prètait l'Intention à Mme Cèclle Goldet (P.S.), sénateur de Paris, de relancer cette affaire au cours du débat sur la décentralisation qui commence ce mercredi au Palais du Luxembourg. Deuxième question : le départe-

ment de Paris a-t-li un avenir? La loi de 1975 a créé une commune et un département qui ont les mêmes limites géographiques. C'est donc le Conseil de Paris qui, sous la présidence du maire, exerce pour le département de Paris les attributions dévolues aux conseils généraux de droit commun. Bref, les édiles de la capitale ont une double casquette et il arrive qu'ils siegent parfois, le matin, en tant que conseil municipal et l'après-midi en formation de conseil général.

La voirie, le patrimolne, l'aide sociale et les subventions aux communes sont les grands chapitres des dossiers qu'ouvrent les conseils généraux. Or la voirie du département de Paris est une volrie municipale. Le patrimoine ? C'est celui

empoisonné les relations entre l'Etat tablement au département de Paris que le secteur de l'aide aociale. mais márite t-elle, comme certains k proposent, la création d'un véritable conseil général avec un découpage de la capitale en cantons, des élecconseil général entouré d'un ca-binet ? Bref, une procédure lourde et coûteuse pour assurer finalement la seule gestion de l'aide sociale. On trise le ridicule...

> s'oriente serait la suppression pure et simple du département de Paris. L'aide sociale serait-elle alors gérée par la municipalité de Paris? s'agirait alors « d'Intégrer » de nouvezux personnels — plusieurs milliers de fonctionnaires syant leur statut — aux 34 000 agents municipaux existant actuellement et régis par quatre-vingt-dix statuts diffé Mais pour les Parisiens, cela ne changeralt pas grand-chose pulsque c'est le même contribuable finance la ville et le département. Cette réforme du statut de la capitale en outre ne serait pas la seule prévue pour Paris. Les élections municipales (mars 1983) auront yralsemblablement lieu selon un nouveau l'étude au ministère de l'intérieur, Les conseillers de Paris, depuis 1965. sont élus au scrutin de liste malo-

Les socialistes, qui étalent à l'époque dans l'opposition, ont toujours affirmé qu'une fois au pouvoir, La proportionnelle, mais quels en seront les bénéficiaires? Telle est bien la question à laquelle s'efforce aujourd'hui de répondre le ministre de l'intérieur, hésitant entre plusieurs combinaisons possibles de ce mode

JEAN PERRIN,

#### L'AVENTR DU PERSONNEL DES PRÉFECTURES

M Gaston Defferre, qui a pré-side le 27 octobre, place Beauvau, en compagnie de M Anicet Le Pors, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, la commission technique paritaire centrale des préfectures, a décide de créer une commission tripartite, au niveau de chaque préfecture, afin d'étudier les consequences sur les personnels de l'application du projet de loi relatif aux droits et libertés des des régions.

des regions.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a déclaré : Nous avons étudié les modalités qui permettront aux commissaires de la République de disposer du personnel d'Etat dont ils auront besoin pour accomplir leur tâche. Les présidents des conseils généraux, qui eux seront l'oryane exécutif, disposeront, de leur côté, du personnel nécessaire pour des tâches de caractère départemental » Il a été convenu que dans chaque préfecture il y aurait une commis-sion tripartite reunissant les ac-tuels préfets, les représentants du de la ville. Bref, il ne reste véri-l conseil général et les syndicats.

#### Le gouvernement veut < garantir la stabilisation définitive > des familles de rapatriés

Le conseil des ministres devait adopter, mercredi 28 octobre, un projet de loi « portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ». L'objectif de ce texte est de « garantir la sta-bilisation définitive des familles de rapatriés sur leurs biens de réinstallation et de leur permet-tre de participer pleinement à la politique de relance économique, tout en leur assurant un niveau de vie décent ».

Le titre I du projet de loi apportera quatre modifications majeures au dispositif qui régit, depuis le décret du 7 septembre 1977, le fonctionnement des commissions d'aménagement des prêts consents aux rapatriés réinstallés sur le territoire fran-çais après l'indépendance de l'Algérie.

- Désormals e ces commissions persontais ces commissions persont leur compétence géographique caiquée sur celle des cours d'appel ». Un certain nombre de departements, « dont la liste seru établie dans le décret d'attribution, se verront dotés. d'uns commission départementale ».

- Les fonctions de rapporteur devant ces commissions, jus-qu'alors exercées par un repré-sentant de l'administration, le seront désormais conjointement avec un représentant des rapa-triés. Cette décision « va dans le sens d'une démocratisation des instances furidictionnelles et d'un grand respect des règles du con-tradictoire >, souligne le secrétaire d'Etat aux rapatriés.

- La commission e pourre aménager non seulement les prêts

spécifiques de réinstallation, mais aussi les prêts complémentaires ».

— Afin de permettre à la future loi d'atteindre pleinement ses objectifs, y compris pour les ra-patriés dont les prêts de réins-tallation ont été rembourses par anticipation en moyen de prêtè-vement sur les sommes d'indemnisations ala commission disposera sations, e la commission disposera du pouvoir de proposer à un éta-blissement bancaire ayant passé une convention avec l'État l'octrol d'un prêt de consolidation béné-ficiant de la garantie de l'État-lissement d'une balance globale. des situations actives et passibes du rapatrié, la seule condition de l'obtention de ce prêt étant que les éléments du p a si 1 soient directement liés aux activités professionnelles de l'intéressé ». Le titre II du projet de loi pro-pose d'accorder une indemnité

forfaltaire de 10 000 francs « pour un ménage, une personne veuve. une personne divorcée avec un enfant mineur », et de 6 000 francs a dans les autres cass eux rapa-triés les plus démunis pour com-penser la perte des «meubles meublants», c'est-à-dire la perte de leur mobilier familiai lors de

Un décret précisere le niveau de revenus à partir duquel ces indemnités seront accordées « Il était important d'apporter d'ores etati important d'apporter à très et déjà au droit positif des modi-jications tendant à améliorer les conditions de vie des rapatriés, dans l'esprit de justice et de soi-darité nationale qui inspire l'ac-darité nationale qui inspire l'action du gouvernement », indique le secrétarist d'Etat en conclusion de l'exposé des motifs du

LA DÉCENTR La commission des l

au text Le Bérat dara la mercradi Mai de conse de Luidesces, en But the second of the second of Series 198 - The Trans. Series Ments 0:5 10:10:10 - 2000

Parties Asse 25 73 2 2 2011 2017 425 MACHINE THE STATE OF THE STATE TOTAL STREET SOCIONARION agrada ties son tiplies and Plub te den den erra dre print 15 3275 1275 2277 05326768 as a constant of the section of the La service commission des le Modern Service Section Section 19 and 19 process of the control of the second to Control of the second s To good fand as

TETT IT TO THE STUDIES OF Part - training per pe g of the state of A series of the Marie a State of Come and Marie and gener i de met le profondi atilie sur de l'air sorbit des di g sala an anomoburg. M. Werts Ground démaiteur l p 73 75 2 2 110 do Franc mit bie tenomeur de la e gan ass is a . Semat. prépa goad of V. Geston Deffere

asse that the same do find ASTR - Red y M C Control Cult CR. 基礎 作 an - 1 - 1 - 20 - 19 時 क्षित्रकार वर्ग वर्गान्यकार वर्गाकारी को ----- 2'0055UE Att as asset overes that an entress of a comment of eferces on complet les ins wer bebeitt. De felammi, .€ restrict ament instrationing en ACT 1877 TUS TO CHE. COM Hart Ries and Gree after the grandra carroli quiet e matema epres de V. Deffarro risque estre os tre impo Noction de

4

Michael transformation de f ស្ត្រា ព្រះរបស់ ប្រក**រណៈដែញ្ចែរ** promise commerciation décrets maar rag ona. Cun dispositora is communes i si Afre (usa **com** ma a la modal tution. Por er la maior le des cénales. ammenter our troupes 発門 UEF is laceromated national common des role qui Século per in the treatments cultida and the term of the Lemma alexanders. grantinati (10 a. da la Mai

å sister til on Mas tet omsnoements mod Augustus seatt de la Agu / Augustus III Graud propos de miner in representant du Posterior or orefett le more demanden que conseils m Print of Land of Particle late the comment of the possible te luggie eine de eine medlatet The first of the edge law ದಿಷ್ಣ ತಿ.೨೭ - ಸ್ವಾಮಾನಿ **ರಕ್ಷಿ ಸ್ಥ** Gels tomm ten fes icie a f au accestie de augostimen en age to min a " Graud god

dente: ---- à levre conf

Raional du Dourbant, dans l'e LE GOUVERNEMENT DEM EN PRIORITE LE PROJET !

ವಿಸ್ತಾರ್ಗಳು ಚರ್ವರ ಗಟ್ಟಿಕಿಗಳಿಗ**ಿ ಪ್ರ** 

Le gouvernement, per lettre panier mon le mardi ap-mul 17 control en séance pu que, s' demands au Sénat d'or ser le cheffir de ses trav-de telle sont sea ce projet du de national d'ors adorté. de historia de la projet de la historia de la projet de la lacorda de lacorda de la lacorda del lacorda de la lacorda del lacorda de la lacorda de la lacorda de lacorda de la lacorda de la lacorda de la lacorda de la lacorda de lacorda de lacorda de la lacorda de la lacorda de la lacorda de lacorda del lacorda del lacorda del lacorda de lacorda de lacorda del lacorda del lacorda del lacorda del lacorda del lacorda del seale pour le 23 nov En consciouence, les senate et immediant désigné des la consission par le thargée d'éta

alisan primare de la cerbe de la rappor de marge d'en la rappor de la rapport de l'entre de cette dern Réome de cette dern Beleve veu d'Engles M. Gar Just veu d'Engles son s digé indispersable pour la dance à la commission spec d'acteur 163 maraire ce d'acteur pour la la commission spec d'acteur 163 maraire ce d'acteur pour effet de réd

8 M. Jenn Tricord. maire de son (qui vient de se déman de son mandat) ancien mes di comité distributat du PCF de la comité de la comité



#### La commission des lois oppose son contre-projet au texte de M. Defferre

Le Sénat deveit, mercredi aprèsmidi 28 octobre, commencer un long débat sur le projet de loi « droits et libertés des communes, des départements, des régions», adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le 2 août, pour les deux premiers titres, et le 11 septembre pour les deux derniers. Membres du grand conseil des communes de France », les sénateurs ont l'intention de débattre longuement et en pro-fondeur d'un texte qui bouleverse les conditions dans lesquelles sont

administrées les collectivités locales. La seule commission des lois va proposer deux cent solxante-seize amendements, et sur le seul titre l (les communes), les autres sénateurs ont déjà déposé cent trente-six amendements. H avait fallu au Sénat dix-huit mois pour étudier et voter le projet -- pourtant plus prudent - proposé par le gouvernement de M. Barre. La nouvelle majorité présidentielle étant toujours minoritaire au Sénat, c'est un texte profondément modifié qui devrait sortir des travaux du Palais du Luxembourg.

M. Michel Giraud, senateur R.P.R. du Val-de-Marne, président du conseil régional d'île-de-France, a, en tant que rapporteur de la comission des lois du Sénat, préparé un véritable contre-projet qu'il opposera à celui de M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui n'avait été que peu modifié par les députés. Le texte du gouvernement « parait tirer les conséquences pratiques tirer les conséquences pratiques des lois propose contraîrement au des principes qu'il proposalt », es- programme de M. Defferre, M. Gitime M. Giraud ; la majorité de la raud estime en effet qu'il n'est pas efforcée de combler les lacunes qu'ele décelait. Ce faisant, elle a entre les divers échelons adminisinsensiblement transformé en évo- tratifs et prévoir de nouvelles reslution technique ce qui, pour les sources financières pour les commusocialistes, doit être une réforme nes et les départements.

D'abord, parce qu'elle estime que le projet de M. Defferre risque sur menés dans divers ministères, trois oertains points (modification du rôle titres additionnels : un sur la répardu préfet, transformation de la région en collectivité territoriale, im-portance donnée aux décrets d'ap-et de santé, d'éducation, d'aménaplication, pouvoir réglementaire don- gement du territoire, d'urbanisme, de né aux régions, aux départements et culture et d'action économique ; un aux communes) d'être jugé non conforme à la constitution. Pour au-de l'Etat dans les départements et tant, le majorité des sénateurs ne les régions, qui crée une fonction devrait pas voter « l'irrecevabilité » contrairement aux groupes R.P.R. et U.D.F. de l'Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat pro-posant des amendements qui, d'après son président, M. Léon Jozeau-Marigné, sénateur U.D.F. de la Manche, devraient randre le texte conforme à la constitution.

Mais ces amendements modifient par exemple, M. Giraud propose til de donner au representant du gouvernement (l'actuel préfet) le pouvoir de demander aux conseils municipaux une deuxième lecture de leur délibération, et la possibilité de jouer le rôle de « médiateurs » gouvernement de gauche. Mais, quel entre les citoyens et les élus locaux. C'est rétablir une forme de tutelle que la commission des lois a pourtant accepté de supprimer en prin-cipe. Le même M. Giraud souhaite national qui, pourtant, dans l'esprit

moment vest see

Misation delate

mailles de repers

du gouvernement, permet de main-tenir la cohésion nationale alors même que le sénateur du Val-de-Marne s'inquiète des menaces que la texte gouvernemental ferait courir à l'unité du paya : il s'oppose alnai à tout statut particulier pour le Corse, les départements d'outre-me

#### «Gouvernement des juges ?»

La commission du Sénat est aussi très réservée devant la possibilité Ouverte aux collectivités locales d'in tervenir en matière économique mai la « liberté d'entreprendre ». Ils ne veulent pas non plus que la tutelle de l'Etat sur les communes soit remou du département, alors même que le texte voté par les députés prévoit un appui du conseil général aux conseils municipaux. Toujours dans le même état d'esprit, M. Giraud ne veut pas de l'instauration d'un l'amène à réduire les possibi d'intervention de la Cour régionale des comptes et de la Cour de discipline budgétaire, alors même que M. Defferre estime que l'accroissement des pouvoirs des maires doit

Les sénateurs se montrent très soucieux de défendre les intérêts des élus locaux; cela apparaît clairement dans tous les ajouts au texte du gouvernement que la commission commission des lois s'est donc possible d'attendre d'autres projets de loi pour répartir les compa

> Aussi a-t-il préparé sans attendre ies travaux qui sont actuelement tition des compétences en matière autre qui réorganise les services publique communale et une fonction publique départementale et institue un statut des élus locaux : un troisième, enfin, qui regroupe les diapositions financières prévoyant. entre autres, la création d'une dotation globale d'équipement pour les communes : celes-ci pouraient donc

> Alors qu'il affirme avoir conservé l'economie générales du projet de M. Defferre, c'est donc un véritable bouleversement que souhaite M. Giraud, qui cache à peine son regret de voir un tel texte proposé par un que soit l'intérêt de leurs travaux, les sénateurs ne sauraient oublier que le demier mot « politique » appartiendra à la majorité socialiste de l'Assemblée nationale.

> > THIERRY BREHIER.

#### LE GOUVERNEMENT DEMANDE AUX SÉNATEURS DE VOTER EN PRIORITÉ LE PROJET DE LOI SUR LES NATIONALISATIONS

Le gouvernement, par lettre du premier ministre lue mardi aprèsmidi 27 octobre, en séance publique, a demandé en Sénat d'organiser le calendrier de ses travaux, de telle sorte que le projet de loi de nationalisations, adopté par l'Assemblée nationale, puisse être examiné et voté par lui avant l'ouverture de la discussion budgétaire prévue pour le 23 novembre.

gétaire prévue pour le 23 novem-tre.

En conséquence, les sénateurs ont immédiatement désigné les vingt-quatre membres de la com-mission spéciale chargée d'établir le rapport qui sera présenté au Sénat; vraisemblablement vers la mi-novembre. Une conférence des présidents doit en décider jeudi après-midi 29 octobre. Ce délai, qui permettra le vote des pre-mières dispositions du projet de décentralisation, dont la discus-sion vient de commencer, obligera néanmoins les sénateurs à suspen-dre l'examen de cette dernière réforme, à laquelle M. Gaston Defferre veut attacher son nom. Jugé indispensable pour per-mettre à la commission spéciale d'achever ses travaux, ce délai aura aussi pour effet de réduire

M. Jean Tricart, maire de Poissy (qui vient de se démettre de son mandat), ancien membre du comité central du P.C.F., a adressé une lettre à M. Marchais pour rappeler les raisons (de santé) qui l'ont conduit à se retirer et pour réaffirmer son attachement au parti et au comité central. Cette lettre, publiée par l'Humantié, tend à démentir les interprétations politiques que la démission de M. Tricart avait provoquées.

à quelques jours le débat public sur les nationalisations. En effet, la Constitution ne permet pas de retarder au-delà du 23 novembre l'examen par le Sénat de la loi de finance pour 1982.

La commission spéciale du Sénat chargée du rapport sur les nationalisations à la composition

serial chiages in lapper sin as nationalisations a la composition snivante:

2 P.C.: MM. Lederman (Valde-Marne), Dumont (Pas-de-Calais); 5 P.S.: MM. Ciccolini (Bouches-du-Rhône), Duffaut (Vanciuse), Parmantier (Paris), Perrein (Val-d'Oise), Regnault (Côtes-du-Nord); 1 M.R.G.: M. Moinet (Charente-Maritime); 2 Gauche dêm.: MM. Dailly (Seine-et-Marne); Legrand (Loire-Atlantique); 6 Un. cent: MM Ceccaldi-Pavard (Resonne), Chupin (Maine-et-Loire), Fosset (Hauts-de-Seine) Hoeffel (Bas-Rhin), Monory (Vienne), Valion (Rhône); 3 R.P.R.: MM. Chérioux (Paris), Tomasini (Eure), Valade (Chronde); 4 rép. ind.: MM. Fourcade (Hauts-de-Seine), Larché (Seine-et-Marne), Pouille (Meurthe-et-Moselle); Taittinger (Paris); 1 non inscrit: M. Bourgine (Paris).

gine (Paris).

MM. Fourcade et Dailly pourraient être les deux rapporteurs
du projet, M. Hoeffel assurant la
présidence de la commission.

● M. René Touzet (Indre), qui avait assuré l'intérim de la présidence du groupe sénatorial de la Gauche démocratique après la mort de M. Gaston Pams, a été confirmé dens ses fonctions de président. M. Jacques Pelletier (Aisne), ancien secrétaire d'Etat, a été élu premier vice-président de ce groupe.

J5 VOTRE ASSOCIE A LE SENS DES AFFAIRES.

Le nouveau 15, 1000 ou 1300, est un assodé qui sait négoder. Il est particulièrement sévère sur les dépenses de carburant, notamment grâce à sa boîte 5 vitesses" et à son cárodynamisme. De plus, il cime ce qui dure, la preuve : sa construction robuste et sa protection anticonosion particulièrement soignée. Le J5, un associó qui est près de vos sous.

**PEUGEOT** 



... LE MONDE — Jeudi 29 octobre 1981 — Page 9



# L'ENCYCLOPÆDIA JNIVERSALIS

Pour la découvrir, demandez ce dossier <u>Gratuit</u> illustré en couleurs.



Une magnifique brochure de 32 pages miquement disponible par cette offre. Richement illustrée en couleurs, claire et passionnante,

elle vous décrit d'une façon extrêmement approfondi l'Encyclopadia Universalis. OVous découvrirez que c'est une œuvre monumentale qui met tout le savoir humain à votre portée. Qui s'adresse à l'intelligence. Qui montre, détaille, explique à l'aide de tentes concrets, de dessins, deschémas, de photos. Vous apprendrez que sa valeur scientifique est sans aucun équivalent puisque tous ses articles sont rédigés par d'éminents savants du monde entier - 4.000 au total! Vous constateres que sa structure, unique en France, en 3 séries de volumes, vous permet de la consulter facilement et efficacement.

• Vous comprendrez enfin quel entichissement perpétuel elle peut être pour vous et pour votre famille.

Des avantages précieux.

Votre dossiervous fourninz également des reuseignements sur les facilités et les avantages spéciaux qui vous attendent si vous souscrivez à l'Encyclopadia Universais:

des possibilités de crédit intéressantes pouvant aller jusqu'à 3 aus;

un privilège à vie cuclusif;

20 volumes.

- un privilège à vie exclusit;
- un système exceptionnel faisant que l'Encyclopadia.
Universalis ne vicilit jamais;
- et, en plus, un cadeau de très grande valeur : l'Asfas
International géane. Cet afas, le plus complet jamais
réalisé, est un chef-d'œuvre de la cartographie qui a nécessité... 10 aus de recherches et 12 millions de frances

Découvrez vite L'Encyclopædia Universalis sans aucun engagement de votre part. Renvoyez donc ce bon dès aujourd'hui ouappelez le 723.89.80 (dender estimatique 241/26



MISE A JOUR

★ 20 grands volumes, format 21x,30 cm.

\* 23,000 pages. \* 20,500 articles.

\* 22.000 illustrat Nous pensons que L'Encyclopedia Universalis est le sent

मानुर वेस्त्रूगार काममा सर्वत्यू

Le Monde

13:30

Bon pour une documentation Gratuite Merci de zenvoyer ce bon des anjourd'imi au Club Français du Livre, 6, rue Galifée, 75782 PARIS CEDEX 16.

ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS ===

OUI, je désire faire plus ample connaissance avec l'Encyclopedia Universalis et connaître tous les avantages que vous réservez anz souscripteurs. Envoyez-moi par la poste, gratuitement et sans engagement, le passionnant dossier ENCYCLOPADIA UNIVERSALIS.

| <del></del>                |
|----------------------------|
| <u> </u>                   |
| et la Salaza 044 3601078 j |
|                            |

# LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1982 A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

# M. FABIUS : « On n'accepte pas vraiment l'alternance politique quand on refuse l'alternance économique »

Bien sûr, lors du débat sur les nationalisations, on avait entendu national : attaquer la fortune des Français, c'est attaquer la barème de l'impôt sur le revenu? Il laisse en l'état une structure parler d'eux. Mais les propos des députés de la majorité étaient, parjois, si caricaturaux, si manichéens, qu'il était abusif de prélendre tracer une stricte tigne de partage de la représentation nationale entre les défenseurs de l'intérêt général et ceux des intérêts privés. Le « mur de l'argent » n'est pas aussi visible que le « mur de la honte ».

Le débat sur le projet de los de finances pour 1982, qui s'est ouvert mardt 27 octobre, devrait aider à y voir un peu plus clair. Déjà, apec M. Bas (R.P.R.), une esquisse s'ébauche. Sans vergogne, le député de Paris a tenté d'apitoyer le gouvernement sur le sort des malheureux possédants d'une fortune de 3 millions de francs. Trois millions! En France! En 1981! Soyons sérieux : on a de la fortune, « guère plus », avec un appartement à Paris et une résidence condaire... Et puis, qu'en reste-t-il dès que l'on a des enfants? M. Bas souhaiterait que chaque famille française « arrive à cet idéal ». M. Fabius, ministre du budget, n'est sans doute pas hostile à une

telle proposition. Mieux, il propose une solution pour y arriver : corriger les inégalités supérieures en matière de patrimoine à celles déjà considérables, en matière de revenus. Cela s'appelle la redistribution des richesses. Révolutionnaire!

Il faut pourtant se garder des procès d'intention : les quelque deux cents amendements déposés sur les articles relatifs à l'impôt sur la fortune ne sont pas dictés par des intérêts bassement mercantiles. Non, ils sont l'œuvre d'authentiques gardiens de l'intérêt

richesse nationale, bref, c'est nuire à la santé économique du pays. Gageons que les porte-parole de l'opposition défendrant cette thèse Pour prévenir ces arguments, M. Fabius a estimé que la discussion

budgétaire constituerait un test. Les votes qui seront émis sur l'impôt sur les grandes fortunes, a-t-A prévenu, permettront de savoir qui défend les privilèges et qui souhaite la justice fiscale. En outre, si l'opposition est hostile au budget, elle deura désigner clairement les crédits qu'elle juge excessifs. « On n'accepte pas vraiment l'alternance politique, a-t-il ajouté, quand on refuse l'alternative économique. » Mais le ministre du budget n'a pas été le seul, mardi, à lancer des avertissements. Au sein même de la majorité, les dispositions de la loi

de finances ne tont pas l'unanimité «De bonnes intentions, un effort louable, mais un devoir notoirement insuffisant, et ce dans tous les domaines » : telle est, en substance, la « note » attribuée par le projesseur communiste, M. Parfait Jans, à l'α élève Pabius ». Le budget n'est α pas encore » un budget de solidarité : il laisse apparaître des « hèsitations », des « pesanteurs ». L'impôt sur les grandes fortunes ? Rendement relativement faible. La tazation des bons anonymes? « Provisoirement », nous pouvons accepter votre démarche, mais nous sommes a surpris » devant votre « clémence » vis-à-vis des fraudeurs. La « nouvelle donne », regrette M. Jans, ressemble à une « amnistie fiscale »! Le

« profondément injuste ».

La charge du groupe communiste était lourde... Aussi, M. Chomat (P.C.) — qui n'était pas, initialement, inscrit dans la discussion générale — s'est-il chargé de tempérer quelque peu les « mismes » majoritaires : le 10 mai. a-i-il longuement expliqué, n'a pas tout résolu. Cela, c'est la technique du balancier : un peu d'acide, un peu

Cédant, de son côté, à l'a amicale-pression-de-ses-amis », M. Debré (R.P.R.) a renoncé à déjendre la question prédiable qu'il avait déposée. MM. Chirac et Labbé ont fait admettre au maire d'Amboise que si le budget est critiquable on ne peut pas prétendre, en revanche, qu'il n'y a pas lieu à délibèrer ». Et puis, la prestation de l'ancien premier ministre ne risquait-elle pas de réduire le retentissement de celle qu'a effectuée, jeudi matin, M. Chiruc? Bougonnant, M. Debré s'est contenté d'un réquisitoire : vous allez à l'échec et, avec vous la France. Quant au maire de Paris, il a dénoncé, dans son discours de rentrée parlementaire, un « budget incohérent et archalque ». ...

Avec M. Soisson (U.D.F.), l'Assemblée est revenue aux saines réalités : MM. Giscard d'Estaing et Barre, de par la confiance dont ils bénéficiaient, étaient « un atout pour la France ». Décidément, an débat qui remet quelques idées en place... Le 10 mai, M. Soisson, le 10 mai !

LAURENT ZECCHINL

hausse de productivité de 4,5 % en 1982, et ajoute : « Si les agents

conomiques appuient la politi-que menée, c'est-à-dire jouent la croissance contre l'inflation, alors il sera possible, à la fin de 1982, d'avoir à la fois une économie

relancée et une inflation rulen-tie. » M. Goux estime que le déficit budgétaire (95 milliards de francs) reste en valeur relative très inférieur à celui des autres

(Spirit to la promisée

comments in the second second

Control of the second of the s

No Class and Care

in the same

un ಮೂ ಗ್ರೇ<u>ಷ</u>

Le role

- - Cornell

in a carbei 🚓

Blabile

rês-bie:

es-gran

erand Case

Control of the Contro

Wordshield Re

Allegies Calases d'Epar de tous les continen

Votre Calsse d'Epargne Ecure

www.ec veus la

CURNE

MONDIA

DE L'EPARGN

30 OCTOBRE 19

De Colonia committe

to core of day

Constitution of the second of

conservation of the conser

the property of the same of the same

THE PROPERTY OF STATE

Coco De

-

marm 27 octobre, l'assentante nationale commence la discussion du projet de loi de finances pour 1982 (ce texte a été analysé dans le Monde du 2 octobre.

M. Christian Pierret (P.S., Vosges), rapporteur général de la commission des finances déclare

Mardi 27 octobre, l'Assemblée nationale commence la discussion du projet de loi de finances pour 1982 (ce texte a été analysé dans le Monde du 2 octobre.

M. Christian Pierret (P.S., Vosges), rapporteur génèral de la soine gestion. Comment aurati-A ges), rapporteur génèral de la soine gestion. Comment aurati-A ges), rapporteur génèral de la soine gestion. Comment aurati-A ges), rapporteur génèral de la soine gestion. Comment aurati-A ges), rapporteur génèral de la soine gestion. Comment aurati-A ges l'homme de l'équilibre et de la saine gestion. Comment aurati-A pu l'être d'ailleurs, enfermé dans le cercle vicieux de sa politique? Le chômage crée du déficit ; le chômage crée du déficit ; le chômage crée du déficit ; le chômage, qui augmente à son tour le déficit : voilà le cercle vicieux giscardien. » « A l'inverse, a d'entre tiem de la pression fiscale et que celle-ci représenter a autour de 24 % de la promais publics improvisent contradictoirement; que la relance programmée par le gouvernement porte, en elle, l'effondrement des grands équilibres. Il s'agit là d'un pro-cès d'intertiem et d'une polèmiges), rapporteur general de la commission des finances, déclare qu'il s'agit d'un budget « actif, crédible, tranquille » et que les signes d'un « certain renouveau » économique se manifestent. Après avoir noté que la crise économique est a profonde et durable », le député des Vosges souligne : a il est faux de prétendre que la gauche au pouvoir est incompétente sur le plan économique; que, sans principes directeurs, les pouvoirs publics improvisent contradicioien elle, l'effondrement des grands équilibres. Il s'agit là d'un pro-cès d'intention et d'une polemi-que également néfaste qui, s'ils étaient poursuivis sur le ton employé ces dernières semaines, aboutiraient à la remise en cause du fonctionnement normal des institutions de la V° République » M. Pierret insiste sur la sensibilité accrue de l'économie fran-caise à la concurrence internationale et déplore « le vieillissement ininterrompu de notre appareil productif depuis 1974». La volonté de relance exprimée par la nation au cours des dernières élections, poursuit-il, « était à proprement parler un sursaut existentiel». Il observe ensuite : « Plutôt que de verser dans le catastrophisme partisan, le scepticisme faussement apitoyé, ou même dans le sabotage et l'intoxication alarmiste, les aveugles et les sourds nale et déplore « le vieillissement miste, les aveuales et les sourds miste, les aveuges et les sourts d'hier devraient aider l'actuel gouvernement à avancer sur l'étroit chemin de crête qu'il emprunte pour sortir le pays de

M. Laurent Fabius, ministre du budget, estime que M. Barre avait fonde toute sa politique écono-mique sur le théorème suivant : « la baisse des salaires réels fait les profits, les profits font les investissements, les investisse-ments font les emplois ». A l'in-verse, indique-t-il, le budget pro-posé par le gouvernement est inspiré de cet autre théorème : « L'emploi passe par la relance, la relance passe par la solidarité. » M. Fabius souligne que « si l'opposition critique l'ensemble du budget, il lui faudra donc désigner les crédits qu'elle estime exces-

que l'impôt sur les sociétés de-vrait stagner en francs courants en 1982 et que le produit attendu de la taxation de certains frais généraux, à hauteur de 5 milliards de francs, est égal au montant de l'aide fiscale à l'investissement. Evoquant, d'autre part, la créa-tion de l'impôt sur les grandes fortunes, M. Fabius, après avoir rappelé que différents pays ont recouru à un tel impôt, précise qu'il demandera un scrutin publie sur l'ensemble du texte. « Ainsi.

qu'il demanders un scrutin public sur l'ensemble du texte. « Ainsi, observe-t-il. le pays saura clairement qui défend les privilèges et qui souhaite la justice fiscale. » Il estime que cet impôt répond à une triple nécessité : 1) Il est « légitime », notamment au regard de « l'article 12 de la déclaration des destit de Phorma. ration des droits de l'homme : « La charge fiscale doit être éga-» lement répartie entre les contri-» buables en raison de leurs » facultés (1) »; 2) il est justifié par la nécessité « de corriger les inégalités supérieures en matière de patrimoine à celles déjà considérables en matière de revenus ». « Est-il acceptable, note-t-il que 5 % des Français détiennent à eux seuls plus du tiers du pairi-moine de notre pays, alors que la moitié la moins riche de nos la moitié la moins riche de nos concitoyens ne possède que quelques pour cent? >; 3) e il permetira d'allèger d'autant la contribution demandée aux salariès pour financer les dépenses de l'Etat. Une meilleure connaissance du pairimoine permetira de mieux asseoir les autres taxes. > Après avoir justifié la levée de l'anonymat sur l'or, M. Fabius, évoquant les mesures contre la fraude fiscale, déclare : « Il n'y

aura plus d'indulgence vis-à-vis ait enfin mauvaise conscience.» de la grande fraudé. Par contre, Le ministre du budget ajoute fai demandé à l'administration qu'il proposera prochainement au d'éviter les tracasseries inutiles à Parlement « un ensemble de mel'encontre des petits contribuables et de faire preuve de compréhension envers ceux qui se sont sim-plement, de bonne foi, égarés dans le labyrinthe des textes.

Il explique ensuite : « Un quart des vérifications fiscales rapporte moins de 2% des redressements. moins de 2% des redressements.
Mais un quart aussi des a meilleures » vérifications produisent plus des trois quarts des redressements C'est dans cette perspectives que l'administration doit travailler. Brei, je rejuse l'aquistiton d'il travailler. Brei, je rejuse l'aquistion de la taxe d'habitation et une réforme de la fiscalité personnelle. Il ajoute enfin: « On n'accepte pas vraiment l'alternance politique quand on refuse l'alternance économique».

M. Ducoloné (P.C.), président de séance, annonce que M. Debré (R.P.R., La Réunion) a décidé de retirer la question préslable qu'il avait déposée (l'objet d'une question préalable est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer).

qu'il proposera prochainement au Parlement eun ensemble de mesures destinées à lutier contre l'organisation d'insolvabilité et notamment à mieux définir les conditions du sursis de paiement ». En conclusion M. Fablus an-nonce une refonte du système des

plus-values, une réforme de la fiscalité locale, notamment une révision de la taxe d'habitation et une réforme de la fiscalité per-

#### M. JANS (P.C.): des pesanteurs que nous regrettons

lourdement sur le présent, nous avons admis que le collectif de fuillet dernier soit marqué par le passé; mais nous aurions souhaité que la loi de finances pour 1982 que la loi de finances pour 1982 soit plus dégagée de ces contraintes. Or elle reste pour une bonne part un budget de transition. De En ce qui concerne l'emploi, ajoute-t-il, « l'effort est louable, il n'est pas au niveau des because mois il est cui siecce. des

soins, mais il est au niveau des moyens ». Après avoir indiqué que le groupe communiste aurait s o u h a i t é que le relance sou haité que la relance concerne plus fortement la consommation populaire », le député des Hauts-de-Seine observe : «Le budget pour 1982, d'après son contenu, n'est pas encore un véritable budget de solidarité. Il ouvre la voie, il engage le processus, mais, pour une grande part encore. il appelle encore les victimes de la politique de MM. Giscard, Barre, Chirac à autofinacer leur solidarité. »

A propos de la fiscalité, il note: «La loi de finances laisse apparaitre des héstiations, voire

note: « La loi de finances laisse apparaître des hésitations, voire des pesanteurs, que nous regreitons. Mais il y aussi dans cette loi une volonté de changement et de rupture avec le passé que nous prenons en compte. »

L'impôt sur les grandes fortunes, poursult-il, « n'aboutira qu'à un rendement relativement juble », puisque la modicité des sommes levées a risque de rendre vulnérable le principe même de

Dans la discussion générale, M. Jans (P.C., Hauts-de-Seine) que le gouvernement ait choisi analyse le budget en déclarant : de taxer les bons anonymes et non d'en lever l'anonymat (ce ture avec les lois de finances précédentes. Nous ne sous-estimons pas le lourd héritage qui freine la volonté gouvernementale, nous accepter votre démarche. Mais, de grâce, n'incluez pas les recetauvons que l'ancienne gestion pèse les attendues de cette taxation lourilement sur le mésent, nous dans le chapitre « innôt sur les dans le chapitre e impôt sur les grandes fortunes », car vous en faussez l'appréciation. »

Sur le même sujet. M. Jans ne peut cacher sa « surprise » devant la clémence du gouvernement a vis-à-vis de ceuz qui ont lété de la fraude ». Il ajonte : « Pour-quoi écartez-vous la fiscalité-sanction? Pourquoi tant de clémence pour ceux qui ont exporté des capitaux? Pourquoi admetire sans nénalité les déclarations recsans penalite les declarations rec-tifiées? » Cette « nouvelle donne », assure-t-il, » ressemble à une amnistie fiscale ». Sur la réforme de la fiscalité des societés qui n'est pas, selon lui, amorcée, il note: « Ainsi, au lieu de dimi-nuer l'écost entre impôt sur le nuer, l'écart entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés va croissant. » Le simple réajustement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, dit-il, « laisse en l'état sa structure projondément injuste ».

Enfin, en ce qui concerne l'in-demnisation du chômage il souli-gne : « Nous ne comprenons pas pourquoi les prélèvements jorjai-taires libératoires échapperaient à l'impôt de solidarité. » M. Jans indique écolement que l'indeva indique également que l'indexa-tion automatique de la TIPP. tion automatique de la TLPP.
(taxe intérieure sur les produits
pètroliers) sur le niveau d'augmentation des prix ne manquerait pas d'avoir « des consèquences négatives dans la mesure où
elle perpétuerait une structure de
taxation héritée du passé».

d'entreprise, la réduction du temps de travail ». Pour lui, le

ficultés rencontrées par les P.M.R.

#### M. DEBRÉ (R.P.R.): la fange de l'excès d'inflation

M. Debré met en cause l'affir-mation selon laquelle « le retour à l'expansion mondiale est prévi-sible dans deux ans ». Il observe : a L'emprunt pour payer le chô-mage est un pari sur une fin du chômage que postule cet étonnant expédient. J'entends même parler de reprise, d'un redressement qui serait au rendez-vous, comme si les inflexions conjoncturelles de jaible amplitude pouvaient modi-fier durablement une situation inchangée dans ses causes pro-

jondes. 3 L'ancier premier ministre ajoute: « l'observe une politique du bouleversement de la société française qui atteint la capacité financière et morale des chefs d'entreprise, sans tenir compte de l'état guerrier du monde, sans mesurer le fait que le succès est lie à une montée en puissance financière et industrielle, à une croissance démographique, à un effort de travail, soutenus par un effort de solidarité » Le député R.P.R. assure : « Vous nous vouez et vous vous vouez à l'échec, et avec vous la France, par une conception de la société hors du temps et de l'espace et qui est totalement inadaptée aux années que nous allons vivre, »

M. Debrá déponde grosseries. M. Dehré dénonce successive-ment « l'augmentation des frais

D'ailleurs, affirme-t-il, la semaine de quarante heures a a augmenté le nombre des chômeurs partiels, maintenu la progression du chômage et empêché les gouvernements de 1936 de bénéficier de la dévaluation ». Le maire d'Amboise se déclare persuadé que la situation économique va se caractériser par des charges accrues, un appel accru à l'emprunt. Un endettement plus prunt, un endettement plus important de l'Etat. « Dès lors, ajoute-t-il, ce ne peut pas être un véritable budget de lutte contre le chômage puisqu'il n'est pas un budget de lutte contre l'inflation. »

M. Debré se déclare notamment favorable à un impôt sur la for-tune à caractère exceptionnel, payable en trois à cinq ans, puis genéraux de la nation, la multiplication des centres de décision finale, le découragement des chefs

dévaluation « est toujours une mauvaise chose ». Le président de la commission des finances indique que l'hypothèse retenue pays et assure que le creusement dans les prévisions macro-économiques qui accompagnent le projet de budget est celle d'une test infereur à cellu des autres, pays et assure que le creusement du déficit intérieur se fers, en 1982, sans dégradation vis-à-vis de l'extérieur. M. SOISSON (U.D.F.): une dérive

des Français, ajoute-t-ll, repre-nez-vous avant qu'il soit trop

M. Goux (P.S., Var) estime que l'action gouvernementale est caractérisée par a une politique de sortie de la crise par le haut ».

Il souligne l'importance d'une monnaie forte et observe qu'une

Vatery Giscara d'Estaing et de Raymond Barre, la configure internationale dont ils bénéficiaient, étaient un atout pour la France. Cette configure, vous n'avez même pas fait les efforts nécessaires pour la préserver. » Il ajoute: « Rarement, la marge de manceuvre d'un gouvernement français oura été avec d'imptieur ». M. Soisca de l'entrée d marge de manœuore d'un gou-vernement français aura été aussi limitée. » M. So is so n affirme encore: « Aucun expert ne peut affirmer qu'il est pos-sible, dans les circonstances pré-sentes, de porter de 0,6 % cette année à 3,3 % l'année prochaine notre taux de croissance. » En 1982, poursuit-il, « ce sera la totalité des ressources du marché financier qui seront épuisées par l'Etat ». Evoquant en conclu-sion le blocage des prix et le contrôle des revenus, M. Soisson observe : « Mais ce barrage hâtivement dressé contre l'inflation comporte une brèche, celle du budget. Par elle s'engouffrera le flot qui emportera l'ouvrage.» «L'honneur de la Vª République, déclare M. Mortelette (P.S.,

Loir-et-Cher), sera de créer l'im-pôt sur la fortune. » Il ajoute que

pôt sur la fortune. » Il ajoute que le groupe socialiste souhaite modifier les dispositions du texte qui concerne les baux agricoles, les œuvres d'art et la forêt, et ce pour « une plus juste appréciation de la fortune ». (2).

M. Chomat (P.C., Loire), dénonce la dramatisation, « par la droite et le patronat », de la situation économique. Il souligne que « le bilan aiscardien ne peut que e le bilan giscardien ne peut pas être efface d'un coup de baguette magique» et rappelle que « le 10 mai n'a pas mis fin à que « le 10 mai n'a pas mis jin a la course au profit que libre le grand patronat », ajoutant : « Le 10 mai ne pouvait pas modifier subttement la situation de l'em-ploi » M. Chomat assure que « la tendance actuelle est moins que tendance actuelle est moins que jamais jatale », mais, ajoute-t-il, « l'inverser suppose une plus forte reprise ». Il estime que le gouver-nement « doit être plus vigitant et plus ferme pour que le crédit n'entretienne pas les pratiques spéculatives » et souligne les difficulties rencontrise per les PMP.

pour investir. M. Bas (R.P.R., Paris) demande

#### LES QUESTIONS D'ACTUALITÉ SERONT RETRANSMISES PAR FR3

mardi 27 octobre, que la séance des questions posées par les députés au gouvernement, dites « questions d'actualités, sera dorénavant retransmise, chaque mercredi, sur le réseau national de FR 3 Chaque région rediffusers en différé, dans le journal du soir, les questions de ses élus et les réponses des ministres. M. Merman a indiqué, d'autre part, à propos du débat budgétaire, que le temps de parole des groupes dans l'examen de la secondo partie du projet (depenses) sera réduit gio-balement de 20 % par rapport à ce payacité en trois à cinq ans. puis il affirme en conclusion : « Laisser glisser la République dans la jange de l'excès d'inflation, c'est abimer son visage, c'est mettre en cause sa légitimité. Cette loi de finances recule l'heure du salut et aggrave les rigueurs dont il faudra alors l'accompagner. » « Dans l'iniérêt de la France et l'experiment de 20 % par rapport à ce qui avait été prévu initialement. L'examen du budget se poursuivra jusqu'au 20 novembre à minuit, samodis compris. Le ministre du budget, M. Laurent Fabius, assurera, le leudi 20 octobre, la présentation audiovisuelle de son projet aux députés, baptisée s ciné-budget ».

En séance de nuit, dans la discussion générale dans laquelle sont inscrits vingt-cinq orateurs, avec que l'on renonce à appeler un discussion générale dans laquelle sont inscrits vingt-cinq orateurs, avec que grande fortune ». Il M. Soisson (UDF., Yonne) affirme : « Avec 3 millions de francs envoue ne pas bien saisir la suitir nue ce qui sépare un déficit « actif » d'un déficit de la fortune, quère plus, avec un apsaif »... Le député UDF, le de pouté une provionté ». Le député UDF, ple, et qu'en restet-il dès que assure ensuite : « La présence de l'on a des enfants ? Je voudrais que chaque famille française raymond Barre, la confiance arrive à cet idéal que bous vouinternationale dont ils bénéfiles péndises », conclut-il.

La séance est levée, mercredi
28 octobre, à 0 h 50, la guite du
débat étant renvoyée à 3 h 30.

> (1) L'article 12 (et non pas l'arti-cie 12) de la Décisiation des droits de l'homme dispose : « Four l'entra-tien de la Pères publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est tadispen-sable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en ruleon de leurs jucultés.»

(2) Le groupe socialiste proposera à l'Assemblée une serie d'amende-ments à la première partie de la loi a l'Assemblée une serie d'amendemants à la première partie de la loi
de finances. Outre une décote qui
permetire, dans le barème de l'impôt sur le l'ayenu, d'exonèrer les
c amicardes célibataires et le relèvement de 15000 F à 2500 F du
plafond d'impôt à partir duquel les
contribuables seront assujettis à
l'e impôt chômage », les socialistes
out prévu que les baux fonciers
de longue durée bénéfictersient
de l'abattement supplémentaire de
2 millions de francs au titre de
l'outil de travail. Ils mettent également au point un amendament qui
permettrait, en cas de distion d'esuvres d'art à des musées nationaux,
d'exonèrer ces ceuvres de l'impôt sur
la fortune. Il s'agit de trouver un
système qui permette à la fois d'éviter les évasions fiscales et l'assèchement du marché de l'art.

#### Rectificatif

#### UNE DÉCLARATION N'EN VAUT PAS UNE AUTRE

Dans l'article sur la constit tutionnalité des nationalisa-tions (le Monde du 27 octobre), ипе еттеит s'est glissé dans la reproduction intégrale des textes de lois qui étaient analysés ou c! i és dans le corps de cet article. En effet, nous avons repro-

En effet, nous avons repro-duit, non pas la Déclaration des droits de l'homme due à la Révolution française (régulièrement citée à l'As-semblée nationale, lors des débais), mais la Déclaration universelle de 1948! Nous reproduisons donc les textes exacts, tels qu'ils devaient éclairer l'article proprement dit:

Art. 6. — La loi est l'ez-pression de la volonté géné-rale, tous les citoyens ont rale, tous les citoyens ont droit de concourre, personnel-lement ou par leurs représentants. À su formation : elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaur à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité, et sans autres distinctions que celle de leurs tinctions que celle de leurs vertus et de leurs talents Art. 17. — La propriété AT. 11. — La propresse étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige éui-

demment, et sous la condition d'une juste et préalable

AU SÉNAT

#### M. QUILLIOT: le logement redevient la priorité du gouvernement

A M. Dubanchet (Un. centr., Loire), qui évoquait les modalités de gestion de l'aide personnalisée.

M. Roger Quilliot, ministre de l'urbanisme et du logement, a notamment indiqué que la notamment indiqué magnétique qui a été essayée en Bretagne allait être généralisée.

M. Chupin (Un. centr., Maineet-Loire) souhaitait, pour l'aide à l'accession à la propriété, que la raccession a la propriete, que la participation des employeurs permette d'accroître l'apport personnel, sous forme de prêt compensateur. Le ministre lui a répondu qu'une étude était actuellement en cours, mais a souligné l'importance du secteur localif, dont les dermondeurs cont communications de la companyant de la continue de la con demandeurs sont généralement plus modestes.

M. Le Jeune (Un. centr., Finis-tère), traite d'une manière plus générale de la crise du logement, et M. Cauchon (Un. centr., Eureet-Loir) de l'accession à la pro-priété des fonctionnaires occupant un logement de fonctions. La dif-ficulté, reconnaît le ministre, tient au fait que les logements finan-cés par des prêts aidés doivent être occupés au moins huit mois par an. Certains fonctionnaires, les gendarmes par exemple, ne peuvent pas toujours remplir cette gendition. Des exemples sont condition. Des exceptions sont prévues mais appliquées diversement selon les départements.

Construction, urbanisme, loge-ment sont les au jets auxquels s'interessent les senateurs sui-vants : MM. Malecot (Un. centr., Loiret), Bouvier (Un. centr.,

Le logement a été mardi Haute-Savoie), Ceccaldi (Union 27 octobre l'objet de plusieurs questions orales débattues devant (R. P. R. Eure), Lefort (P.C., le Senat.

Seine - Saint-Denisi). Laucournet (P.S., Haute-Vienne).
« Le logement, leur répond M. Quilliot, est redevenu la priorité de la politique du gouvernement. (...) Nous avons inscrit au collectif quarante mille logements, (...) les besoins se chiffrent entre quatre cent cinquante mille et cina cent mille logements. » entre quatre cent cinquante mute et cinq cent mille logements v « Le budget de 1982, affirme le ministre, sera une garantie pour l'emploi et pour les entrepreneurs, (...) l'aide à la pierre sera renjorcée. Le budget devrait nous permettre de dépasser le cap des quatre cent dix mille logements construits, de créer trente mille emplois et de relancer l'activité des entreprises. »

des entreprises. s M. Quilliot annonce notammen des mesures destinées à protéger les locataires contre les congés abusifs, mais indique que le pro-jet sur le renouvellement des haux n'a pas encore été examiné par le Conseil d'Etat. Puis il conclut en trattant de l'urbanisme.

« Je compte soumettre au Par-lement, d'ici à la fin de l'année. déclare le ministre, une politique ambilieuse de l'urbanisme, tenambitieuse de l'urbanisme, ten-dant à équilibrer l'espace entre ville et campagne, à redécouvrir la ville moyennant la reconquête de nouveaux espaces publics. A cet égard, le Fonds d'aménage-ment foncier urbain a été pour moi une mauvaise surprise : il était consommé aux neuf dixiè-mes 200 millions sur 220 angès mes. 200 millions sur 220, après cinq mois de l'année. La conjoncture avoit du conduire mon pré-

décesseur à certaines largesses. »

slogan a moins de travail à cha-cun pour donner du travail à tous » est « pernicteux », parce que l'on ne dit pas que l'on devra payer moins celui qui travaillera

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, a annoncé,

حكذا من الأصل

# Un entretien avec M. Raymond Forni

(Suite de la première page.)

- Un groupe d'étude?
- C'est une émanation de la commission des lois à la représentation proportionnelle. Il sera amené à rédiger une proposition de loi qui sera déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale pour aboutir à une réforme du Code pénal.

— Qui viendrait en concur-rence avec le projet du gou-vernement ?

- Non. C'est un apport tout à fait original que nous voulons faire à cette réforme envisagée par la chancellerle et qui, selon les termes du garde des sceaux, avait une échéance beaucoup trop lointaine, qu'il falleit absolument accélérar. Nous sommes là pour jouer un rôle dynamique, un rôle incitateur. Nous voulons être l'élément mobilisateur dans l'élaboration législative.

ALC: U

والمنافق فتعقية

**他**. 产生 . . .

≨தத் \_்

#### Le rôle du Conseil constitutionnel

- Que pensez - vous de le sonci que nous avons d'aller tutionnel de ses actuelles conditions d'exercice?

- Le Consell constitutionnel ait partie de nos institutions le ne me viendrait pas à l'idée e le contester. Il a un rôle sentiel à jouer et il dott vériser que les textes de loi votés ar le Parlement soient en confor-— Le Consell constitutionnel feit partie de nos institutions. Il ne me viendrait pas à l'idée de le contester. Il a un rôle essentiel à jouer et il doit vérifier que les textes de loi votés par le Parlement soient en conformité avec la Constitution de ce pays. Je contesterais le rôle du Consell constitutionnel s'il vensit à porter des appréciations politiques sur les lois qui sont votées par le Parlement, mais je ne pense pas que l'intention du Consell constitutionnel aille dans cette direction-là. Cependant, nous pouvons nous tromper et le hien-fondé politique — nous en sommes persuacés — mais nous vérifions qu'il y a effectivement conformité entre les propositions faites et les règles qui nous nous pouvons aussi être dépassés

CAPEL habille très-très-bien

les

très-très-grands

CAPEL prêt-à-porter kommes grands hommes focts 74, boolevard de Sébastopol Paris 8



Avec les Caisses d'Epargne de tous les continents votre Caisse d'Epargne Ecureuil

**JOURNEE** MONDIALE DE **L'EPARGNE 30 OCTOBRE 1981** 

— La commission des lois pourrait-elle, autant que le président de la République, à qui est imparti ce rôle, être un gardien des institutions — Je le crois. Et j'en suis même persuadé.

même persuade.

— Mais encore?

— Voulez-vous un exemple?
Lorsqu'il s'est agi de la discussion sur les nationalisations, la commission des lois et ses représentant ont joué un rôle non négligeable sur le plan du respect des institutions et, notamment, de la conformité du exte gouvernemental avec la Constitution de ce pays. Nous devons faire en sorte que les textes qui sont élaborés par l'Assemblée nationale sotent en conformité avec les règles constitutionnelles qui nous gouvernent. Ce n'est pas seule-

gouvernent. Ce n'est pas seule-ment le président de la Répu-blique qui a cette mission-là, nous l'avons aussi.

— Et le désaveu, s'il intervient, pèse sur qui? La commission des lois? Le Parlement? Ou le gouvernement?

– Le désaveu pèse sur l'ensem-

bie de ceux qui participent à l'éla-boration de la ioi. C'est pour cela que, chaque fois que le gouver-nement nous fait des proposi-tions, nous en vérifions, non pas

gouvernent, et notamment les règles constitutionnelles.

— Où se fait le travail légis-latif? Chez vous en commis-sion, ou bien en séances plé-nières?

- L'essentiel du travail lègislatif se fait en commission. Je dirais que la séance plenière, la

séance publique, n'est que la façade du traveil législatif. En

commission, nous prenons le temps de la réflexion.

De ce que vous venez de dire découlent deux questions : Y aurait-il une autre manière de voter la loi ? Que pensez-vous de l'absentéisme

A partir du moment où

ropinion saura comment nous travaillons quelles sont les phases de préparation, le temps que nous y consacrons — et il n'est pas negligeable, car nous consacrons

beaucoup plus de temps au tra-vail en commission que nous n'en

me an te

consacrons au temps passé en séances publiques; à partir de ce moment, la séance publique aura une portée tout à fait différente à l'égard de l'opinion C'est pourquoi je souhaite qu'il y ait aussi un caractère public aux délibérations qui précèdent la séance plénière.

3 Le temps considérable passé en commission explique qu'il y ait un relatif absentéisme au niveau de la séance publique. D'autant que des spécialisations

les clients

de CAPEL

ne manquent pas

d'estomac

parlementaire ?

Vous avez eu l'air de dire que vous envisageriez le caractère public des débats de commissions ?

— Jy suis très favorable. Cela pose un problème d'ordre régle-mentaire, car à l'heure actuelle le règlement de l'Assemblée na-tionale n'autorise pas ce genre d'audition publique des commis-sions permanentes. Je souhaite

interlocuteur le plus familier?

— Il y en a pour l'instant deux. C'est, d'une part, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en raison des projets qui nous ont occupés durant ces derniens mois, et le ministre de la justice. Je souhaite que ces contacts soient élargis et que tout ce qui touche à la solidarité nationale, à un certain nombre de règies portant sur les libertés individuelles ou sur les libertés collectives, tout ce qui touche au droft du travail puisse être débattu par notre commission.

#### La prééminence

— Ce qui impliquerait une espèce de prééminence de la commission des lois.

— Je ne souhaite pas que la commission des lois soit prédo-minante en tout et qu'elle ait son mot à dire partout. Mais son intitulé même, « Commission des lois constitutionnelles, de la des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République », dit clairement l'étendue de sa mission, qui touche ainsi à toutes les libertés essentielles. Dois-je vous rappeler que neuf textes sur dix qui sont venus en session extraordinaire au mois de septembre étaient de la compétence de la commission des lois?

— Le service national; cela fatt partie des libertés?

 Cela relève, en priorité, de la commission de la défense nationale mais, bien entendu, nous ne pouvons pas être insensibles au problème posé par le service militaire, et notamment sa réduction. Nous considérons que nous avens patre post à dise que nous avons notre mot à dire, peut-être plus en tant qu'élus et en tant que représentants de la nation qu'en tant que commis-

porter de jugement sur la place respective des uns et des autres. Le ministre doit déterminer la politique qu'il croît bonne pour le pays et nous avons, nous, le rôle de la mettre en forme, de l'adapter en fonction des cir-constances que nous sentons, que nous touchons du doigt d'une manière ouotidienne.

manière quotidienne.

» La différence entre un ministre et nous, c'est qu'un minis-tre, qui n'est pas toujours un élu, est environné de services, de techniciens, d'hommes importants qui l'assistent dans la tâche quoti-dienne qui est la sienne. Nous avons l'avantage, quant à nous, d'être au contact de l'opinion publique et de savoir ce que celle-ci ressent.

— La commission des lois a-t-elle pour but d'examiner les projets de loi du gouver-nement ou de javoriser les propositions d'origine parle-

 Nous avons souffert dans le passe de l'absence de propositions parlementaires conduisant à la loi. Nous voulons inverser cette démarche, et nous sommes la nation qu'en tant que commissaires aux lois.

— Qui est le plus important,
le ministre ou le président de
la commission des lois?

— Dans le travail d'étaboration des textes? Je ne vais pas

cette demarche, et nous sommes
d'ailleurs en accord evec le gouvernement, qui a affirmé depuis
quelques mois qu'il laisserait au
Parlement, l'initiative législative
aussi souvent que cela serait
possible. Nous entendons utiliser
cette possibilité de plus en plus

souvent. Il y a des combais que nous avons menés dans le passé qui se sont soldés par des échecs et que nous entendons traduire aujourd'hui par des propositions.

3 de peux vous en donner quelques exemples. Nous nous sommes battus pour mettre un terme à la discrimination sur le pian de l'homosexualité; nous entendons que cette proposition émane de l'Assemblée nationale et non pas du gouvernement. Nous allons, du gouvernement. Nous allons, et c'est un autre exemple, déposer une proposition de loi sur l'abro-gation de la loi anti-cassenre.

— Le président de la com-mission des lois, c'est un pré-sident jaçon IV République ou un président de la V??

» Alors, si je voulais repondre d'un moi, je vous dirais que je ne gère pas, j'administre, ce qui est, à mon sens, différent. Je ne

ment régulièrement les institu-tions de ce pays. Je ne suis pas un homme d'appareil, je suis un homme de raison et je suis un parlementaire, je dinai viscéral, parce que je crois au rôle du Par-lement parce que je crois que nous sommes un relais indispensable dans la vie de ce pays et que les institutions ne seraient rien s'il n'y avait pas ce relais-là.

— L'homme peut-il survivre en dehors de la survie de

et c'est un autre exemple, déposer une proposition de loi sur l'abrogation de la loi anti-cassents.

— Entre l'Etat et l'individu, y a-t-il autre chose que des problèmes d'école

— Vous savez, quand en parle avec les gens les plus humbles, les hommes ou les femmes que les nommes ou les femmes que les nommes ou les femmes que les nins ou par les autres? Que représente l'Etat s'il n'y a pas cette volonité permanente affirmée par les unes comment, et je dirai que la raison d'Etat n'est jamais une raison pour mol.

A C'est pour cela aussi que je me refuse peut-être à entrer dans ces débats d'école qui anti-

#### La volonté de l'exécutif

- Ce serait presque un président de la VIº.

— Etes-vous plus que le gé-rant obligatoirement fidèle d'une majorité politique?

- J'espère bien que je ne suis pas un gérant fidèle d'une majorité politique. Je suis le gérant fidèle d'une force de proposition parlementaire, et je crois à cette force de proposition. Je crois à l'originalité du travail parlementaire.

est, à mon sens, différent. Je ne gare pas parce que, la gestion, cela impliqu un héritag, un passif, toute une série de contraintes qui s'imposent à vous. L'administration, c'est quelque chose de plus noble. Je réfléchis, l'accumule, je recueille, et ensuite je décide. Je suis persuadé que ces possibilités de décision sont réalles, plus qu'elles ne l'étaient hier.

— Avez-vous l'impression de décider davantage que ne dé-

- Tout à fait. Mon prédéces-seur avait un pied au Paleis-Bour-bon et un pied à la chancellerie. Moi, j'ai les deux pieds dans cette maison, et je m'efforcerai de les y tenir, ces deux pieds, là cù ils sont. Je me refuse à être le simple relais de la volonté de l'exécutif au Parlement. Je veux qu'il y ait une originalité dans cette Assem-blée et que la commission serve cette originalité-là. >

cidait votre prédécesseur?

Propos recueillis par PHILIPPE BOUCHER,



75015 Paris - Tél. (1) 533.13.02

J5 VOTRE ASSOCIE EST PUISSANT.

Le nouveau 15, 1000 ou 1300, est un associé musdé et rapide : moteurs essence 1800 cm3 et 2 litres, 69 à 78 ch (50 et 56,5 kW ISO) et diesel 2,5 i, 75 ch (54,4 kW ISO) selon les versions.

Le 15 est un associé qui travaille vite et fort.



J5 PEUGEOT

vous gagnez dans l'ordre. vous gagnez dans le désordre.

tirage ce soir à la télévision

loterie nationale



VENEZ **TESTER** VOS SKIS.

VENEZ CHOISIR VOTRE STATION.

VENEZ RENCONTRER **VOTRE** MONITEUR.

VENEZ LOUER VOTRE CHALET.

3º SALON NEIGE ET MONTAGNE.

P<sup>te</sup> de Versailles du 24 oct. au 1<sup>er</sup> nov. de 10h à 20h.



Nocturnes mardi et vendredi.

# **POLITIQUE**

AU COMITÉ DIRECTEUR DU P.S.

#### M. Lionel Jospin est reconduit au poste de premier secrétaire

Le comité directeur du parti secialiste, élu au congrès de Valence le 25 ooctobre, devait se réunir mercredi après-midi 28 octobre, à Paris, afin d'élire les trente et un membres du bureau exécutif et le premier secrétaire. Ce dernier, M. Lionel Jospin, devait ensuite désigner les membres du secrétariat national désormais ouvert aux représentants de tous les anciens courants du parti.

Les negociations sur ce point se sont poursuivles mercredi matin entre M. Jospin et les rocardiens notamment. Ces derniers devalent être représentés au secrétariat national par M. Michel de La Fournière. La hiérarchie actuelle du parti ne devrait pas être modifiée, M. Jean Poperen restant numéro deux et M. Paul Quilès (qui devrait conserver la responsabilité des fédérations)

numero trois.

Outre la constitution de la direction, quelques problèmes fédéraux restent en suspens. D'une part, celui que pose la fédération du Maine et-Loire. D'autre part, la question de la reintégration de M. Jean Giovannelli, député (N.L.) du Morbihan, au sein du groupe socialiste doit être évoquée entre l'intéressé et MM. Jospin et Poperen. Ce dernier avait, à la tribune du congrès, justifié la fermeté de la direction nationale dans cette affaire en invoquant la loi du narti.

#### La crise persiste dans la fédération socialiste de Maine-et-Loire

De notre correspondant

Après les paroles assez vives prononcées après un congrès fédéral tumnitueux, les dirigeants

angevins se montrent aujourd'hui plus discrets et peut-être moins catégorique. Ils rappellent volon-tiers que « la porte de la C.E.F. a toujours été ouverte à une re-

présentation proportionnelle né-gociée mais non majoritaire du courant « A » et du CERES ».

Chiche!

M. Monnier se sait à coup sûr visé personnellement, non seule-

ment par les mitterrandistes et CERRS locaux, mais aussi par les

ciatres ocaux, mais eussi par les dirigeants nationaux qui ne lut pardoment pas le caractère conditionnel de son soutien à M. François Mitterrand au second tour de l'élection présidentielle, et qui craignent de le voir en-freindre les consignes nationales pour les élections municipales de 1983.

pourtant une position résolument dure : « La fédération de Mains-et-Loire s'est prononcée confor-

mément aux statuts, ou règlement intérieur et à la pratique du P.S., et il seruit inconcevable.

P.S., et il serait inconcevable, voire dangereux pour la crédibilité même du parti, que des commissaires politiques viennent imposer de Paris au nom de la décentralisation un démenti à cette
expression démocratique de la
base des militants... »

Jusqu'où pourrait aller une
éventuelle partie de bras de fer
entre une direction nationale, qui
s'appuie sur un vote du congrès.

s'appuie sur un voie du congrès, et une direction fédérale qui a réussi, avec M. Monnier, la dif-ficile percée socialiste dans un département traditionnellement conservateur? M. Monnier, quant

à lui, ne paraît pas redouter un éventuel candidat cofficiel» du

P.S. aux prochaines élections can-tonales. Et, lorsqu'on prononce devant lui le mot d'exclusion, il

répond par une boutade en forme de défi : « Chiche !\_\_ >

CLAUDE-HENRY GAY.

Angers. — Entre la direction P.S. dans le département : nationale du parti socialiste et M. Jean Monnier, le maire d'Anla fédération (rocardienne) de Maine-et-Loire (mille cinq cents adhérants) le différent de l'étération (rocardienne) de défent local est aussi une Ce dépat local est aussi une affaire d'hommes. Conflit entre adhérents), le différend ouvert au soir du congrès fédéral du 10 octobre pourrait tourner au « brus de fer» au lendemain du congrès national de Valence. théoriciens et pragmatiques, entre les « doctrinaires » de la minorité locale et les « monéristes » issus pour beaucoup de la C.F.D.T.

Pour la direction du P.S., inter-rogée lundi, le congrès a tranché et les socialistes angevins devront, en substance, a se soumettre ou se démettre a. Le 10 octobre, jour de l'élection des membres de la commission exécutive fédérale (CEF), la crise larvée qui oppose la majorité rocardienne de la fédération rocardienne de la fédération (59 % des voix au congrès de Metz) et dix-neuf des trente et un siège de la CEF sortante) et la minorité formée par les représentants du courant à (Mitterrand) et du CERES avait éclaté au grand jour. Les minoritaires demandaient d'appliquer à la lettre les consignes de « réquillinage » en leur faveur données par le comité directeur du 12 septembre, à savoir dix sièges au courant Mitterrand, six en CERES et quinze aux rocardiens, ainsi et quinze aux rocardiens, ainsi desseisis de leur majorité.

Les minoritaires (courant A et CERES) ayant quitté la réunion, CERES) ayant quitté la réunion, une liste devenue « rocardienne homogène » albait recueillir l'approbation quasi unanime des congressistes restés en séance, soit 71 % des suffrages des délégués des sections. Les minoritaires locaux en appelaient donc à l'arbitrage des instances nationales.

Le congrès de Valence a, le 5 octobre, adopté le solution chèvre-chou présentée par la commisson des conflits: seize sièges pour les courants Mitter-rand et CERES et seize pour les rocardiens (la CEF en compte en principe trente et un membres!), le premier secrétaire fédéral res-tant rocardien.

La majorité de la fédération de Maine-et-Loire, sûre de son bon droit, aveit cependant par avance repoussé tout arbitrage national, par la voix de cetui qui est incon-testablement l'homme fort du

● M. Maurice Faure, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée natioétrangères de l'Assemblée natio-nale, a reçu, mardi 27 octobre, la délégation soviétique qui venalt d'assister au congrès du parti-socialiste à Valence. Cette délé-gation étant conduite par M. Boris Ponomarev, président de la com-mission des affaires étrangères du Saviet des nationalités. M. Pono-Soviet des nationalités. M. Ponomarev a transmis à M. Paure une invitation à se rendre en Union soviétique à la tête d'une délégation de cette commission.

## 12'U.D.F. et le R.P.R. ébauchent leur concertation

La première réunion de concer- si M. Lecanuet a été confirme à La première réunion de concer-tation entre U.D.F. et R.P.R. se tenait mercredi matin 28 octobre. A la suite de la lettre de M. Jean Lecanuet, président de l'U.D.F., adressée le 25 septembre (le Monde du 29 septembre) à M. Jacques Chirac, ancien pré-sident du R.P.R., ce dernier avait donné son accord pour l'organi-

sident du R.P.R., ce dernier avait donné son accord pour l'organisation d'une concertation permanente entre les deux mouvements (le Monde du 21 octobre).

Le principe d'une rencontre étant acquis, restait à définir la composition des deux délégations. La formule rétenue est celle proposée par le R.P.R., c'est-à-dire les secrétaires genéraux des deux partis (MM. Bernard Pons et Michel Pinton) et les présidents des groupes parlementaires (MM. Claude Labbé et Charles Pasqua pour le R.P.R., MM. Jean-Claude Gaudin et Adolphe Chauvin, président de l'intergroupe au Sénat, pour l'U.D.F.).

MM. Lecanuet et Chirac, en ne prenant pas part à ce premier prenant pas part à ce premier contact, entendent se réserver un pouvoir d'arbitrage. En outre,

du P.C.

M. PIERRE JUQUIN

EST FAVORABLE AU PLURALISME

DE L'INFORMATION M. Pierre Juquin, membre di

bureau politique du parti commu-niste français, public, dans PHumanité du 28 octobre, un ar-ticle dont le titre « Radio-Tête-vision : ça doit changer », ré-sume bien le contenu. S'inquiétant

des dix-huit mois de « retard »
pris par la réforme de l'audiovisuel si celle-ci ne doit être mise
en application qu'en 1983 — ce
vote de la loi intervenant au

vote de la loi intervenant au premier trimestre 1982 — M. Juquin écrit :

« Le septennat éconté a produit une information de basse qualité, sectaire et manipulée, desséchée et agressive, éloignée de la pensée et de la vie des Français {...}.

3 Un tel passif, je sais bien qu'on ne peut le résorber en un jour. (...) Encore faut-û faire le nécessaire pour que ça change. Je me plats à reconnaître plusieurs nouveautés heureuses. Mais comme on est loit du compte!

steurs nouveuttes neureuses, mais comme on est loin du compte! Ces progrès nous mettent l'eau à la bouche et nous confirment que la radio-télévision dont rêvent les démocrates est réalisable, voilà

la necessite du pluraisme, sur l'ahonnétetés, et ceci ad'autant plus qu'il s'agit ici du service public s, M. Juquin estime, prenant pour exemple l'information dans le domaine économique, que a seuls, presque, y travatilent des journalistes formés à l'école du professeur Barra, a Même que

journalistes formés à l'école du professeur Barre ». « Même que certains sont très proches du CNPF. », ajoute-t-il.
« Il est détestable, poursuit-il, fen conviens, d'être obligé de poser la question du pluralisme en demandant un rattrapage politique. Et je répète qu'une fois les rédactions mieux équilibrées il ne jaudra jamais embaucher ou rejeter un seul journaliste sur

rejeter un seul journaliste sur critère politique. Mais qu'y jaire? Il existe un héritage. Et il n'y a

qu'une manière de s'en débarras-ser. Il faut donc embaucher des

a Un vrai service public de Finjormation autonome, au ser-vice de tous les citoyens, sans divorce avec eux : voilà notre

\*Ce changement peut s'accom-plir, je pense, dans le respect du droit. Tranquillement », conclut enfin M. Juquin.

iournalistes. »

principe.»

dernier, ce n'est pas le cas de M. Chirac, qui a abandonné — et n'a pas encore fait savoir s'il a l'intention de le reprendre — la présidence du mouvement Pour la première fois depuis les élections législatives, les deux formations se rencontrent « en

formations se rencontrent « en vue de se concerter et d'analyser la situation politique». Au -delà du simple symbole que constitue cette rencontre, et qui marque la reprise d'un dialogue, les deux formations doivent régler un certain nombre de points. Le premier contact devait permettre la mise au point d'une procédure de discussion en vue de es prochaines échéances électorales. Préalablement, des réponses doivent être apportées à deux questions : faut-il donner la préférence aux candidatures et listes uniques ou aux e primaires », convient-il de traiter indépendamment des cantonales de mars 1982, des municipales de 1983 et des élections des futures assemblées régionales ?

#### Membre du bureau politique M, STIRN RELANCE L'ACTIVITÉ DES SOCIAUX-DÉMOCRATES

M. Olivier Stirn, député U.D.F. M. Olivier Stirn, député U.D.F.
du Calvados, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires
étrangères dans le dernier gouvernement de M. Barre, entend
relancer l'activité du Mouvement
des sociaux-libéraux qu'il avait
fondé le 10 février 1977 après fonde le 10 fevrier 1977 après avoir donné sa démission au R.P.R. pour marquer son désaccord sur la décision de M. Jacques Chirac de briguer la mairie de Paris. Le 20 juillet de la même année, le M.S.L. avait rejoint le parti radical dont M. Stirn devenait l'un des sies présidents nait l'un des vice-présiden

M. Stirn, toujours membre du parti radical, dont il n'a pas l'in-tention de briguer la présidence. tention de briguer la présidence, actuellement assurée par M. Didier Bariani, aspire à faire du M.S.L. un «mouvement d'idées » susceptible d'élaborer un «projet de social « démocratie à la frunçaise ». Il lance un appel à « tous ce u I, gaullistes, giscardiens ou socialistes se situant au centre gauche » qu'i veulent « concilier une économie de marché avec la fustice sociale ».

Avant que les sociaux-libéraux ne publient leur manifeste, le M.S.I., réunira une convention les MSI. réunira une convention les 13 et 14 février autour de quatre thèmes : les conséquences de mai 1968 sur la société française, la France dans l'Europe de la décen-nie 80-90, les problèmes écono-miques contemporains; et les li-bertés, les droits de l'homme, le tout.

> Mais trop de méthodes du passé persistent. Trop de déformations des fails, voire de refus d'informer. Trop de train-train anticommuniste (...).

Développant en suite un e conception du journalisme fondée sur la séparation du commentaire et de l'information, et sur la nécessité du pluralisme, sur Pahonnéteté». et ceu « d'autant problème des réfugiés politiques.

Plusieurs personnalités et clubs ont accepté de participer à cette MM. Paul Granet, ancien deputé de l'Aube ; Edgar Paure, sénateur non inscrit du Doubs au nom du Nouveau Contrat social; MM. René Lenoir, ancien secrétaire d'Etat, et Jean-Claude Colli pour d'Etat, et Jean-Claude Colli pour le Carrefour social-démocrate : M. Roland Nungesser, député R.P.R., président de Carrefour du gaudisme: M. Max Lejeune, sénateur Gauche démocratique de la Somme, président du M.D.S. (Mouvement démocrate socialiste); M. Serge Dassault, président du parti libéral. La présence de Mme Simone Veil, présidente de l'Assamblée des Communautés européennes, doit permettre, selon M. Stirn, de donner une dimension européenne à cette convention.

Faire du M.S.L. un parti n'est pas l'ambition de M. Stirn, bien qu'il n'en refuse pas la perspective. Dans un premier temps, il souhaite que le M.S.L. s'implante en province à raison d'une « antenne » dans chaque département.

### La sécurité sera renforcée dans le métro

AU CONSEIL DE PARIS

La sécurité sur la voie publique et dans le mêtro ont été, mardi 27 octobre, à l'ordre du jour de la séance du Conseil

Le maire de Paris et les élus de toutes les formations politiques ont, en effet, interpelé, parfols vivement, M. Jean Périer, préfet de police, pour lui demander ce qu'il comptait faire pour mettre fin au climat d'insécurité qui se développe, notamment dans les voies piétonnes et dans les couloirs du mêtro.

M. Jacques Chirac a notamment déclaré : « La dégradation de la sécurité et de la tranquillité publique s'est considérablement aggravée dans les secteurs des Halles, du Centre Georges-Pompidou et dans les quartiers Saint-Séverin, Saint-André-des-Arts et Saint-Germain-des-Prés. Il jaut donc donner un coup d'arrêt décisif à la multiplication des désordres quotidiens que nous constatons. »

RÉGIONS

Le préfet de police a annoncé que, dans les « quartiers chauds » de la capitale, un effort serait fait. C'est ainsi que, depuis le lundi 26 octobre, l'effectif des gardiens de la paix du premier arrondissement — le secteur des Halles — avait été renforcé par quipre avaitens et que les liai-Halles — avait été renforce par quinze gardiens et que les l'iaisons radio des patrouilles ont été améliorées. De telles dispositions seront appliquées prochainement dans le quatrième arrondissement. Plus sérieuse que ces mesures ponctuelles et nettement ininsuffisantes est la promesse d'augmenter l'ensemble des effectifs de la police dans la capitale en 1982.

Tout en se félicitant des mesu-res prises récemment par M. Pé-rier, M. Bertrand Delanos (P.S.) s'est inquiété de l'insécurité qui s'est installée dans le mêtro. Le

préfet lui a répondu en annon-cant que le renforcement et la restructuration du service de sécurité dans le métro intervien-dront à partir du lundi 2 novem-bre. Ce nouveau service sera placé sous le commandement d'un commissaire de police âgé de vingt-sept ans, Mme Nadine Joly. Il comprendra une brigade de soirée (de 19 heures à 1 h 30) composée de cinquante gardiens de la paix, qui existe déjà, de trois brigades de roulement (8 h 30 à 24 heures), de cent quarante et un hommes, soit quarante et un hommes, vingt et un de plus qu'actue vingt et un de plus qu'ectuelle-ment, qui seront formées par moitié d'anciens éléments de la C.C.S.M. (Compagnie centrale de sécurité du métro) et par moitié de gardiens de la paix volontai-res recrutés dans les commissa-riats d'arrondissement. Les équi-pes civiles plus spécialisées contre le vol à la tire, en place actuel-lement, continueront leur mission. Le préfet de police a conclu en Le préfet de police a conciu en affirmant que « le service de securité du métro est au service

securité du metro est au service de tous les usagers et lutte contre tous les délinquants quels qu'ils soient (applaudissement sur les bancs du P.S. et du P.C.), ainsi que l'avait déjà annoncé mon pré-décesseur (approbation sur les bancs du R.P.R. et de l'UDF.) ».

AU CONSEIL DES MINISTRES

#### M. Quilliot annonce la suppression de l'ordre des architectes

Ce n'est une surprise pour personne: le gouvernement envisage toujours de proposer au Parlement la suppression de l'ordre des rchitectes. Retenu au Sénat, le ardi 27 octobre, M. Roger Quilliot, ministre de l'urbanisme et du logement, n'a pas pu confirmer personnellement cette intention à M. Alain Gillot, président du Conseil national de l'ordre, avant d'y faire aflusion dans la communication qu''à dott faire, communication qu'il doit faire, ce mercredi 28 octobre, au conseil

Communication très générale, par allieurs, qui évoque aussi blen l'enseignement, la commande publique, l'organisation de la profession, le rôle nouveau des collectivités locales et la participation des neagers. Tous ces éléments institutionnels et politiques au sens large, qui conditionnent l'exercice de l'architecture et ininfluencent, finalement la réalité bâtie, sont, pour la plupart, en influencent, finalement la realite bâtie, sont, pour la plupart, en cours de réforme, « en chantier » (le Monde daté 20-21 septembre). Après une large concertation interministérielle (culture, éducation, recherche, etc.), la communication de M. Quilliot aborde ces différents points et annonce l'organisation, au printemps prochain, de rencontres nationales sur l'architecture. La réforme de l'enseignement doit faire l'objet d'une concertation tous azimuts, avant d'être définie.

La suppression de l'ordre (dont M. Gillot prend son parti, dans le dernier éditorial de la revue Architecture, et se dit prêt à étu-dier d'autres systèmes d'organisation), et peut-être la suppres-sion du recours obligatoire aux architectes contenu dans la loi du 3 janvier 1977 devront faire sieurs sans doute, plutôt qu'une grande et lourde loi.

Les pouvoirs publies sont, d'autre part, conscients qu'un changement significatif de la production architecturale, de l'architecture visible, bâtie, et non plus seulement « parlée » ou « écrite », passe par une amélioration sensible des constructions publiques. La communication de M. Quillot insiste donc beaucoup sur la nécessité d'améliorer la « commande publique» et d'inciter les administrations et d'inciter les administrations liorer la « commande publique » et d'inciter les administrations et les collectivités locales à participer au renouveau de l'architecture qui a pu être constaté, à la marge, dans la construction de logements sociaux, ces dix dernières années. La préoccupation n'est pas nouvelle et des institutions existent qu'il faudrait rendre plus efficaces.

Le développement d'atellers publics d'architecture et d'urba-nisme, au service des collectivités nisme, at service des collectivités locales ou de simples associations d'habitants, serait par allieurs encouragé. Ces ateliers publics devraient non seulement définir les douments d'urbanisme comme le font, là où elles existent, les agences d'urbanisme, mais aussi attendant de la comme de la etre autorisés à construire eux-mèmes ou à faire appel à des architectes libéraux. Ce projet étati contenu dans le programme socialiste. Il est actuellement sou-tent par un «collectif » d'archi-lectes de salviés et d'architectes, de salariés et d'ensei-gnants, qui souhairent la création d'un « secteur public de maîtrise d'œuvre » pour contribuer à l'éla-boration démocratique d'un projet urbain ».

MICHÈLE CHAMPENOIS.

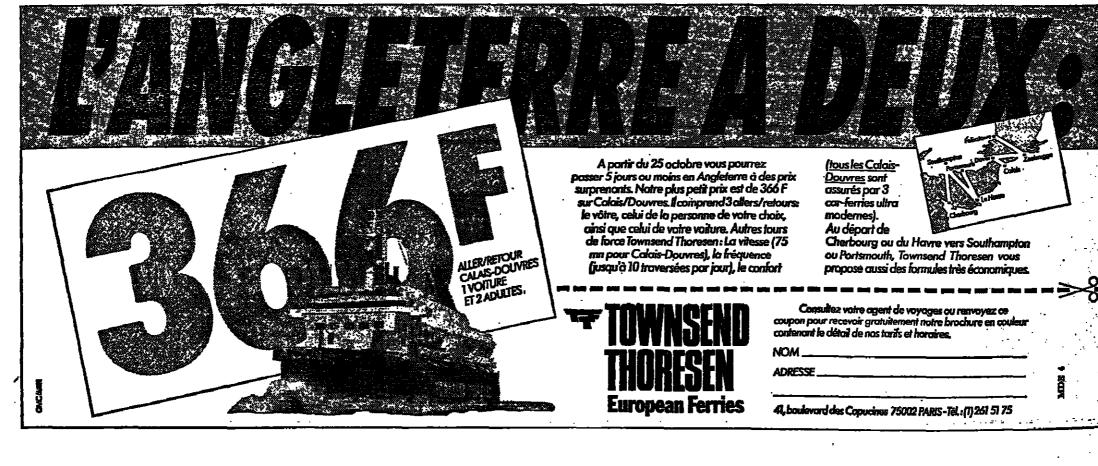

LES AUTONOMISTES CO CONDAMNENT LES ATTE Dans un communique 1 recessive et i

min species accredit day non rereading clarife in 100 au 150 (150 cm 150 cm CONTRACT CONTRACT OF porsebie ou en processe . -007-127001 GE arine gist nar son i

NOUVELLES OCCUPATIO DE TERRES PRES D'ALL Des compe de spriet period of the members of angular to the members of angular to the members of angular to the second of the second o

er Santa Carre, pris de Cr

della report d'Alarcia.
A Appropriate responsable FDSFA et du CDU. e a montant a l'exception THE SAME IN THE SAME min proof of mentions of mentions and mentions of ment te normalistic amdicate de normalistic de normalistic contrata de 18 lend destroy six affaire in concentration of the

• Continue Company of nt - Ouver is la rirculat Besh sees le turnel de l ner d'atqueller e son de mlent tament. Le 21 d the principal to the region of the days as tunned du Frett them the sugurous par THE SEC TRANSPORTS, M. C.

> Le Monde PUBLIE CHAQUE LUND (numero daté mardi) UN SUPPLÉMEN ÉCONOMIQUE

Le départemen is premier expi actuelle, il cor çra las qu'alle Su developper departement, t ಿರ್ಯಾಕ್ಷಣ une emploi créé p 7 200 stage 1 500 stages Cadres deman cadres qui re

ಕರ್ತ compte (



300 E. .

# RÉGIONS

#### LES AUTONOMISTES CORSES CONDAMNENT LES ATTENTATS

Dans un communique l'Union du peuple corse condamne, « de manière catégorique et défini-tive », la vague actuelle d'attentats clandestins non revendiqués (1)

tive », la vague actuelle d'attentats clandestins non revendiqués (1). Ces attentats qui « ne résolvent rien et donnent qui « ne résolvent rien et donnent qui « ne résolvent rien et donnent qui contraire des armes aux ennemis du peuple corse, sont indiscutablement », pour l'U.P.O., « l'œuvre d'irresponsables ou de provocateurs ». Le mouvement autonomiste estime en outre que « face à ce pouvoir trop timide, mais dont la volonté de bien jaire ne peut être encors niée, la lutte, pour déterminée qu'elle soit, doit se dérouler dans les circonstances actuelles — comme l'a compris et décidé le F.N.L.C. — en dehors de la violence que le régime giscardien avait suscitée, par son blocage politique et ses exactions ». politique et ses exactions ».

(1) Cinq attentats out été perpé-très en Corse, entre le 21 et le 25 octobre, deux en Haute-Corse et trois en Corse-du-Sud. Par ailleurs, deux charges explosives ont été dé-couvertes (le Monde des 25 et 26 octobre).

#### NOUVELLES OCCUPATIONS DE TERRES PRÈS D'ALÉRIA

Des éleveurs et agriculteurs corses ont occupé, le 27 octobre, en Haute-Corse, près d'Aléria, les en naute-corse, pres d'Aleria, les terres de deux nouveaux domai-nes agricoles, représentant au total 400 hectares et appartenant à la société Margnat. Six autres a la sociate margnat. Six attres exploitations sont occupées dans l'île depuis quelques jours, une en Haute-Corse, près de Ghisoni, et cinq antres en Corse-du-Sud,

dans la région d'Ajaccio. A Ajaccio les responsables de la FDSEA et du C.D.J.A. ont réuni une conférence de presse au cours de lequelle ils ont rappelé les raisons qui les ont rap-pelé les raisons qui les ont pous-sés à procéder à l'occupation de ces domaines, dont, dans la plu-part des eas, les terres sont inexpart des est, les terres sont inex-ploitées. Ils ont affirmé que ces terres devaient conserver leur vocation agricole et non être converties, comme le prévoit cer-tains projets, en lotissements résidentiels.

residentiels.

Les responsables syndicaux ont de nouveau critiqué M. Bastien Leocia, délégué aux affaires corses, qui, ont-ils affirmé, trois mois après avoir reçu un Livre blanc contenant l'exposé de leurs difficultés et les solutions qu'ils proposalent, n'a fourni aucune réponse.

• Cent mille camions au Frédent mille camions au Frèjus. — Ouvert à la circulation le
11 août 1980, le tunnel du Frèjus
vient d'accueillir « son » cent
millème camion. Le 21 décembre prochain, la voie rapide urhaine de Chambéry et la route
d'accès au tunnel du Frèjus devraient être inaugurées par le ministre des transports, M. Charles
Fiterman.

#### Le Monde **PUBLIE** CHAQUE LUNDI UN SUPPLEMENT

ÉCONOMIQUE

LA MODERNISATION DES TRANSPORTS URBAINS

## Nantes sera la première ville française à être équipée du nouveau tramway

M. Charles Fiterman, ministre des transports, a présenté à la presse le 27 octobre, son projet de budget pour 1982. Ce sera, a-t-il dit, un budget de «transition», mais qui fixera toutefois un certain nombre d'orientations déci-sives pour la politique du changement. Les moyens de paiement augmenteront, par rap-port à 1981 de 19,5 % et les autorisations de programme de 22,4 %.

Le 6 novembre prochain, au ministène des transports, sera signée une convention confiant à Alsthom la mattrise d'œuvre dans la conception et la réalisation d'un nouveau modèle de tramway. Celui-ci sera susceptible d'équiper dans les années prochaines plu-sieurs villes françaises, dont Nan-tes. Par cette convention, le mi-nistère des transports s'engage à verser an constructeur une aide de 14 millions de francs à laquelle s'ajoutera une subvention de 10 millions de l'ANVAR.

Banni des rues de nos villes il y a une vingtaine d'années au nom du progrès, le bon vieux e tram's se prépare donc à connaitre une nouvelle jeunesse. Il n'aura plus, certes, qu'une lointaine ressemblance avec les engins cahotants qui encombrèrent longtemps les chaussées urbaines : le « métro léger », ainsi que son constructeur appelle le nouveau tramway, atteindra sans effort les 70 kilomètres-heure et sa suspension pneumatique hui conférera un très grand confort, tandis rera un très grand confort, tandis que sa maniabilité lui ouvrira l'accès aux rues les plus étroites.

Mais sa résurrection marquera surtout la victoire d'un moyen de transport traditionnel et économe en énergie sur des formules révolutionnaires séduisantes mais irréalistes. En France comme à l'étranger, toutes les réflexions concluent à la supériorité technique et économiene du trempsu nique et économique du tramway pour des trafics de cinq mille à quinze mille voyageurs à l'heure.

#### Conforme aux besoins des grandes agglomérations

La municipalité nantaise fut une des première à en prendre conscience dès qu'elle acquit, en 1979, la maîtrise de ses transports en commun. confiés jusue-là au secteur privé. Renonçant à un vieux projet de métro « lourd » qui eût coûté cinq fois plus cher, elle reprit à son compte les conclusions d'un concours pour la création d'un transway franconclusions d'un concours pour la création d'un trauway fran-çais lancé en 1975 par le secré-tariat d'Etat aux transports, conclusions quelque peu oubliées depuis. Peu après, deux autres villes manifestaient leur intérêt, pour le « métro léger » : Stras-bourg et Tonlouse tandis one les trois agglomérations ayant conservé des transports ferrès Saint-Etienne — s'intéressaient au projet dans le but de renouveler leur parc de matériel roulant.

Des deux groupements indus-triels intéressés, l'un ayant pour chef de file Matra, l'autre Als-thom, seul le second faisait une offre au Syndicat intercommal des transports publics de l'agglo-mération nantaise (SITPAN), tandis que le ministère des trans-

Un effort particulier sera fait, entre autres pour le développement et l'amélioration des transports en commun, notamment dans les villes. M. Fiterman a précisé qu'il attachait une « très grande importance » au tramway, qui lui parait apporter une solution très satisfaisante » pour résoudre, en tamps, la pénurie énergétique, les problèmes que pose la desserte

des grandes agglomérations.

6 novembre.

Le marché national intéresse à peu près une douzaine de villes, soit une centaine de véhicules d'ici à 1985, et quelque soixante-dix autres dans les cinq années suivantes. Avec un seuil de renta-

ports lançait une enquête visant à déterminer l'avenir d'une telle formule, au plan national et à l'exportation, enquête dont les conclusions positives ont abouti à la convention qui sera signée le formule, au plan national et à le rend, en effet, beaucoup plus abordable qu'un système plus Créteil ou Saint-Denis-Bobigny.

Le coût de ce type de transport le rend, en effet, beaucoup plus abordable qu'un système plus « lourd »: les 11 kilomètres du métro de Nantes coûteront, matériel roulant compris, 360 millions de france (1980) contre 1.2 milliard pour les douze kilomètres du métro VAL de Lille, Et s'il est plus cher à l'achat que l'auto-



Volci la dernière esquisse du projet de tramway dessiné par la société Alsthom. Une centaine de ces véhicules, dont la forme rappelle celle des dernières voltures du mêtro, devraient être construits d'Ici à 1985 et être

bilité de cinq mille passagers à bus (un élément double vaut, ac-l'heure et une capacité maximale de quinze mille, le « métro léger » apparaît comme le moyen de transport néal pour les agglo-mérations de trois cent mille ha-hitants et devantage. On songe même à en mêttre en circulation pour une production suscite aussi à l'étranger, notamment dans les pays en voie de même à en mêttre en circulation. apparaît comme le moyen de transport déal pour les agglo-mérations de trois cent mille ha-hitants et davantage. On songe même à en mettre en circulation dans la région-parisienne, sur la petite ceinture de la capitale, ou

développement

JAMES SARAZIN.

#### LES PÉAGES SUR LES AUTOROUTES HE SERONT PAS SUPPRIMÉS DANS L'IMMÉDIAT

société Esterel - Côte d'Azur (Escota) le lundi 26 octobre à Aix-en - Provence a fourni à M. Charles Fiterman, ministre des transports, l'occasion de préciser les grands axes de sa politique routière. Il a déclarés qu'il n'étatt pas question d'envisager, comme certains semblent le craindre, l'abando n'els investissements routiers ». Les autoroutes ne seront pas construites au même rythme que précédemment, mais on va les rendre « plus performantes », plus sûres, plus confortables.

Un colloque organisé par la II a rappelé la volonté du gou-ociété Esterel - Côte d'Azur vernement d'harmoniser les péages et d'ailéger progressive-ment leur coût en valeur réelle en attendant la perspective plus lointaine de leur disparition. Enfin, M. Fiterman a annoncé la décision du FDES de finan-cer une section autoroutière entre Aix - en - Provence et Cadarache, amorce d'une liaison rapide vers Sisteron et Grenoble. Il a recomm sintree dine handle la recomm l'urgence d'engager des traveux d'aménagement de la route Tou-lon-Le Luc et... d'envisager la réalisation d'une autoroute

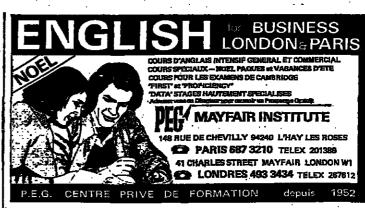

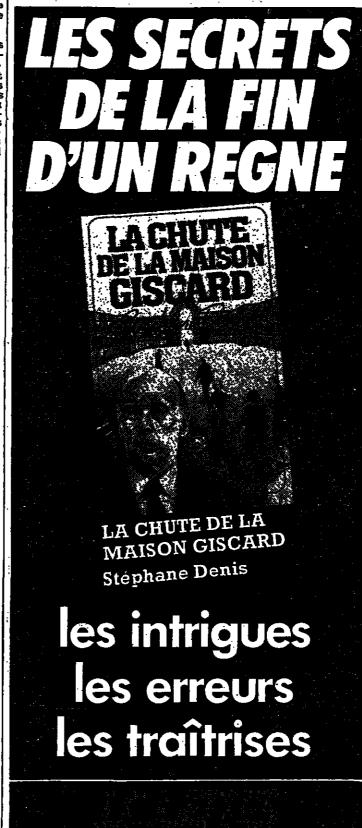

# LES HAUTS DE SEINE veulent gagner la bataille de l'emploi

Le département des Hauts-de-Seine est le deuxième département industriel et le premier exportateur de France. Mais dans la difficile situation économique actuelle, il connaît lui aussi des problèmes d'emploi, même s'ils sont moins graves qu'ailleurs. Le Conseil Général a décidé de contribuer massivement au développement de l'activité économique et de l'emploi dans le département. Une prime pour la création d'emplois. Le département accordera une prime comprise entre 5 000 et 10 000 F pour chaque emploi créé par un artisan ou une petite et moyenne entreprise. 7 200 stages de formation pour jeunes et cadres. Environ 1 500 stages seront financés chaque année pour des jeunes ou des cadres demandeurs d'emploi. Une garantie départementale pour les cadres qui reprennent une entreprise. Les cadres désireux de se mettre à leur compte et de racheter une entreprise n'ont pas, en général, la capacité

financière pour réaliser cet achat et ne sont pas aidés par les banques. Le Conseil Général accordera la garantie départementale à leurs emprunts, à condition, bien sûr, qu'ils aient des compétences techniques et de gestion. Cette garantie sera de 70 % dans le cas de rachat d'une entreprise saine et de 50 % dans le cas d'une augmentation des fonds propres. 100 prêts d'honneur pour des créateurs d'entreprise. Cette aide sous forme de prêt d'honneur permettra d'assurer le début des premiers équipements, avant qu'interviennent les autres aides. Par ailleurs, des subventions seront accordées par le département pour maintenir l'activité des sernistes, maraîchers et arboriculteurs des Hauts-de-Seine. Création d'une agence départementale de promotion immobilière industrielle. Le Conseil Général aidera les communes qui rachètent des terrains pour créer des zones d'activités, et créera une Agence Départementale de Promotion Immobilière Industrielle.

# grace au plan quinquennal le conseil général des hauts-de-seine prépare l'avenir

Seul en France, le Conseil Général des Hauts-de-Seine s'était doté depuis 1971 de deux plans quinquennaux d'investissement, pour maîtriser et programmer l'évolution du département.

Un troisième plan, également établi et présenté par Roger Prévot, Président de la Commission Départementale, vient d'être adopté par le Conseil général, réuni sous la Présidence de Jacques Baumel.

# Les autorités thailandaises assouplissent leur position sur l'affaire des détenus étrangers

certaine vigueur au vote d'une motion du Parlement européen, le jeudi 15 octobre, qui revendiquait le droit pour les détenus condamnés pour trafic de stupéfiants, de purger leur peine dans leur pays d'origine dans des conditions d'Incarcération conformes aux normes occidentales. « Il n'y a pas de prisons confortables a travers le monde, a rétorqué M. Thavee Choosap, directeur général du département des peines. Ceux qui y sont retenus le cette affaire.

Des consonmateurs contre la SEITA

Français et tabagisme

Bangkok. — Les autorités thailandaises ont réagi avec une sont pour des crimes dont ils ont été juges coupables par des cours de justice. - Si les pays étrangers ne sont pas satisfaits de la manière dont nous luttons contre le fléau de la drogue, a insisté M. Thavee, qu'ils arrêtent leurs propres trafiquants. . Les responsables thailandais n'apprécient guère de se voir ainsi mis au banc des accusés. Mais ils recherchent une issue honorable à

le président de la République et

le président du Conseil en tête

— aient pu obtenir des respon-

sables thallandais son transfert dans un hopital privé A la mi-septembre, un jeune drogué amé-ricain est mort dans sa cellule de la prison de Chiang-Mai. Se-

lon le témoignage d'un de ses camarades, les gardiens alertes sur la gravité de son état au-raient refusé d'intervenir pour le faire hospitaliser d'urgence.

Plus grave encore que cette non-assistance à personne en danger le trafic d'héroine à l'intérieur des centres de détention grace à la complicité des auto-

grace a la complicité des autorités pénitentiaires. La drogue circule ainsi librement — au prix
fort — dans la prison de LardYao à Bangkok et dans celle de
Chiang-Mai au nord de la capitale. Il n'est pas rare que des
condamnés solent convaincus
d'usage de stupéfiants dans leur
cellule et spient juxés de nouveau

cellule et soient jugés de nouveau pour cela sans que les gardiens ou leurs supérieurs soient le moins du monde inquiétés.

Ces brimades moyenageuses et

Ces brimades moyenageuses et ces injustices ont fini par faire prendre conscience aux détanus étrangers de la précarité de leur sort alors que la plupart ne sont que des « fourmis », précocupés d'assurer la régularité de leur propre approvisionnement. « Les arres benegte coursest discourses de leur propre approvisionnement. « Les arres benegte courses fourcers discourses de leur propre approvisionnement. « Les arres benegte courses fourcers de leur propre de leur pro

gros bonnets courent toujours, di-sent-ils. Ils sont protegés et on

se venge sur nous pour apaiser sa bonne conscience ». Le sous-se-crétaire d'Etat adjoint à la jus-tice l'a récemment admis : « Les petits contrevenants qui se pro-

curent de la drogue uniquement

pour leur consommation person-nelle devraient être tratés comme des malades qui ont besoin de soins médicaux et non pas comme des criminals.

JACQUES DE BARRIN.

## Drogue et diplomatie

De notre correspondant en Asie du Sud-Est

 Des initiatives bilatérales discrètes sont préférables », 2 reconnu M. Frans Andriessen, commissaire européen, après le vote de la motion. La fierté thaivote de la motion. La fierté that-landaise s'accommode, en effet, assez mal de ce qui peut ressembler à une mise en demeure publique. Des négociations sur le transfert des prisonniers étrangers sont en cours depuis de longs mois, notamment avec la France et les Etats-Unis, Les discussions avec Parie ont commence au prin-Etats-Unis. Les discussions avec Paris ont commencé au printemps 1980. Une délégation conduite par le président de la Cour suprème thailandaise s'est rendue dans la capitale française en juin dernier. Ses interlocuteurs ont jugé qu'elle n'avait pas fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Pour faire avancer leur dossier, les autorités américaines ont-elles évoqué la possibilité de lier la fourniture d'armes à la Thailande à la signature

La 31º chambre correction-

nelle de Paris, présidée par

Mme Thérèse Guilhem, a relaxé,

le lundi 26 octobre, M. Jean

Carrière, P.-D.G. de la Société

d'exploitation industrielle des

et débouté l'Union féminine of-

vique et sociale, partie civile.

Cette association de consomma-

teurs reprochait à la SEITA

News, enfreint les lois des

31 décembre 1975 et du 9 juli-

let 1976, portant, la première,

sur l'emploi de la langue tran-

caise dans l'offre et la vente de

biens et services ; la seconde,

sur le tabagisme et interdisant

les paquets de cigarettes.

toute publicité intempestive sur

L'U.F.C.S. accusait en outre

le SEITA de publicité menson-

gère et d'infraction au décret

du 23 novembre 1978 interdisant

les inscriptions de nature à

créer une confusion sur l'origine

d'avoir, en lançant les cigarettes

bacs et allumettes (SEITA),

d'un accord de rapatriement? On a démenti, de part et d'autre, l'existence d'un tel mard'autre, l'existence d'un tel marchandage. Mals depuis le récent
voyage aux États-Unis du général Prem Tinsulanond, premier
ministre, les choses paraissent
lemement se débloquer « Le gouvernement n'a pas d'objections à
un échange de détenus, a précisé
M. Prachuab Suntharangkui,
vice-premier ministre, il suifit de
fixer les détails de cette opération. »

« Il est important que nous sauvegardions notre souveraineté sauvegardions notre souveramete
j udiciaire, nous a explique
M. Thanat Khoman, vice-premier
ministre, le règime des capitulations avant la guerre de 1914 qui
autorisait les tribunaux consulaires à juger les délinquants nous
a laisse de très mauvais souve-

Mº Jean Epstein - Langevin

avait lait valoir, au nom de la

partie civile, que les inscrip-

tions en anglais portées sur les

paquets de News pouvaient abu-

ser l'acheteur, en lui laissant croire qu'il avait affaire à des

cigarettes américaines, et qu'on

pouvait parier dès lors de frauda gigantesque =. Mª Yves

Jattré, conseil de la SEITA, a

su convaincre le tribunel de la

bonne foi de son client, puisque

les paquets comportent blen la

mention - fabriqué en France »,

réglementaires précisant la com-

Pour Mº Jatiré, si la SEITA a

c'est bien parce que « il lui fal-

lait trouver, coûte que coûte, une riposte a la concurrence

étrangère » et que les études

de marché entreprises en ce

sens avaient clairement démon-

tré que, « seul, un produit por-

tant un nom à résonance anglo-

saxonne avait une chance à

l'exportation ». -- J.-M. D.-S.

position des oigarettes.

nirs. » Le transfert des condamnés nirs. » Le transfert des condamnés lui paraît néanmoins « envisageable ». Après un temps minimum de détention en Thailande. Avertis des répercussions négatives que la non-résolution de ce problème a sur l'image de leur pays, les responsables locaux se montrent aujourd'hui, par la force des choses, plus o u v e r t s au dialogue.

des choses, plus ouverts au dialogue. Saisissant, début septembre, l'occasion du voyage à Melbourne du général Prem, un groupe de détenus australiens avait pris l'initiative d'expedier une lettre ouverte en onze points à leur gouvernement. Dans ce manifeste, ils réclamaient une réduction des peines supérieures à quinze ans d'incarcération. La possibilité de purger leur condamnation dans leur pays d'origine et. à tout le moins, une amélioration des conditions de vie en prison : superession de l'usage des chaînes aux pieds, amélioration du logement et de la nourriture. Avec d'autres camarades étrangers, ils déclenchérent pour appuyer leurs revendications une grève de la feim qui durs près d'un mois revendications une grève de la faim qui dura près d'un mois (le Monde daté 20-21 septembre).

#### Arbitraire

Le nouveau barème des peines que la Thallande a commencé d'appliquer en 1979 pour réprimer plus sévèrement le trafic des stupéfiants, sous la pression des pays occidentaux soucieux de contrer ce fléau à la source, apparaît, aux yeux de nombreux spécialistes, largement déraisonnable. La détention à vie peut être prononcée à partir de 20 grammes d'héroine ! Les juges disposent, en outre, d'un pouvoir d'appréciation si fort qu'il aboutit souvent à des décisions arbitraires : pour 1,9 gramme de poudre blanche, tel Français a été condamné à seize ans de détention alors que pour 89 grammes, tel autre n'en a « pris » que pour cirq ans. Reste que le respect des droits de la défense laisse à désirer et que, notamment pendant l'instruction les prisonniers étran-

gers sont parfois privés de l'assistance d'un avocat. En prison, les détenus étran-gers bénéficient de certaines « faveurs » par rapport aux Thaf-landais. Ils ne sont astreints qu'à des tâches domestiques, peuvent recevoir du courrier, des livres et des journaux, améliorer leur ordi-naire grâce à l'argent qu'ils reçoi-vent de leur famille. Il n'empévent de leur famille. Il n'empèche qu'ils vivent dans des locaux
surpeuplés et dans des conditions d'hygiène déplorables.
Aussi certains souffrent-ils de
maladies de peau et d'ulcères.
Aucun n'est à l'abri des punitions
les chaînes aux pieds dont le
poids est proportionnel à la gravité de l'acte d'indiscipline et
pour les fortes têtes, le séjour
prolongé dans la « chambre noire ».

#### Morts en prison

En avril dernier, un jeune dro-gué italien, diabétique et menta-lement retardé, qui avait été con-damné à la détention à vie, est mort en prison sans que les plus hautes autorités de son pays —

### Le Monde

Service des Abonnements

ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 273 F 442 F 611 F 780 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 3 F 862 F 1 241 F 1 620 P ETRANGER

(par messageries) L — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 313 F 522 P 731 F 940 F II. — SUISSE, TUNISIE 667 F 949 F 1 230 P

Par voit aérienne Tarif sur demande Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse dellnitifs ou provisoires (deux semaines ou plus) : nos abonnés sont invités à formular leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. Venillez avoir l'obligeauce de

#### L'UNION ISLAMIQUE EN FRANCE ET LA MIXITÉ

#### Le sexisme exporté

«Le respect des prescriptions de notre religion nous conduit à vous demander, à la suite de nombreuses interventions de nos coreligionnaires. l'autorisation. pour nos entants àgés de plus de neul ans, de ne pas perticiper aux activités éducatives à caractère mixte, notamment piscine. sport, sorties collectives, etc. Vous en comprendrez alsément les raisons par vous-même. Et nous sommes, par avance, assurés de votre accord sur cette demande de dispense (...) en yue du respect de ces prescrip-

#### « DE LA PART DES PARENTS »

Ce texte, qui rappelle en plus courtois, mais d'une manière frappante, les revendications exrimées ces demières années en Egypte par le Groupement islamique, mouvement de jaunesse des Frères musulmans, a été envoyé sous forme de circulaire, lors de la rentrée scolaire en 1980, puis cette année — en vaiл évidemment. — à des chefs d'établissement de l'éducation de centre socio-éducatif parascolaire, notamment à Paris et dans la région lyonnaise.

Signée par le président de l'Union Islamique en France s fondée en 1978, membre des associations islamiques en Europe », - cette lettre a souvent été remise directement aux directeurs d'école par des élèves arabes ou turcs, « de la part de leurs parents =. A l'adresse parisienne du faubourg Saint-Denis, indiquée sur le papier à en-tête en caractères français et arabes de l'Union islamique en France (1) (dont le cachet est franco-turo : Franse islām birligi), on répond învariablement - en « franco-turc » -

qu'il teut « rappeler plus tard », et les représentations diplomatique et consulaire turques en France disent n'avoir aucune information sur cette association iègalement déclarée à la préfecture de Paris le 27 novembre 1978.

La Franc

1 tori

N STRE face Tool Tool

11 Harrand | 00 N 881

- ::- in de ces **due**l

des rerormes. Organi

trale tombe entre des

tomme Compa

organiar diverses

De provoquer les **cos** 

un experience **de** 

iles récompas **coi**ti

detasse les **prévis**i

mairre de la **politi** Similones Gaum**ont --**

TEL EXEL GA SYS

Markinana — ant de

po por 13. Les d se sont reprodués, eux

Takin in e. pleidoye

Francois Weyerga

is a some of

2275 **es sa**th

sev ime is une radi

TRE que dansent es

Rush & Terrarge

Professions privées.

Promest pasib Promest Frederic Promestre que le

france is wit comple

Plantier : duns certaine **taçe** 

UGC CHEMPS ELYSEES VOIX

UGC COECY .T . UGC ROTON

© BRUNO

Mme Zineb El-Ghazali, quide de la section féminine des Frères musulmans d'Egypte, nous expliqualt. récemment, au Caire, que la ségrégation sexuelle « exigée par les bons musul-mans » était notamment justifiée par « les réunions des premiers temps de l'islam, où les hommes entrajent dans la mosquée detrière le Prophète par une porte, tandis que les femmes empruntaient une autre entrée et se plaçeient au fond de la salle en laissant un espace entre elles

#### RAISONS CULTUELLES

si respectable soli-li, ne peut néanmoins faire admettre la oretention d'une organisation à idéal intégriste Islamique, visant à porter atteinte, « pour des raisons cultuelles », à la notion de mixité. La déclaration universelle des droits de l'homme, signée notamment par la France et par plusieure Etats où ('Islam est religion d'Etat, ne condamne pas que les discriminations basées sur la race, la couleur, la langue, la religion et les opinions politiques, mais aussi celles qui sont. sonnes. Faut-il maintenent, en France, rappeler de telles évi-

#### J.-P. PERONCEL-HUGOZ.

(1) 64, rue du Faubourg Saint-Denis, Paris-10<sup>c</sup>, Tél.; 533-55-12.

# CINÉMA FRANÇAIS ET CINÉMA AMÉRICAIN

En refusent de patronner le Festival américain de Deauville, a juste titre, M. Jack LANG, ministre de la culture, a remis en question la place du cinéma étranger dans nos salles et sur nos écrans de télévision. Le Comité pour l'identité nationale rappelle à cette occasion

— Que près de 40 % des films présentés à la télévision française sont américains, et 35 % des films présentés en salle ;

— Que la c Motion Picture Association », syndient américain regroupant les c majors », dont les propriétaires ou dirigeants se sont souvent illustrés dans d'autres secteurs de l'économie (jeux à Las Vegas, machines à sous, pétrole, matches de boxe, etc.) constitue un lobby puissant au service d'un impérialisme culturel, dont l'objectif est de s'assurer par divers moyens. Ie quasi-monopole du cinéma dans tous les pays non socialistes et notamment dans les pays en voie de développement;

— Que cette organisation tentaculaire a déjà réussi en Allemagne et en Angleterre (respecti-vement 70 % et 85 % de films américains dans les salles). Qu'elle s'est assurée un quasi-monopole dans les pays les plus faibles d'Amérique latine ;

— Qu'elle rocourt au matriquage publicitaire, à le séduction et à diverses rétributions lorsque le poids de sa diplomatie musclée se heurte à des résistances;

- Qu'elle s'oppose à toute réciprocité en înter-disant la pénétration du marché américain, par des procédés contestables. Le Comité pour l'identité nationale fait en outre

— Que le cinéma est un des reflets fidèles d'une identité nationale, et que son sbandon à des

intérèts étrangers entraîne inévitablement une cer-taine déculturation, notamment de la jeunesse ; (...)

Que la colonisation culturelle de la France par le cinéma américain. comme par la chanson amé-ricaine, entraîne également de fâcheuses cousé-quences linguistiques — et des pertes d'emploi pour les professionnels français; (...)

— Que l'argument avancé par certains, selon lequel la présentation de 35% de films américains dans les sales aiderait le cinéma français, puisque les taxes parafiscales prélevées vont auxances sur recettes aux films français, s'appaavances sur receites aux films français, s'apparente aux arguments servis aux Républiques de banane, supposées se réjouir de n'avoir aucune industrie. — puisque les droits de douane à l'importation alimentent leur budget; qu'à le limite, avec 100% de films américains dans les salles, les Riats-Unis financeraient toutes nos avances sur receites, donc la totalité de l'aide publique à un cinéma français qui aurait disparu. En consequence, la Comité pour l'identité nationale propose :

 — Que le quota réservé aux films français soit relevé de 50 à 60 % à la télévision; — Qu'un quota de 5 % soit réservé giobalement aux films africains, québécois, wallons, suisses

— Qu'une large diversification du soide du quota étranger assure la moitié du temps d'écraq restant disponible au cinéma des pays latins (Italie, Espagne, Portugal, Mexique, Venezuela, etc.), qui produisent environ cinquante bons films par an Aux cinémas allemand (en pleine renaissance), scandinave, anglais, arabe, etc.;

— Que soit réservé aux bons films américains un quota correspondant à près de 20 % du temps d'antenne, en donnant sa chance à la création qui cherche à s'exprimer en marge des emajors ».

Depuis sa première publication dans le Monde du 17 septembre 1981, l'appet du Comité pour l'identité nationale dont figurent ici de larges extraits a été cosigné par plus de 120 personnes, parmi lesquelles les personnalités ou professionnels du cinéma suivants :

Oatherine ARNAUD, co-organisatrice de la Rétrospective du film noir américain (FNAC 1981); Gérard BLAIN, cinéaste; Christian BOSSENO, critique; Dominique BRABANT, cinéaste; Claude BRUNEL, professeur, rédactrice de Cinéma différent; Freddy BUACHE, directeur de la Cinémathèque aulsse; Gilles OARLE, cinéaste au Québec: Albert CERVONI, critique de cinéma; Jean CHABOT, cinéaste au Québec; Dominique CHATEAU, enseignant de cinéma; Tahar CHERIAA, fondateur du Festival de Carthage; Gérard COURANT, cinéaste et critique; Micheline CRETEUR, Service du cinéma du Ministère de la Communauté française de Belgique; Dominique DANTE, cinéaste; Jean-Paul DUFUIS, cinéaste; Marguetite DURAS, écrivain et cinéaste; Marguetite DURAS, écrivai

Pierre HAFFNER, professeur, spécialiste du cinéma africain; Marcel HANOUN, cinéaste; Guy HENNEBELLE, critique, directeur de Cinémaction; Patrice KIRCHHOFER, cinéaste; Arthur LAMOTHE, Jacques LEDUC, Jean-Pierre LEFEBVRE, cinéastes au Québec; Yvonne LEFEBVRE, vidéographe; Michel MARMIN, critique de cinéma; Marcel MARTIN, critique de cinéma; Dicler MAUEO, cinéaste; Armand et Michèle MATTELART, sociologues des médias; Marcel MAZE, co-organisateur du Festival d'Hyères; Christian MESNII, cinéaste (Bruxelles); Jean MITEY, historien et théorieles du chéma; Dominique NOGUEZ, critique, maître assistant à Faris I; Jean-Luc Outrers, responsable de l'audio-ivisuel à la Commission culturelle de Bruxelles; André PAUQET, journaliste québécois; Bernad BOUR, cinéaste.

Jean-Michel Salaun, journaliste; Daniel SERCEAU, cinéaste et enseignant de cinéma; Pierre SINIAC, Grand Prix de littérature policière 1981; Fernando SOLANAS, cinéaste argentin; Roger TAILLEUR, ancien critique de cinéma; Yves THORAVAL, auteur de Regard sur le cinéma égyptien; Sandro TONI, critique, directeur adjoint de la cinémathèque de Bologne.

Avec les signataires de ce texte et tous ceux qui s'en estiment proches, un Collectif pour le décolonisation culturelle au cinéma va être formé. Tout courrier est à adresser 4, suc Charles-de-Gaulie, 78640 Neauphle-le-Château.

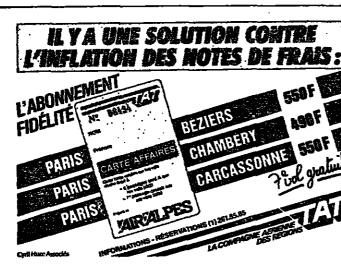



**Dunod Architecture et Urbanisme:** l'environnement mode d'emploi.

# Le Monde

# ARTS ET SPECTACLES

La France fait du cinéma



# Face-à-face Daniel Toscan du Plantier...

## A tort ou à raison

ETTRE face à face M Daniel Toscan du Plantier et Frédéric Mitterrand, ce n'est pas organiser un de ces duels qui se font actuellement à l'aube des réformes. Organiser une table ronde entre des cinéastes comme Comolli, Miller et Tavernier, ce n'est pas confronter diverses concep-

tions du cinéma. De guoi s'agissait-il donc ? De provoquer les uns, d'écoul'expérience des autres. Les réponses ont parfois dépassé les prévisions. Le maître de la politique du film chez Gaumont - Toscan du Plantier - et le victorieux exclu du système — Mitterrand — ont défini cinq pouvoirs. Les créateurs se sont retrouvés, eux, sur un raisonnable plaidoyer pour

François Weyergans, lui, s'est livré à une radioscopie. H est alle voir les films francals qui passent en ce moment dans les salles parisiennes. Il s'est rendu également à deux ou trois projections privées. Conclusion : ce n'est pas brillant.

rand estime que le cinéma français « vit complètement, profondement », et Daniel Toscan du Plantier qu'il est d'une certaine façon « le

meilleur du monde ». Ils ont raison. François Weyergans

La France falt du cinéma, le cinéma français existe, sinon il n'y aurait ni débats ni critiques : voilà l'évidence, l'heureuse constatation, qu'il faut rappeler, parce que les analyses de la crise l'avalent

Bresson, Tati, Truffaut, Duras, Chabrol, Godard, Resnals, Rohmer, Pialat, Eustache, Vecchiali, puis Téchiné, Jacquot, Heynemann, Miller, Comolli, Tavernier, Doillon, puis tous ceux qui viennent d'arriver avec un premier film, sont là. N'hésitons pas à donner des noms, puisqu'il

En étudiant la liste, on voit que certains, de plus en jeunes, ont opte pour un cinéma finalement moyen, qui reprend les mêmes thèmes et les mêmes têtes. Ces réalisateurs-là voudraient se faire passer pour des auteurs. Alors on a raison de s'en plaindre et de se moquer. Mals plagions Valéry : le cinéma français vaut par ses avant-gardes, il vit grace à cet art modéré que pratiquent de bons techniciens.

EUX dates servent à falonner le cinéma français de la Libération à mai 1981 : 1958 et la prise de pouvoir du général de Gaulle, qui coincide avec la naissance de la nouvelle vague ; 1968 et sa révolte des jeunes qui, dans un pays aussi conservateur que la France, marque une rupture à laquelle le cinéma ne pouvoit

La nouvelle vapue, née dans le sillage des Cahlers du cinéma, affirme la prééminence d'un cinéma d'auteur, ou si l'on préfère de l'auteur au cinéma : auteur entendu à la fois au sens littéraire, celui qui écrit un texte, une œuvre romanesque, et plus largement comme le maître après Dieu de sa création, de son film. La nouvelle vague va s'efforcer d'assurer les conditions matérielles et morales d'une complète liberté

François Truffaut, au Festival de Cannes 1959, met sur la carte du cinéma mondial cette nouvelle vague française en remportant le prix de la mise en scène avec les 400 coups. Jean-Luc Godard, un peu plus tard, conquiert le Tout-Paris, de Jean Cocteau à Michel Audiard, avec son A bout de souffle, qui, par-delà certaines méthodes de tournage, impose un style de récit haché, une démarche propocante. Alain Resnats, hors de toute chapelle, après avoir longtemps attendu le moment propice, révèle, dans Hiroshima, mon amour, un écrivain, Marguerite Duras, et une écriture d'écri-

vain transposée au cinéma. Le ton est

donné : pour parler le langage de Daniel Toscan du Plantier, directeur general de Gaumont, ces nouveaux modèles vont faire le tour du monde, relancer un cinéma français qui commençait à s'épuiser dans un académisme distingué.

Le choc de 1968 sera plus radical et verra l'apparition progressive, en France et dans le monde, d'une série de mouvements de cinéma dits indépendants dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences. Le cinéma commence à appartenir à tout le monde les barrières de la censure s'abaissent progressivement. Au même moment où éclatent des structures défà entamées par le premier assaut de la nouvelle vague, un phénomène en sens inverse affecte l'industrie du cinéma français. Le retour en force, à partir de 1974, de la vieille société Gaumont, rajeunie, consolidée financièrement, réorganisée par un manager dynamique venu de la publicité, l'apparition de deux groupements plus ou moins intégrés, U.G.C., né de l'association de propriétaires de salles conscients que l'union fait davantage le poids face aux grands, puis, plus modeste, Parafrance, par une viellle famille d'exploitants: les Stritzky; ce triple phénomène accentue le mouvement vers la concentration verticale de l'industrie cinématographique française. Trois, personnes décident prati-

quement, sans appel, quels films sortir, dans combien de salles, à quelle date. Gaumont prend très vite les allures de chej de file, crée un groupement d'intérêt economique avec Pathé, qui lui assure un

important parc de salles pour montrer ses produits. Des influences contradictoires s'y croisent : Nicolas Seydoux, président de la société, ne parle que finances et nouvelles techniques, Alain Poiré, troisième P.-D.G. de Gaumont, le plus ancien, continue à miser sur les valeurs sûres, De Funès, Robert Lamoureux, mais se laisse un jour forcer la main avec un film de jeunes, la Boum, qui dépasse le succès de Diabolo menthe, cher à Daniel Toscan du Plantier. Gaumont, auréolé de son prestige, devenu une major française, traite d'égal à égal avec les Soviétiques, étend ses activités en Italie, au Brésil, tente de conquérir le marché américain avec des produits a haut de gamme » comme le Don Giovanni de Joseph

A l'autre bout de l'arc-en-ciel cinématographique, un jeune homme sans argent. mais au nom célèbre, Frédéric Mitterrand, neveu de l'actuel président de la République monte à bout de bras une petite entreprise personnelle d'exploitation et de diffusion de films du genre Art et Essai. Il crée une salle, l'Olympic, qui sera multipliée par dix Avec le tandem Causse et Rodon des Studios Action, voués à Hollywood, avec Marin Karmitz, venu du cinéma militant. créateur des 14-juillet, Frédéric Mitterrand représente le contrepoids indispensable, constamment menacé, à l'emprise des grands de la programmation : Gaumont, d'abord, U.G.C. et Parafrance ensuite.

LOUIS MARCORELLES.

# ...Frédéric Mitterrand

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. -- C'est ce qu'on appelle chez Nietzsche le « dégel » non ?... Voilà un climat, un cli-mat national, où tout est remis en cause. C'est positif : c'est bien que l'on se pose des ques-tions sur la nature même des pouvoirs, sur son propre pouvoir. Moi, je vis cette période avec excitation, et aussi ecca-blement, selon les moments.

» Excitation, parce que c'est l'occasion, peut-êire, d'un grand mouvement vers le mieux : tant de gens intelligents s'interrogent sur ce qu'on fait. Je ne parle pas des rapports, qu'on ne conneit pas encore, mais enfin, par exemple, le ministre a un discours qu'ancune personnalité gouvernementale n'avait jamais eu, et le discours du ministre sur le cinéma, moi, m'excite, lorsqu'il parie de résister aux multina-tionales américaines, lorsqu'il parie de la latinité, lorsqu'il parle des rapports de la télévi-sion et du cinéma (n'a-t-il pas dit : « la télévision éteint le regard > ?).

Je me souviens d'un entretien que j'avais en avec l'Ez-press, il y a de cela troia, quatre ans, à Cannes. Javais dit : ce qui m'ennuie beaucoup actuellement dans la notion européenne, c'est que c'est avant tout le mariage du franc et du deutschemark Pour moi, l'Europe, c'était d'abord la France et l'Italie, Chéreau et Strehler parlant ensemble. Et je disais : l'Europe n'existera pas sans culture, et, la culture, elle est vers le sud, elle est latine. Je ne crois pes qu'on puisse chercher un point commun européen dans l'anglosaxonité, car il y a le grand frère d'outre-Atlantique, qui est dévorant. Voir l'Allemagne et l'Angleterre. Alors que, en France et en Italie, il se passe quelque chose que j'ai mis en pratique, n'est-ce pas ? Je veux dire que, lorsque j'entends parler de latinité, eh bien ! nous sommes une compagnie franco-italienne. Nous

sommes la seule au monde. Nous sommes aussi actifs aujourd'hui en Italie qu'en France.

» Si vous me demandez d'être tout à fait honnête, je suis, je crois, également partagé entre l'excitation et la crainte (bien que personnellement je n'ale pas peur de l'avenir). Excitation, je l'ai dit. Mais aussi accablement. Parce que c'est l'occasion de règlements de comptes sordides, et la hiérarchie des questions posées n'est pas toujours, selon moi, conforme à la réalité Apparaissent à la surface, à la surface des pouvoirs, des gens

qui ne peuvent pas expliquer entièrement par le système leur occultation précédente. Ce n'est pas la faute de M. Giscard d'Estaing si tel ou tel artiste, on entrepreneur de spectacles, n'a pas en de succès. Chacum va chercher, dans l'analyse politique générale, la raison de son échec passé et tente de s'assurer un avenir institutionnel. Alors ça, c'est l'aspect toujours pénible; évidemment, puisque appartenant à une structure qui a connu un grand développement dans les sept demières années, on peut y voir une concomitance trou-

## Comptes et règlements

FREDERIC MITTERRAND. -On nous demande de décrire que sont-ils? Ils viennent des comment nous vivons le climat actuel : je vais me définir par rapport à votre réponse. Une réponse que je trouve très léni-fiante, polie, cordiale, compte tenu du fait que, finalement, vous êtes à la limite d'avoir subi le sort d'un directeur de chaîne de télévision. On a changé les chaines, on a failli changer. Toscan. On ne l'a pas fait, parce qu'on ne peut pas, Gaumont est une société privée. Si elle avait été publique, on l'aurait fait. Pourque ? Parce que vous représente une acresite encourter. sentez une certaine conception de la politique cinématogra-phique, que vous êtes extrêmement présent, et que nous som-mes, c'est vrai, disons les mots, dans une période de règlements de comptes et de chasee aux sorcières. Cela ne veut pas dire qu'il faille « défendre », ou « ne pas défendre » Daniel Toscan du Plantier. Là n'est pas le prohième. Le problème est de voir que, dans le cinéma français, quelqu'un peut focaliser à ce point l'attention générale.

» Les règlements de comptes, créateurs, qui reprennent la parole. Des gens qui ont été ruinés par la dureté du système mis en place. Pendant quinze ans — depuis la dénationalisation d'U.G.C., effectuée dans un climat d'affairisme malsain et révélateur, — il y a eu organi-sation de la politique économique du cînema au détriment de la création. Il y a eu beaucoup de laissés pour compte. Sur quarante . distributeurs « art et essai », il n'en reste plus que quatre. Sur une trentaine d'exploitants indépendants, il n'en reste plus que trois. Tout cela n'est pas indif-

» Alors, il est normal que ceux qui ont résisté à ce grand bouleversement, les exclus du sys-tème, dont je fais partie, solent immédiatement les alliés des créateurs qui relèvent la tête. » Il y a aussi plein d'éléments troubles, un peu comme à la Libération, des vengeances. Je ne veux pas, en ce qui me concerne, tomber dans certaines

polémiques où d'autres se complaisent. J'essaie de garder une vision en perspective. Le jugement que je porte sur le fonctionnement du système Gaumont est très critique et, en même temps, je le prends comme il

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. - I.a., je voudrais quand même donner ma position, et montrer le paradoxe. D'abord, et ce n'est une trahison envers personne, je ne m'identifie pas à 100 % avec la notion même d'entreprise commerciale. Gaumont doit avoir quatre-vingt quinze ans, je n'y ai une participation fondamentale que depuis sept ans, il y a done contre moi quatre-vingt-huit ans. Je tiens depuls sept ans, des propos et les paroles engagent, quand on dirige des activités -- assez divergents du système général

» Soyons précis. Distinguons le G.I.E.-Gaumont-Pathé, qui est une entente de programmation, de l'entreprise Gaumont. Si on ramène Gaumont au G.I.E., alors je ne suis pas l'interlocu-teur qu'il vous faut, puisque je m'occupe quant à moi d'une politique de films.

FREDERIC MITTERRAND. — Ce n'est pas le débat, vous êtes le ministre qui vient dire : moi, je suis désolé, c'est le ministère qui ne suit pas. C'est votre af-faire. A l'intérieur de Gaumont, il y a des fiefs ; celui de la programmation (j'y reviendrai) est très puissant et détermine autant la vie d'un film que votre décision de le produire. Je pense que vous êtes chez Gaumont la personne la plus importante. Je pense aussi que vous avez des nistère ou administration lorsqu'on résiste aux impulsions données. C'est une réalité, mais en aucun cas ce n'est une justifica-

(Lire la suite pages 16 et 17.)

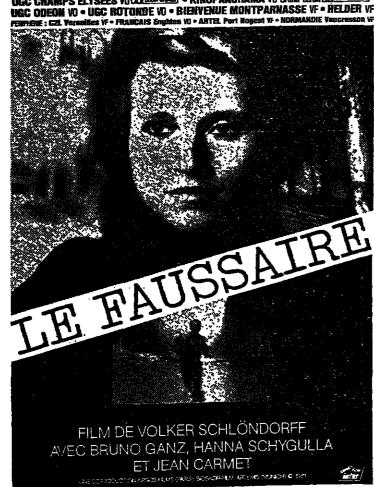

UGC CHAMPS ELYSEES VOCULARIAND + KINOPANORAMA VO Grand Scratt (XXIII)

# La France fait du cinéma

# Face-à-face Daniel Toscan du Plantier...

(Suite de la page 15.)

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. — Je ne cherche aucune justification. Je trouve que l'entente de programmation que par mon autorité j'ai couverte a eu jusqu'à ce jour plus d'avantages que d'inconvénients. Mais je voulais rappeler que Gaumont est une entreprise de films et de salles, pas seulement de salles. Il y a sept ans, Gaumont, quand nous l'avons reprise, Nicolas Seydoux et moi, était une entreprise totalement liée à son seul circuit. Toute notre politique depuis a été une politique de films.

Le paradoxe de ma personne est que je peux avoir des rapports conflictuels avec la partie exploitation, ma is Gaumont n'aurait jamais pu se lancer dans le film sans la structure des salles. Supprimez le G.LE. Gaumont-Pathè, il reste Gaumont, il reste les salles, et les exploitants passent les films qui marchent le mieux, les films américains.

FREDERIC MITTERRAND.— Je ne vous accuse pas d'être Toscan du Plantier là où vous êtes. Le problème du cinéma

DANIEL TOSCAN DU PLAN-

TIER. — Le pouvoir dominant

du cinéma français est un pou-

voir exploitant par la volonté de

l'Etat depuis vingt ans. Je re-

prends votre phrase, exacte-

français, ce n'est pas Gaumont, c'est les autres. C'est qu'il n'y ait qu'un seul Toscan du Plantier. Le problème du cinéma français, c'est que des sociétés sussi importantes que Pathé se solent glorifiées de ne pas mettre d'argent dans les films — Pierre Vercel, directeur général de la société, s'en est bruyamment félicité à plusieurs reprises, — qu'U.G.C. ait commencé d'en mettre il y a seulement un an

a A quoi attribuer la disparition des producteurs? Réponse: mauvaise répartition de la recette. Le pouvoir a organisé pendant vingt ans une politique économique favorable à l'exploitation, pour que les salles solent multipliées. Les exploitants ont sauvé le cinéma. Ils avaient la plus grosse part de la loi d'aide. Maintenant, ils n'en ont plus besoin, les producteurs doivent l'avoir. Il se trouve que Gaumont, qui est aussi exploitant, a la plus grosse part de la loi d'aide; elle a l'argent, elle est aussi producteur. Et elle en tire les conclusions, alors que d'autres groupes ne le font pas. C'est

aussi simple que ça.

Programmation, malédiction

producteur engage toute sa responsabilité sur un füm. et ne récupère qu'une somme inflme. Moyennant quoi, ce sont plutôt des gens pas très sérieux qui viennent dans le pays du cinéma, parce que cela devient une espèce de tombola, un jeu.

DANIEL TOSCAN DU PLAN-

TTER. — C'est vous qui avez dit produit. Mais, contrairement à vous, je crois que l'argent ne résout pas complètement le problème des producteurs. Il y a une maiadie, en France, une maladie positive sous beaucoup d'aspects, qui s'est appelée la enouvelle vague ». Il faut blen le vivre, Qui a concentre dans les mains d'un seul homme la notion d'auteur, de réalisateur, et même, le plus souvent, de producteur. Un film de X...: c'est X... la vedette. Les producteurs sont devenus des zombies, et, à force de le devenir, ils le sont. On ne sait plus où est la cause, où est l'effet.

» Si j'ai joue un rôle dans le cinéma, j'aurai du moins recréé un nom : Toscan, ah oui! le producteur. En fait, je ne suis pas producteur, mais a head of the company », producteur de producteurs. Et ma contradiction principale, c'est que je suis à la fois incroyablement présent dans la volonté initiale du film, et que, comme il faut s'occuper de quarante films par an dans quatre pays...

FRÉDÉRIC MITTERRAND. — En effet, ça, c'est vous le producteur l

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. — Vous avez le droit de me ramener constamment à un circuit, mais je ne veux parler que comme compagnie. Je suis obligé de dire : ce qui fait aujourd'hui que les gens ne parlent que de Gaumont, ou plus de Gaumont que des autres, c'est que c'est une compagnie de films.

FRÉDÉRIC MITTERRAND. — Mais je défends l'idée de compagnie! Et je ne vous attaque pas — s'il était question ici d'attaquer — sur un travail que vous êtes seul à faire. Je voudrais simplement expliquer ceci : s'il n'y a pas de producteurs, ce n'est pas parce qu'il y a eu ia nouvelle vague et qu'on respecte les auteurs. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est parce qu'il y a des programmateurs.

bles films sont projetés dans des conditions qui correspondent rarement au bon de commande signé. Les films sont déplacés de salle en salle, suivant le jugement, pas forcèment objectif, que portent les programmateurs sur les résultats. Les programmateurs ne sont que trois. Un par circuit : Gaumont (plus habile que les autres). Parafrance et U.G.J. II y a plus de possibilités de production plus d'endroits où apporter son projet de film que d'endroits où le faire projeter. Car si les trois programmateurs re fu se nt un film, il a peu de chance de sortir.

Le goulet d'étranglement est incroyable.

» Nous connaissons tous des flims qui étaient appelés à marcher et n'ont pas marché parce qu'on voulait donner une leçon au cinéaste. Par exemple, on sort le film trop large, dans trop de salles, on le casse en ayant l'air de l'honorer. On piège aussi comme ça les distributeurs, qui croient que plus il y a de salles, plus il y a d'argent.

» Qu'est-ce que ca peut lenr faire, aux programmateurs et aux exploitants de torpliler voiontairement un film? Il y en a toujours un jui vient derrière.

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. — Je pense malgré tout que le bilan de la programmation est plus positif que negatif. C'est cette concentration qui a permis à l'industrie du cinéma français de se défendre contre l'omniprésence du cinéma américain. Mais je le répète, la révolution de l'exploitation est faite, il faut maintenant la révolution du film.

ri qui a l'assbinder passe de l'Olympic au Gaumont-Colisée. Vous n'en avez pas les dividendes : vollà ce qui est choquant.

rive pas à vivre la recherche, au nom d'un discours assez contestable qui veut que chaque film étant un prototype, il n'y a pas de recherche puisque il n'y a que recherche. Or il y a bien hanalisation des critères : les films se ressemblent. L'innovation, c'est l'arrivée de films qui ne se ressemblent pas. Ces films, ils ne peuvent pas venir de l'industrie, mais de gens qui ont des moyens artisanaux et ont l'esprit de recherche poussé,

» Tout ca pour dire que la ...

situation n'est pas saine. D'un

fonctionne blen et, de l'autre,

un secteur de recherche qui ne

fonctionne pas du tout, qui tient

avec des sortes de fous. Autant

revenir au Moyen Age et pre-

nons des moines pour faire marcher le cinéma. Quant à la ré-

ponse - « C'est aux pouvoirs

publics de subventionner nos

entreprises », — elle n'est pas

DANIEL TOSCAN DU PLAN-

TIER, - Il ne s'agirait pas en

effet que l'Etat veuille prendre

en charge ce problème-là. La

notion de marginalité est fondamentale, car elle est la prépa-

ration à toute activité commer-

ciale. Je ne suis pas choque que

satisfaisante.

côté on a une industrie qui

FREDERIC MITTERRAND.—
Venons-en à l'action de l'Etat
dans cette histoire. Je la juge
assez sévèrement. Prenons
l'exemple de l'avance sur recettes. Elle a été réformés il y a
deux ana, normalisée, pour aider
les nouveaux cinéasses et pour
empêcher que l'argent soit gâché.
Or on assiste à un retournement
de situation: l'avance est devenue un fière pour les grands circuits, elle a été détournée. En la
donnant obligatoirement à un
film assuré au départ de se faire,
om écarte beaucoup de gens qui,

algu. Ei ces gens-là doivent vivre mieux. Osons dire que la

création est inorganisable

#### Le trust et le marginal

FRÉDÉRIC MITTERRAND.—
A ce point du débat, je voudrais expliquer comment moi,
Olympic, j'existe. L'Olympic est
pris dans une sorte de fuite en
avant : intervention dans la
production, petite maison de
distribution, multiplication des
écrans, avec des difficultés financières incroyables.

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. — Oui, vous êtes passé de un à onze écrans.

FRÉDÉRIC MITTERRAND.— Si l'Olympic a tenn le coup maigré tout, c'est parce qu'il correspondait à un besoin que le système n'arrivait pas à comprendre, à combler — que ce soient les pouvoirs publics ou les grands circuits. » Les grands circuits ont fait semblant de comprendre. Ils ont banalisé les œuvres de créateurs un peu originaux, les ont contraints à faire des films de plus en plus importants. Ils se nourrissent ainsi de nos découvertes à nous, sans qu'il y ait retour, sans dividende. Faschinder, j'ai montré ses trois premiers films : je n'en obtiens plus un seul désormais pour mes sailes.

n II y a à notre égard (nous: Action, Saint-André-des-Arts, 43, Olympic) un mépris, une attitude qui va de l'agacement à la neutralité bienveillante (Gaumont). Alors la seule réponse est cette fulte en avant, financièrement dangereuse, pour recrèer, en face des circuits, un pseudo système économique.

secret : n'y a-t-il plus d'autre

métler? Il existe un annuaire

du téléphone par professions.

On ne saurait assez le recom-

mander aux gens du cinéma.

Quand it n'y a pas de policiers

dans le film, on tombe alors sur

des emplois insolites, qui n'ont

évidemment pas été choisis pour

nous aider à comprendre l'In-

leur refuse d'en avoir un), mais

qui permettent de filmer des

décors inhabituels. Cela fait

inventif, à peu de frais. Mais,

la plupart du temps, il s'agit

d'appartements, toujours trop

grands, atin que la caméra

puisse circuler à l'alse, et qu'il

reste de la place pour l'équipe

technique. On se demande com-

ment les personnages font pour

payer leur loyer. Mais on est

vite repris par le feu de l'ac-

tion, où les histoires de port

d'armes ont remplacé les his-

toires d'alcôves (lesquelles al-

côves sont partois délalssées su

# Une semaine de

ment. Et rappelons que le maître à penser, jusqu'à ces dernières années, a été Jean-Charles Edeline, compagnon de route de Valéry Giscard d'Estaing quand il était ministre des finances. Ce qu'il a organisé était indispensable, ca, je voulais le dire. Un des points-clès de la survie du cinéma était d'obliger l'exploitation à s'adapter aux complexes. L'idée de complexe est géniale, elle a permis de faire cohabiter dans le même endroit James Bond et Rohmer, Après des mini-salles, des mini-écrans, une erreur La speculation l'a emporté sur l'analyse économique initiale. » Simultanément à l'extraordinaire effort qui a été fait, il

n Simultanément à l'extraordinaire effort qui a été fait, il aurait fallu se dire : si on n'a pas, en amont, une politique de films, on va aboutir à une structure favorable au cinéma américain, qui sera mieux distribué et diffusé en France que partout ailleurs. C'est cette analyse-là que j'ai faite, un peu intuitivement, en 1974. C'est là que nous avons décidé que Gaumont serait une compagnie, et pas seulement un circuit. Et je crois pouvoir dire qu'anjourd'hui nous investissons davantage en films qu'en salles. C'est un grand changement.

» L'investissement, ce n'est pas une décision arbitraire, c'est une décision capitaliste fondamentale. Nous investissons de plus en plus vers l'Europe, l'Italie avant tout (plusieurs dizaines de millions de francs par an), et puis le Brésil, oui, et les cinéastes. A la vérité, peu m'importe de comnaître leur passeport. Il se trouve que dans la liste en cours il y a Tarkovsky. Wajda, Bergman, Syberberg, Herzog...

Oui, mais là on entre dans l'aspect Gaumont / production. Discuté, discutable ou pas, haut de gamme, De la production, des produits, soit. Il y a évidemment cette phrase assez intéressante qu'on entend partout: « Chaque fols qu'un metteur en scène arrive chez Gaumont, il n'y fait pas son meilleur film», mais bon, dans l'ensemble, le fait que Gaumont soit producteur est positif.

» Je reviens à cette critique fondamentale du système : un





quoi ressemble un film français en octobre 1981 ? C'est une question que je me suis posée. Elle est futile, mais ie m'inquiétais : depuis la rentrée, je n'avais vu que des général d'anciens films américains). Voulais-le entraîner quelqu'un avec moi au cinéma, je m'entendais répondre : « Ah i non, surtoul pas un film francais! - Je viens donc de voir tout saul une dizaine de films. J'aime le cinéma français, el d'ailleurs Eric Rohmer a dit que c'est le moilleur du monde. Il l'a dit en avril dernier. Le dirat-il encore en novambre pro-

chain ? Je parle qu'il n'a pas vu

ce que j'ai vu.

Quoi qu'il en soit, j'ai la réponse à ma question. Dans les meilleures salies d'exclusivité. j'ai écouté et regardé ce que des gens ont écrit et réalisé, des films qui rendent fiers et heuraux leurs producteurs. des films que l'on donne en pâture à un large public (l'offre continuant de créer la demande). Ce sont de bien belles œuvres. Il vaut mieux le prendre en rient. Je me suls souvenu de Jean Stelli, Jean Laviron, Robert Darène, etc., à qui le leune critique Jean-Luc Godard disait, à l'époque de la sélection des 400 coups, à Cannes, en avril 1959 : • Chaque lois que nous voyons vos films, nous les trouvons si mauvais, si loin, esthetiquement et moralement, de ce

Dans le premier des films que j'ai vus, au dialogue particulièrement brillant, un personnage énonce : « Je sans qu'on va atteindre des sommels. » Comme il avait raison! On aime être d'accord avec les héros auxquels on s'identifie malgré soi. Le cinéma permet de songer. Il élève, aussi. « Des sommets! » Cette phrase fut ma

que nous espérions que nous

avons presque honte de notre

phrase préférée pendant huit jours. Je la remâchais, Je vous conseille de la retenir. Elle rend de bonne humeur. Je l'ai même dite à un de ces types grincheux qui font maintenant le relais entre la caissière et l'ouvreuse dans les « multisalles ». Il sursauta. Je lui expliquai que la phrase était de Michel Audiard; « Ah! Audiard, Audiard... Vous vous trompez de salle!

Audiard, c'est la 4. » On peut se tromper de salle : c'est de toute façon toujours le même film qu'on voit Le cinéma français en automne 1981, c'est le règne du llingue et du flic Qui a prétendu que la police était mal aimée en France? Cette corporation fail la fortune des scénaristes. J'ai vu plus de policiers sur l'écran que dans la rue, ce qui n'est pas peu dire. Et, même dans la rue, comment échapper à la publicité du nouveau Belmondo? Des comions trimballent l'affiche et nous traquent. Policier ou agent

#### Le secret de Polichinelle

Je ne veux pas manquer de signaler un regain d'intérêt pour le piano. Est-ce l'une des retombées de l'accord signé entre Gaumont et les disques Erato ? On voit des gens qui jouent du piano, on entend beaucoup de plano : même Marguerite Duras, célèbre pour sa tarouche Indépendance, a introduit une valse de Brahms dans son nouveau film. C'est une mode. On nous annonce, pour la rentrée prochaîne, le hautbois.

Revenons aux appartements. On n'almerait pas ètre invité chez leurs décorateurs. Pourquoi en parler au pluriel? Là aussi, o'est tout à fait interchangeable. La porte pourrait s'ouvrir et on verrait, sans surprise, entrer l'acteur d'un autre film. C'est ce qui se passe. J'zi appris qu'il y a très peu d'acteurs en France, une quinzaine à tout

Polichinelle

casser. Ils sont surchargés de travail. Ce doit être bien fatigant. Ils donnent l'impression de tourner en deux ou trois ans autant de films que Jannings ou Garbo dans toute leur carrière.

Ils ne sont pas mauvais. Ils font leur possible. Un acteur est rarement mauvais. C'est toujours la faute du metteur en scène, qui, à la limite, n'avait qu'a ne pas choisir cet acteur-là. Les metteurs en scène choisissent-lis leurs acteurs? C'est une autre question.

SI les metteurs en scène les escousient davantage, tous ces acteurs deviendralent nerveux, vits, concentrés et même émouvants, s'ils avaient moins de dialogue à dire. Ils ont l'air à chaque plan de se réveiller : le bruit du clap, sans doute. Ils s'annuient. Il suffit d'avoir vu

Patrick Dewaere dans Beau-père pour me donner raison. Beaupère, vollà encore un film mordant, et qui vous bouleverse l Je l'ai vu un samedi soir, avec le vrai public. On veut faire croire aux gens qu'ils sont en train d'assister à Œdipe-roi. Une adolescente va coucher avec son beau-père. Le public ie sait déjà, il l'a vu sur l'affiche. Elle a quatorze ans. Elle déclare à l'amant de sa mère (on a pris soin de faire mourir siquement. Elle dit qu'eu lycée elle « consulte sa montre ». Vous consultez votre montre, vous? Moi, je la regarde. Ce n'est qu'un détail. La grande idee, c'est de prendre un sulet réputé scandalaux et de l'édulcorer. Le sujet attire, le film luimême ne choque pas : inodore, In sipide. « Quel tacti», devalent-ils se dire chaque soir en visionnant les rushes. La télévision française a mis de l'argent dans Beau-père, peutêtre parce que c'est tourné en cinémascope, un format qui convient si blen au petit écran.

Un autre film ne se passe pas dans les appartements, mals dans un commissariat. Il y a toutefols quelques retours en arrière, dix ans auparavant, évoquant une fête de Noël où un adulte se penche sur une fillette. Ce flash-back est mis en scene et éclairé comme un spot publicitaire à la gloire du papier hygiénique. L'image est pourtant signée par un des mellieurs directeurs de la photo du moment : Bruno Nuytter. Qu'allait-li faire dans cette galère ? Le film (Il s'agit de Garde à vue) n'aurait pas déparé « Au théâtre ce soir », une émission qu'on finire par regretter si les choses continuent de ce train. Dans Garde à vue, j'avais Je n'avais jamais vu cet acteur. Je le trouve forcément un pen différent des autres. La lendemain, je le revois dans un autre...Fréc

The other many of the control of the

the acts form

— elight of the control of the contr

rene a natit e CARRYL TOSOAN D - 10 Falls 24 ticen ment 🖟 ा 🚊 ा स्थापन or no conné si ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕರಿಗೆ North and extreme page 1 المستومدة المسادات المسترا ក្នុងប្រហែល ស្រាយក្នុង នេះ បានក្នុង នេះ បានក្នុង នេះ បានក្នុង នេះ បានក្នុង នេះ បានក្នុង នេះ បានក្នុង នេះ បានក្ artin tunga sala p**a** Erre er uneck カラー・カーカー2000年。新

acustri

prêt-c

De mus megaaning Le 😅

regulation to 1927 **683** H

This could us a more control of the country control of the country cou

Big i Haas et l Dies de tors is sagit d 2 ft 1000 1 1 1 2 12 18 it '- 'erprete me e të e diuna kri Ele at house dams w Notice de 1255 s en lan Light ement, quand, le en trans a vulles ru Cerra deduance, il al Sasaner et déc fall at una scène po ieura ramme talentusus ighter asme mexical Same es de On tourne ce for, is fin dure detail Thi dù alamus

dar. . ----aga. à voir tes jours. The comple fait, ce o करण अर्थ c'est le Test mis er ---3 Cas s'il jou 472.5 plus **vu** Paris 2 300 Trères. TIERDE & TOU isit d'enormes 4. ~ son tilm a du La carrat sonore est ex Derich storrals faire de Signature it a une interessente il a eu de la auss de fomber sur un Gust's missur : Jean Ne Moment danné, une démarte en marche arriè suos fignacci 9-2.14m du moteur. C'est au mi

truss rechniques de cr qu'in donne du nest à funct attribusiement. Des tes personnes d français aujourd'hui, so missurs dis s'appellent Maumon, et dean Nerry



## La France fait du cinéma

# ...Frédéric Mitterrand

à partir de l'avance seule, arriveraient quand même à monter

» Les problèmes économiques sont importants, mais les aspects juridiques ne le sont pas moins. Si le C.N.C. jonait son rôle d'arbitrage, nous n'en serions pas la Le C.N.C. est une adminis-tration bâtarde, la dernière institution vichyssoise, ce n'est pas

le C.N.C. est chargé de contrôler, de gérer le cinéma, avec à sa tête des fonctionnaires payés par l'Etat. Le cinéma est comme un enfant : il apporte son argent de poche à ses parents qui acceptent ensuite de le redistribuer. D'autre part, les fonctionnaires — par ailleurs gens dévoués, honnètes - n'ont jamais eu une initiative en faveur de la recherche.

s On devrait lancer l'idée d'une élection des instances dirigeantes par la profession. An moins, nous désignerions nous-mêmes nos arbitres. Peut-être cela mettrait-il le C.N.C. aux mains des grands circuits. En attendant, il est la citadelle des forces les plus rétrogrades. Vers qui se tourner ? Vers ces instances irresponsables, ou vers une industrie qui ne pense qu'au profit ?

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. — Je ne suis pas d'accord avec cette vision d'une industrie qui ne fonctionnerait que sur le profit. Nous sommes une compagnie qui a fonctionné sur l'investissement. En revanche, c'est vrai, le rôle de la puissance publique est extremement sournois. Nous vivous assez mal - vous l'indépendant marginal, et moi, le a trust » — le fait d'être suspendu à la merci d'un pouvoir bureaucratique qui n'a de compte à rendre à personne : le C.N.C. pour l'Etat est une institution corporative, et pour nous, c'est

я Il у a eu Chausserie-Laprée, un homme remarquable, qui a inventé l'avance sur recettes. Depuis, personne. Le cinéma est réglementé par des gens qui

n'en font plus. Nous parlions de la programmation : le C.N.C. ne s'en est pas préoccupé. Pas de texte, pas de lois, pas de critères.

FREDERIC MITTERRAND. - Toutes les lois existent, il suffirait de les appliquer. Encore une fois, si le C.N.C. assurait sa fonction d'arbitrage, s'il s'intéressait aux dérapages...

» Finalement, l'intérêt des débats, c'est qu'on parle indéfiniment de Gaumont, et puis on s'aperçoit qu'il y a d'autres pou-voirs. Le C.N.C., mais pas seulement le C.N.C. Les journaux ne parlent jamais d'Artmedia par exemple. Son patron, Gérard Lebovici, inconnu, alors qu'il est l'agent des principales vedettes, et qu'il a sous son contrôle des réalisateurs, des scénaristes. Ayant le quasi-monopole de valeurs marchandes essentielles, son pouvoir est immense, le pouvoir de montrer des projets de

films, de les couler, d'en fixer le prix. Il est ausai important, d'aucuns pensent plus important, que vous.

DANIEL TOSCAN DU PLAN-THER .- Citons aussi les cinq grands distributaurs parisiens, à ne pas confondre avec les grands circuits. Et les distributeurs américains, qui, hélas, ne vont plus être que deux : C.LC. va représenter les Artistes associés, c'est une information intéressante qui n'est pas dans les journaux.

FREDERIC MITTERBAND. --C'est d'autant plus grave qu'à Paris, C.I.C. est la maison la plus dure, entre les mains du distributeur le plus implacable (destruction des copies de films anciens, menaces systématiques de refus de vente). Toute ma relation avec C.I.C. est construite sur la peur. L'ayant dit, je risque de ne plus pouvoir louer de films chez eux. Je vous tiendrai

#### Pas sans la télévision

DANIEL TOSCAN DU PLAN-THER. — En même temps, il ne faudrait pas que nous ayons l'air de tomber dans un anti-américanisme ridicule. Une fois pour toutes, je suis d'accord à 100 % avec Jack Lang. Distinguons l'impérialisme des structures américaines, de la créa-tion. Là encore, les relations sont dialectiques : il y a actuellement une phase de haut conflit, car la structure est plus radicale que jamais, et les auteurs américains, influencés par l'Europe, n'ont jamais eu autant envie de nouvelle vague. Défen-

FREDERIC MITTERRAND. -Dans certains articles parus récemment, remplacez cinema américain par juiverie internationale, vous vous retrouverez en 1942.

» En fait, il y a entre nous des

solidarités. Là où je me détache de vous - et c'est le sans de cette discussion -- c'est que vous arrivez à composer avec ces pouvoirs que nous avons définis : l'exploitation et la répartition des recettes à son profit, la programmation, le C.N.C., Artmedia, CIC. Il y a cinq pouvoirs, Gaumont est un détail.

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. - C'est un tiers du ctnquième, un quinzième des problèmes, du cinéma français... FREDERIC MITTERRAND. -

Si vous voulez, Mais il y a forcément un conflit quotidien entre l'Olympic et Gaumont, puisque Gaumont compose avec ces ponvoirs qui m'écrasent, et que je

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. — Evidenment, nous composons. CIC passe ses films chez Gaumont; le C.N.C., nous moins de films vont passer, qui sommes constamment en relation evec lui, nous faisons beaucoup de films avec Artmedia, la programmation, c'est la nôtre. Quant au cinquième pouvoir, la répartition de la recette, c'est presque le plus indifférent : nous sommes une entreprise intégrée, l'argent circule, nous réinvestis-

حكذا من الأصل

» Nous sommes un des problèmes, et nous sommes aussi une des solutions. Nous avons quand même donné un élan nouveau unique, au cinéma français. On . ne parlait plus que d'un moribond, et maintenant on parle d'une puissance. Avant, le langage journalistique, c'était seulement la crise, et maintenant on dit : il faut réduire le « monopole ». Dans la liste des problèmes, j'aime encore mieux cette superpuissance, d'ailleurs un peu fantasmatique. Mais, en matière de cinéma, le fantasme est la réalité. Acceptons que nous soyons des fantasmes puissants, et réjouissons-nous.

Nous avons surmonté un nombre d'obstacles incroyables, dont un, dont on n'a finalement pas parle depuis neuf heures du matin, et qui s'appelle la télé-

FREDERIC MITTERRAND. — La moindre des choses était de définir un engagement contractuel nettement plus important de la télévision vis-à-vis du cinéma. C'était acquis, comme au trei-zième siècle on ne se posait pas la question de l'existence de Dieu. Tout le monde est donc d'accord, et puis voils qu'une situation absurde est en train de se dessiner, qu'on semble prendre une direction contraire !

DANUEL TOSCAN DU PLAN-TIER. - Vous avez raison de le dire. L'atmosphère actuelle dans les chaines, c'est l'anticinéma. Rénovation de la dramatique ! Ils se disent : si le gouvernement veut payer cher les films, ça le regarde, nous, nous devons augmenter la création — rire dans la salle, dans nos salles. Moi, je me mets en colère... On va se retrouver sans coproduction,

ne seront pas payés plus cher. Pendant ce temps-là, la SFP. va produire le film le plus colteux du cinéma français, les Misérables.

FREDERIC MYTTERRAND ... Le plus gros cachet jamais donné à un acteur, avec la bénédiction de l'Etat, 4 millions pour Lino Ventura et le film 60 millions.

DANIEL TOSCAN DU PLANdisparaissent au profit de ce faux cinéma des Buttes-Chaumont, que se passe-t-il ? Wajda/Donton, je ne le fais pas sans la télévision. Scola/la Fuite à Varennes, la Carmen que je voudrais monter, Syberberg/Parsifal, je ne les fais pas sans la télévision. Pour faire une Boum, ou deux, pour faire le Projessionnel avec Belmondo, je n'ai pas besoin de la télévision. FREDERIC MITTERRAND

— Oul, mais je reviens à ce que je disais : vous êtes en position de composer. Même dans le cli-mat détestable des relations entre la télévision et le cinéma, il y a quand même pour vous un dialogue possible, il y a encore des habitudes. Tandis que pour les réalisateurs qui commencent, et que je vois, je sais qu'aucun dialogue n'est envisageable. Ce dialogue, il s'est instauré à Munich... Pourquoi pas à Paris ?

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. - Il faudrait donner des responsabilités à Patrick Brion! Il y a un homme qui aîme le ci-nema à la télévision, il s'appelle Brion, je dis un parce qu'ils ne sont pas nombreux.

#### Avec tous nos vœux

Sans entrer dans le discours sur s'entredéchire aujourd'hui, mais l'impérialisme américain, ja vondrais simplement rappeler le handicap économique de la langue pour le cinéma français. Les cinéastes allemands de la nouvelle génération, les derniers grands du cinéma italien, ils ont tous fini par s'exprimer en anglais. En France, nous arrivons à produire cent quarante films par an, et à les exporter, quoi qu'on dise

> Ce cinéma français, il existe. est surtout assez homogene. Les auteurs de la nouvelle vague continuent à faire des films et — ce qui me fascine — chacun est resté fidèle à ce qu'il étail au départ : Rivette, Godard Truffaut. Truffaut, cinéaste établi, représentant une énorme puissance, tourne la Femme d'à côté, un de ses ffirms les plus fous, magnifique.

> Voilà, donc, un cinéma qui vit complètement, profondément, où chaque année il y a deux ou trois types nouveaux oul arrivent avec un film intéressant. Un cinéma cohérent qui s'appuie sur les critères d'une langue sans la renier, qui se renouvelle malgré de parier.

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. — Pardon de le dire, c'est quand même à porter au crédit de la collectivité cinématographique - dans laquelle s'affrontent les petits et les gros, des talents et de l'argent — que le cinema français solt aujourd'hul, d'une certaine façon, le premier cinéma du monde.

- SALOH BU BIX AN CHINZE -

Mireille MONTANGERAND

MAIRIE ARNEXE do 4º arrit

GALERIE CLAUDE AUBRY

COLAS - GUÉRIN

du 27 ect. au 27 nov.

FREDERIC MITTERRAND. - » Il y a une collectivité, elle c'est ce qu'on appelle les a love hate relationship s, c'est vivant Et ce qui me fait peur, c'est que chacun d'entre nous dira : « Oui mais moi je ne suis pas vivant, je suis seulement survivant, et je demande à l'Etat d'écraser ceux qui ont cherché à me tuer ». Je ne mēlerais pas trop l'Etat à ces choses-là. Parce que, ce qui a été maintenu très fort dans le cinéma français, c'est le haut niveau de désir. Le seul avantage d'une personne comme la mienne à la tête d'un système dominant, c'est au moins que f'el réinstauré, sans le vouloir peut-être, la notion de caprice. de désir, d'arbitraire.

> FREDERIC MITTERRAND. -Vous avez rempli les táches que vous deviez remplir, mais où sont les vraies structures d'accueil de discussion?

DANIEL TOSCAN DU PLAN-TIER. — A chacun son rôle, Ce n'est pas le nôtre. Je pense qu'il faut améliorer nos relations avec ce que vous représentez, vous, qui devriez avoir les moyens de faire ce travail d'accueil. Il se trouve que ces relations ne sont pas encouragées par le comportement hystérique de certains indépen-dants. Dans l'ordre des souhaits, pour en revenir au point de départ, le mien serait de leur dire : Ne cassez pas le cinéma

FREDERIC MITTERRAND. -Et le mien : regardez où sont les

# prêt-à-filmer

film (mais toujours dans la police), où il fait la même chose. Ceux qui connaissent blen le cinéma français doivent l'avoir pas de Philippe Noiret.

Noiret, toujours dans la police, lul aussi, je ne l'al vu que deux fois : Birgit Haas at Coup de torchon. Coup de torchon, on admettra qu'il s'aglt d'un titre bien trouvé. Il y a là une jeune sement le rôle d'une institutrice. C'est hélas un très petit rôle. Elle se trouve dans un train. Noiret est assis en face d'elle. Logiquement, quand le metteur en scène a vu les rushes de cette séquence, il aurait dû s'enthouslasmer et décider de rajouter une scène pour cette jeune femme talentueuse. Mais l'enthousiesme n'existe plus. C'est écrit. On tourne ce qui est écrit. Le film dure deux heures vingt. Ils ont dû s'amuser, pencela tous les jours.

Tout compte fait, ce qui m'a le moins décu, c'est le film où Alain Delon s'est mis en scène. ou moins bien que d'habitude. Je ne l'avais plus vu depuis Rocco et ses frères. J'aurais plutôt tendance à trouver qu'il n'a pas fait d'énormes progrès. Au moins, son film a du rythme. La bande sonore est excellente. Delon pourrait faire de la radio. s'il voulait. Il a une voix très intéressante. Il a eu de la chance aussi de tomber sur un remarquable mixeur : Jean Nény. A un moment donné, une volture démarre en marche arrière, et la musique apperaît sous le bruit du moteur. C'est au moyen de truce techniques de ce genre qu'on donne du nerf à un film,

Deux des personnes qui m'intéressent le plus dans le cinéma français, aujourd'hui sont deux mixeurs : ila a'appellent Jacques

Maumont et Jean Nèny. On ne

parle jamais du mixage dans les critiques de films. Mixer, c'est décider de la place définitive des sons par rapport aux images et du niveau de chaque son. Une musique mixée trop fort écrase l'image. La voix d'un acteur bien ou mai mélangée à d'autres sons ou à une musique ajoute ou enlêve du talent à cet acteur. On peut aller jusqu'à changer le sens d'un film en le mixant. La mixage est un art très raffiné et méconnu. Encore faut-il que cet art trouve à s'exercer. J'ai pour l'ingénieur

du son Jacques Maumont une admiration démesurée. Je me demande ce qu'il pense, pardevers lui, des films au'il mixe. Quant à moi, le n'aurai découvert qu'un secret de Polichinelle : presque tous les films français de la rentrée sont dépourvus d'Intérêt, ou écœurent. C'est une opinion personnelle, que j'espère provisoire. Un producteur, en effet, vient d'affirmer que notre cinéma - est dans une phase de résurrection extraordineire ». C'est surtout un cinéma de petits mailns.

#### Il ne faut pas y aller doucement

Rempli par l'annui, j'ai eu envie de parier de tout cela avec Jacques Tati. Et voici l'explication de Tati : « Ils font des films comme on livre de la moquette. Vous en voulez 20 mètres? 30 mètres? Les films sortent dans quarente ou cinquante sal-les à la tois. Chemps-Elysées, Quartier Latin, Asnières (très difficile, Asnières), Châteauroux, haute montagne, bord de mer : Il faut plaire à tous les publics en même temps. C'est une question de finances, et c'est là où rien ne changera, quoi qu'on dise, quoi qu'on promette. Avant, il y avait une création, des films avec des fautes d'orthographe. On s'apercoit que ce sont les tautes d'orthographe qui vieillissent le mieux. On falsait des films sur mesure. Maintenant, c'est du prêt-à-filmer. J'ai observé un couple, l'autre jour, sur les Champs-Elysées, devant les Marignan-Machin, en tace du Prisunio — c'est la même chose, bientôt Prisunic ve venir vendre des sandwiches au cinéma, bon : le couple héaltait. Le mari a demandé à sa femme : « Tu veux » rire ou tu veux avoir peur ? » Elle a réfléchi vingt secondes, elle a répondu : - Je crois que entrés voir le film qui leur lerait peur, les titres et les affiches

 Les gens qui font des tilms aujourd'hui ne se cassent pas la tête. On leur demande de faire un minutage utile chaque jour Pour Playtime, le tournage a duré un an, J'ai fait vivre soixante types. Admettons qu'il y ait eu des célibataires. J'ai quand même fait vivre une quarantaine de families l Sans demander de pourboires, je veux dire de subventions. J'y suis allé, pourtant, au ministère de la culture. Ce n'était pas pour moi, mals pour défendre le court métrage. Tous les grands cinéastes ont métrages. Les ministres me disaient : - Mai oui, Tati, vous avez raison. » Le dernier que l'ai rencontré m'a montré un fauteuil, et je lui ai répondu . « Ah ! mais je le connais, ce » fauteuil ! Vous savez, j'étais là - avant vous. - Il faut faire faire des courts métrages aux jeunes. Comment ai-je débuté? Vous croyez que ma mère m'apprenait à mercher en disent : « Jacques,

 Notre civilisation a progressé, paraît-ii, mais, du point de vue de la rigolade, c'est maintenant qu'il y a beaucoup à faire. Je vals tourner l'année prochaine. Le film s'appellera Confusion. mes clients. Je ne dis pas « mes

» tais-nous rire » ?

spectateurs », non : mes clients. J'en al dans le monde entier. Je fais des spectacles. Je suis un des rares cinéastes qui acceptent qu'on parle pendant la projection de ses films. J'accepte aussi qu'on se débine si ça ne convient pas. Mais l'ai horreur de la confection On your met un costume sur le dos, vous ne on s'empresse de vous dire : « Si, si, ça vous va bien, ça vous » convient à mervellle. » C'est le cinéma d'aujourd'hui, je n'y comprends rien. »

Jacques Tati va donc tourner Confusion en 1982. Quant à Robert Bresson, il a deux projets de films, qui sont prêts, et dont aucun producteur, ni ministère ni télévision, ne s'occupe sériousement. Le premier, c'est l'Argent, un film qui stigmatisera le manque d'humanité de la bourgeoisie, lorsque l'honnêteté ne sert qu'à déguiser de petites malhonnêtetés. L'Argent se terminera par ce que Bresson appelle « une hécatombe d'essassinés ». Il ajoute : - il ne faut pas y aller doucement - mais ce sera suggéré, jameis montré. » L'autre projet, c'est de filmer le début de la Genèse, « un liim extrêmement simple fait avec beaucoup d'argent ». Bresson se passionne dès qu'il évoque les oiseaux qu'il filmera, «des oiseaux précieux, qui se perdront peut-être ».

Quand verra-t-on PArgent et la Ganèse ? Quand le cinéma franresurrection = ? On empeche les jeunes de tourner des films intelligents et audacleux. Il seralt temps aussi que Jean Eustache travaille. Quant à Godard, je l'ai La préparation du tournage de son nouveau film (Passion) le que d'habitude. Le cinéma français ? li répond : « Je n'ai pas la

FRANÇOIS WEYERGANS.

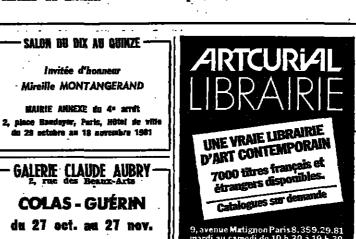

GALERIE REGARDS ..40, rue de l'Université (7°) de 14 h. 30 à 19 h. (sf lundi) 281-10-22 CHRISTIAN SORG

> FOLON-Aquarelles et gravores

LE HUNE 14, rue de l'Abbaye 14, rue Saint-Louis-en-l'Ne SLOBO

GALERIE LAMBERT

GALERIE DENISE RENÉ 196, bouleyard Saint-Germain, Paris - 222-77-57

Peintures 1965-1981

Vernissage jeudi 29 octobre, à 19 heures

semaine k

E-Musble Bay

u Plantier,

-

ā. .-. <sub>T</sub>

r**iv**ativa sa

A- 22 2 4

14L...

jher.

à: · ·

المام والمحطوع 

# La France fait du cinéma

# Plaidoyer pour l'ambition

Rencontre avec Claude Miller (Garde à vue) Jean-Louis Comolli (l'Ombre rouge) et Bertrand Tavernier (Coup de torchon)

T RAN-LOUIS COMOLLI (quarante ans), Claude Miller (trente-neul ans), Bertrand Tavernier (quarante ans). Trois cinéastes français d'aujourd'hui. tion. Ils ont eu vingt ans à l'époque de le « nouvelle vague ». lis sont devenus réalisateurs au début des années 70, à peu près au moment où commencait la crise économique de l'industrie cinématographique. Ils tournent des films ambitieux - mais qui s'adressent au grand public chacun selon son inspiration. Leurs personnalités différent; lls ont pourtant en commun la même conception du cinéma : une passion, un plaisir, plutôt qu'un métier.

Nous les avons réuni pour leur demander comment ils envi-

sagealent les problèmes du cinéma français et les solutions à y apporter, alors que des pers-pectives de changement, des réformes, s'annoncent. Ils ont surtout parié de leurs expériences personnelles, ils se sont trouvés d'accord sur une analyse de la situation de cinéaste dans les structures actuelles. Claude Miller connaît un grand succès avec Garde à vue, film policier « de commande » (mais tous jugent désormais arbitraire la distinction, la séparation entre film d'auteur et film film politique de Jean-Louis Comolil, sort ce 28 octobre, Coup de torchon, de Bertrand Tavernier, film qui ne ressemble à rien de qu'il a fait auparavant.

L — Les producteurs ne sont plus ce qu'ils

Constatation générale : depuis 1968, la concentration des monopoles de production et de distribution a provoqué la disparition d'un grand nombre de proteurs indépendants, ceux qui prenaient des risques et encouragealent la création. Le cinéma français a maintenant tendance à se séparer en deux courants : les films à budget important et vedettes, destinés à une large exploitation, et les petits films petites salles. Entre les deux, il est de plus en plus difficile de faire accepter des films « moyens » (budget et tournage) de qualité, comme ceux, juste-ment, de Comolli, de Miller et de

La plupart des producteurs ne sont plus que des gestionnaires de l'argent des autres. Faut-il sy résigner? « Non, dit Jean-Louis Comolli ; en attendant une torme qui rendrait leur place à des producteurs indépendants, il faut préserver l'idée que cha-

que film est une entreprise spécifique, il faut éviter de tomber dans le piège de la standardisation dominante.» Et Bertrand Tavernier : « Il faut proposer, sur le marché, un film qui ne s'inscrive pas dans des «cases» fixées. Or s'U y a une seule instance de décision, une « grande compagnie», celle - ci ne sera pas favorable à l'aventure. La réforme du cinéma français doit trouver un moven de susciter, d'aider les petits producteurs, de rétablir cette production a moyenne » qui ne cesse de s'amenuiser. »

Pour ne pas dépendre entièrement du pouvoir des grandes compagnies, les cinéastes ont cherché des solutions individuelles. Jean-Louis Comolli, qui a le goût du cinéma politique (la Cécilia, l'Ombre rouge) et des opérations qui sont, un peu, des paris, a créé sa propre société de production. « J'ai trouvé tive, leurs films comme ils le des gens qui ont apporté de veulent. Ils aiment travailler l'argent, sont devenus des ac- avec les grands acteurs, les

tionnaires. Cela me procurait plus de garanties Mais l'at passé deux ans et demt à la préparation d'un film sur la Commune qui demandait des décors de studio très chers. Et je n'at pu réunir le financement néces-

Claude Miller, lui. ne s'est pas voulu producteur. Son premier film, la Meilleure Facon de marcher, a été réalisé dans des conditions précaires : « On n'avait qu'une petite partie du budget, des acteurs et des techniciens n'ont pas été payés. C'était presque un film pirate! Un distributeur l'a pris. Il a marché convenablement. Pour le deuxième, Dites - lui que je l'aime, tout s'est passé norma-

lement, dans le a sustème ». Et. pour Garde à vue, fas eu la chance qu'on me donne les moyens de mes désirs. »

e Il n'y a pas de règle, constate Bertrand Tavernier, mais une statistique : un metteur en scène tant soit veu ambilieux tourne un film tous les cina ans. Moi. fat pu en tourner un tous les dix-huit mois. Chacun de mes films a été bien accuellil. Cela ne m'a pas praiment aidé pour le suivant. Je recommençais dans l'aventure, l'incertitude. A partir des Enfants gâtés, je me suis fait coproducteur. Sans argent, sans actionnaires, mais fai pu engager ma part de producteur, ce qui m'a permis de continuer à travailler.

serait très arave nour lui si elle

Cette inquiétude, dont on ne

sait pas encore si elle est fondée

sur une décision radicale ou sur

un aménagement des conditions

de coproduction, ne les empêche

pas, tous les trois, de trouver le cinéma français actuel très

diversifié, excitant, stimulant,

avec plus d'ambitions artistiques

que le cinéma américain. Réserve

de Jean-Louis Comolli pourtant :

cette diversité est paradoxale.

Les films français sont de

mieux en mieux faits, inter-

prétés, mais l'invention, la folle,

manquent toujours un peu. « Il

tudes des années 50. On escamote

les scènes difficiles, on les rem-

place par le spectaculaire. Il n'y

a pas de grands et de petits

sujets, mais le sujet doit être traité à jond. »

cessait de coproduire. »

II. — Si la télévision renonçait à la coproduction de films.

C'est un bruit qui court : les nouveaux P.-D.G. des sociétés de télévision auraient l'intention de renoncer à la coproduction de films de cinéma, pour favoriser la création télévisuelle. Unanimes, les trois cinéastes sont inquiets sur ce point, Comolli et Tavernier ont en des coproductions avec Antenne 2, Miller avec FR 3. Pour pallier l'obligation d'acheter plus cher les films destinés aux programmes, les sociétés sont entrées dans le système de coproduction. Elies ont donné, ce feisant, un bon coup de pouce au cinéma français. « On nous a laissés travailler librement, dit Tavernier. A Antenne 2, nous avions les meilleurs rapports avec Xavier Latère. Il y a sans doute des réformes à faire, un cahier des charges à établir. Mais, depuis deux ans, le cinéma français existe grâce à l'apport de capitaux de la télévision. Ce

III. — Ce qui les a conduits jusqu'à leur nouveau

Malgré les incertitudes de production, ils tournent, en défini-

film.

vedettes, et estiment qu'il y a énormément d'excellents acteurs secondaires. Le succès commercial de Garde à vue n'a pas tourné la tête de Claude Miller. Ce suc-

cès lui a donné un pouvoir provisoire une ouverture pour son prochain film, mais il sait que a la guerre continue » pour s'imposer. « Ce pouvoir ne me ligote pas. Je veux conserver mon identité. » Pour Jean-Louis Comolli, l'Ombre rouge est, dans son désir de cinéma politique, une autre entreprise que la Céclia. « C'est la première sois, dit-il, que je fais un film avec autant de moyens, ce qui ne signifie pas que ces moyens étaient très élevės. Simplement, fétais plus à l'aise, financièrement, que pour la Cécilia. Le scénario a reçu une avance sur recettes, et Marin Karmitz a décide de produire le jim immédiatement. Pour la première fois, aussi, fai travaillé avec des vedettes. L'Ombre rouge, dont l'action se situe, en France, en 1937, se réfère à un moment historique du stalinisme. Deux agents de Staline commencent à avoir des doutes sur la politique d'aide à l'Espagne républicaine dans la querre civile et sur ce qui se passe en Russie soviétique. Ils sont pris dans une sorte de contradiction entre leur idéal revolutionnaire et leur matique militante. Je crois important qu'on puisse traiter un tel sujet dans le cinéma français d'aujourd'hui. Cela correspond à ce que fai ressenti, en 1968, avec

suis impliqué. > Bertrand Tavernier voulaitadapter depuis longtemps le roman noir de Jim Thompson 1 275 âmes. Avec Coup de torchon, c image de marque s. ∈ Le ton de Thompson me platt beaucoup. Il allie l'humour au désespoir ; pour débusquer la bêtise, la neulerie et l'angoisse profonde des êtres. Le roman a été transposé du sud des Etats-Unis à l'Afrique occidentale française de 1938, et nous avons Jean Aurenche et moi, ajouté beaucoup de scènes nouvelles Mais le ton du livre est resté. Pai tourné apec le Steadycam, un prolibère les comédiens de la technique. On peut réaliser des plans longs où les acteurs bougent comme ils veulent. Je me sens Darmi eur. Je ne peur pas me reposer sur le confort et la routine, être piègé par le succès. Mes films out toutours bien marché. Mais quand on a un grand nombre d'entrées au box-office, on est condamné à faire plus d'entrees, la prochaine jois, même si on réalise un film différent, plus « petit ». C'est cela qui rend notre position instable dans le système production-distribution auquel le cinema français en est arrivé.

ceux de ma génération. Je me

IV. — Il faut préserver liberté et diversité.

Claude Miller sonhaite que l'on continue à s'intéresser au cinéma français ambitieux, à en dire du bien. Cela rassurera les producteurs, pourra leur donner une nouvelle impulsion, Bertrand Tavernier souhaite que l'on trouve des réformes qui préservent la diversité : « Il faut, pour cela, changer complètement les structures. > Jean-Louis Comolli est, là-dessus, pessimiste : « Pendant les états généraux du cinéma francais, en 1968, on a beaucoup liscutė dans l'enthousiasme, mis beaucoup de choses sur le papier. Cela n'a servi à rien. Je n'y crois plus. Le changement ne viendra pas de nous, cinéastes. Il y a trop de médiations entre nous et notre travail. »

A quoi Bertrand Tavernier à dire. » réplique : « En 1968, les cinéastes

étaient moins responsables. Ils lancaient beaucoup de slogans inapplicables. Aujourd'hui, les revendications et les discussions sont extremement précises. Mais on retrouve, dans les commissions constituées, des habitués. Et ces commissions ou des sous-commissions. Il est prai que proposer des cinéma français a besoin, actuellement, d'une activité e militante » quotidienne pour soutenir de toute la profession cinèmato-« petits boulots » auxquels s'emploie la S.R.F. (Société des réali-

JACQUES SICLIER.

commissions engendrent d'autres réformes est un travail ingrat. Le les libertés menacées, les intérêts graphique. Il y a beaucoup ds.

■Darthea Speyer i, r. Jacques-Caliot, VI - 354-78-41

47, rue de Monceau, 75008 PARIS 563-28-85 et 37-14 **PICASSO** 

ANDRE

142, Champs-Elysées (8°) (2° étage) - "M° Étolle PHOTOGRAPHIES DE BALLETS

CORPS, MOUVEMENT, DANSE buages de John R. Johnsen T.L.j. de 12 beures à 19 heures

Dimanche de 15 heures à 19 heure JUSQU'AU 8 NOVEMBRE

\_BIBLIOTHÉQUE NATIONALE == 58, rue Richelieu - Paris (2º) GUY LEVIS-MANO

éditeur, poète, typographe T.L.J. de 13 h. à 17 h.

AQUARELLES-DE 8 OCTOBRE 21 NOVEMBRE 1981 **ARTCURIAL** 

GALERIE SERGE GARNIER-12. boulevard de Courcelles, 75017 Paris - 763-06-46 DOMINIQUE

.ORSCH

\_Galerie Maurice Garnier\_

« LES OISEAUX D'OKKAIDO »

🕉, av. Matignon, Paris-8° - Jusqu'au 28 novembre

-Béla BARTOK **-**

Sources et rencontres 1881-1945

**EXPOSITION DU CENTENAIRE** GALERIE DE LA SEITA

12, rue Surcouf (7º), mêtro Invalides. Jusqu'au 31 octobre 1981. De 18 h. à 18 h. (sauf dimanches et jours fériés). Entrée libre.

ARTISTES peintres, sculpteurs, graveurs, etc., participez au GRAND SALON INTERNATIONAL

« EUROP'ARTS » à SAARBRUCKEN (R.F.A.) Limité à 300 exposants avec 5 ou 6 œuvres pour 150 participants Inscriptions closes le 7 NOVEMBRE 1981. Renseignez-vous au (1) 757-96-59, de 9 à 21 heures

EUROP'ARTS - EILFA - 31, rue Parmentier, 92200 NEUILLY ou (90) 57-21-67, de 9 à 21 heures
EUROP'ARTS - SENAS - 1, Grand-Place de Marché, 13560 SENAS

ANDRÉ CONQUET dessins de PLANTU

des musées pour quoi faire? conservatoires du passé ou tremplins pour l'avenir

**PRIX 1981** 

= galerie darial =

NESTORAS

DU PREMIER VRE-PHO La ville de Paris ("Paris-Audiovisue!")

et la Fondation KODAK-PATHÉ décement depuis deux ans, le prix du premier livre à un jeune photographe professionnel.

Le prix, d'un montant de 70.000 F, décemé sur maquette, offre à un jeune auteur la possibilité d'éditer et de diffuser son premier livre.

les photographes désireux de concourir

doivent envoyer leur maquette avant le 5 novembre 1981 à Paris-Audiovisuel, prix du premier livre-photo, 44 rue du Colisée 75008 PARIS – qui, des maintenant, leur adressera le règlement sur simple demande.



musique

geux cludes pour plant Detussy of Poemes poe el cuatuer - de Ravel, på F. Sculer. Samedi 31 octobre.

3.2. 18 hauses. El Excecto Resurrectionen Mortus Um. d'Dilyter Men par : Crohestre de Paris, direction Zubin Mahla.

decumentaire et débats

to politique, un art du cy Vendred, Co actobre

Vendredi 30

Un film. MISSIER SECRET VENTER PROPERTY

10-sen We''es (1925), AVAG Weller, M. Redgrave, P. Med. R. Arden P. Mori, A. Tarek 42 3 h 5. in the ed lite et i 702 2

in de bome iko benyaita **Ed** in monacon de รฐบานกรรม เมือนสมเด**นสส**เด and the contract of the contra olin tel Hi**zae≱** in is israitiane **vē**i nortandier 🙉 Massage de Dan シー つび間間 गार का अवस्था है। इंटर**ाइट हों** 

er plet marie la marg State of the realisates te dans Morte (2011 Le et louche ) etter halise nant. 2 . 22 inquiétan

- S.CT

mente. tout

PREMIÈRE CHAINE : T 12 h 5 Jau - Reponse à lout. The Trute pour les len 

Samedi 31 od

PREMIÈRE CHAINE : T 11 h 50 Magazine de l'aventure. 12 h 30 Magazine de l'avenure.
12 h 36 Culaine régère.
12 h 45 Magazine : Avenir.
13 h 30 Le monde de l'accon.
13 h 45 Variable.
13 h 45 Variable.
15 Food.
16 h 45 Variable.
17 Food.
18 h 45 Variable.
18 h 45 Variable.
18 h 45 Variable.
19 Food.

13 h 45 Verifies: Fugues à Forent des Creations de Charalter des Creations de Charalter des Creations de Company de Compa 18 h 45 Magazine auto-moto. th 5 Tout 1/2 bien.
The had send to be been to be be been to be be 19 h 45 Les paris de TF 1. 26 h Journa:

ሽ ἡ 35 Varietes : Stars. En directed further Be are the first of the 

Tarans To La Penfant 2 h 20 Tele-icot 1. oh 20 Journal.

DEUXIÈME CHAINE : 16 h 30 A.N.T.I.O.P.E. the sound seb territor of Marmice est su fond of the description of the descr

The Journal The South State of the South S



\*\*\* LE MONDE — Jeudi 29 octobre 1981 — Page 19

### AU PETIT ÉCRAN

#### musique

- MUSIQUE : OUVERTURES (en liaison avec France-Musique)
- « Grande Fugue » da Beethoven, « Deux études pour piano » de Debussy et « Poèmes pour voix et quatuor » de Ravel, par l'Ensemble intercomtemporain, dir.: Samedi 31 octobre, A 2, 18 houres.
- CONCERT: Et Expecto Resurrectionen
- Mortuorum, d'Olivier Me par l'Orchestre de Paris, par l'Orchestre de Paris, direction Zubin Mahta. Dimanche 1° novembre TF 1, 22 h 25.

#### documentaires et débats

APOSTROPHES: La politique, un art du cynisme Vendredi 30 octobre A 2, 21 h 35.

- Y3 LE NOUVEAU VENDREDI: Le Chagrin et la Phié: Débat. Vendredi 30 octobre. FR 3, 20 h 30.
- COSMOS: Le paradia et l'enfer.

medi 31 octobre

A 2, 22 h 5.

- LES DOSSIERS DE L'ECRAN -De Gaulle, Mardi 3 novembre A 2, 20 b 40.
- LES MERCREDIS DE L'INFORMATION L'Islam en U.R.S.S. Mercredi 4 novembre

TF 1, 21 h 45,

TF 1, 22 b 45.

- QUESTIONNAIRE : Jean-Edern Hallier. ercredi 4 novembre
- MAGAZINE MEDICAL: LES JOURS DE NOTRE VIE

#### téléfilms

- JULES FERRY Les roses en dedans Vendredi 30 octobre. FR 3, 21 b 30.
- DE THEOPHRASTE LONGUET Vendredi 30 octobre TF 1. 20 h 25.

#### tilms

- O DOSSIER SECRET (M. Arkadin) d'Orson Weller Vendredi 30 octobre
- LE FANTOME DE LA LIBERTE de Luis Bunnet. Jeudi 5 novembre A 2, 20 b 45.

(Lire les notes de Jacques Siciler dans les programmes : une ou deux étoiles signalent les bons et les très

#### A LA RADIO

### Les logarithmes de Pierre Boulez en Auvergne

- il r'est pas toujours facile d'aller à contre-courant, aussi ne reprochera-t-on pas à René Koering d'avoir pris en marche le train lancé par le Fastival d'automne, en consacrant la journée du 31 octobre à Plarre Boulez S cette initiative fera moins le mérite de faire partager un peu plus largement les agapes bouléziennes, qui font cet automne les délices des amateurs parisiens.
- L'examen attentif et impartial du programme permettra d'ailleurs aux auditeurs craintifs de Pil seion pli, il y aura place pour Mozart, Beethoven, Liszt et Berlioz ; René Koering a même réservé une petite place aux compositaurs qui, ne partagen, pas les options esthétiques du héros de la journée : Henze, Masson, Sinopoli, Xenakis, mais plus royaliste que le
- roi, il n'a retenu ni Chailley ni Landowsky, qui, eux, se situent
- On nous promet également les témoignages de Michel Butor, de Gilles Deleuze, de Patrice Chéreau, de Daniel Barenboim et de Mme Tezemas, qui présida, en son temps, le Domaine musi-লো: capendant, on attend beaucoup de l'entretien avec Paul Boucher, témoin de l'enfance mystérieuse, o combien, de Pierre Boulez. Comme il ne sauun Auverana' sans avoir vu son lieu de naissance, du moins ei l'on en croit la publicité d'une eau de table réputée pour sa limpidité. France-Musique nous entraînera à quelque distance de Volvic, à Montbrison très exactement, ou, comme l'on sait, Pierre Boulez, au berceau, jouait déjà avec une règle à calcul en récitant sa table de logarithmes. On nous annonce aussi

un reportage sur le Marteau

retrouvé le propriétaire... en même temps sans doute que les mouvements absents de la Symphonie inachevée. Il ne manquera donc, pour compléter cet abondant programme, qu'un hommsge à Bernard Gavoty, qui che et le plus déclaré adversaire

Bien évidemment, si l'on ne peut pas passer toute sa journée l'orette collee au poste, on choisira de préférence la retrans-mission en différé de Répons, créé à Donnueschingen, le 16 ocgrand auditorium de Radio-France, Cummings ist der Dichter, dont le pouvoir de séduction immédiat : pourrait : opérer bien des conversions.

GERARD CONDE.

\* Journée Pierre Boulez, F.-M., camedi 31, de 9 h à 1 h du matin.

## Vendredi 30 octobre

#### Un film –

#### DOSSIER SECRET

微. 八.

7

- (MONSIEUR ARKADIN) Welles, M. Redgrave, P. Medina, R. Arden, P. Mori, A. Tamiroff,
- \*\* La puissance et la chute d'un homme d'affaires élevé sur un piedestal de boue et de corruption et faisant enqueter sur son passé pour en eliminer les témoins. Extraordinaire combinaison de la mythologie wellesienne (le personnage d'Arkadin est un autre «citoyen Kane») et d'un cosmopolitisme venu tout droit — même si Welles est ici, auteur complet - de Ambler (le Masque de Dimitrios). Malgré les contraintes techniques d'un tournage morcele dans le temps et en différents lieux, Dossier secret, découpé, monté, tourné en plans courts, en planset mouvements de caméra prodigieux, porte la marque du génie de son réalisateur. C'est un voyage dans un monde alanane et lanche où
- PREMIÈRE CHAINE : TF 1 12 h 5 Jeu : Réponse à tout.
- Sports du week-end : n'en faites pas trop.

s'agitent des êtres halluci-

- 12 h 30 Midi première

- 18 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Les paris de TF1.
- de Théophrasia Longuet.
  Le Trésor. Réalisation Y. Andrei, avec J. Carmet, G. Fontanel, N. Silberg...
  Les aventures souterraines d'un retraité possédé par le brigand
- Expressions: Que sera l'art

- 10 h 30 A.N.T.LO.P.E. 12 h 5 Passez donc me voir.
- 12 h 45 Journal. 13 h 35 Emissions régionales.
- 13 h 50 Face à vous. 14 h Aujourd'hui madame.
- Série : L'âge de cristal.
- artre aujourd'hui.
- uns ont la parole; les

# 13 h . Journal. 13 h 35 Emissions régionales.

- 13 h 50 Croque-Vacances. Tennis : Open de Coubertin. Quarts de finale (en direct). 18 h C'est à vous.
- 18 h 25 Un, rue Sésame. 18 h 50 Avis de recherche.
- 20 h 35 Dramatique: La double vie

### DEUXIÈME CHAINE : A2

- 12 h 30 Série : Les amours des années grises.
- 15 h 50 Magazine : Quatre saisons. 16 h 50 La télévision des téléspec-
- 18 h 50 Jeu : Des chiffres lettres,

#### Jardins secrets d'un homme politique

#### Jules Ferry Première partie FR 3, 21 h-30.

Cela commence à la manière d'une reconstitution : Jules Ferry, carrière politique. Mais l'évocation vire au kaléldoscope: les fragments d'une vie se rassemblent ou se séparent, s'éclairent les une par les autres dans une chronologie brisée. En se servant de documents, d'entretiens, d'images tournées avec des

paysages naturels, Jean Dewever a recréé, selon son originate conception de ce qu'il appelle le « docu-menteur » (la réalité investie et retrouvée par l'imaginaire), Ferry marque par son enfance, l'influence de sa sœur, son amitié avec son frère et sa passion pour Blandine Liszt. Un Jeune comédien, Jean-Michel Noiret, Interprète, avec un tempérament étonnant, Jules Ferry jeune et vieux. - J. S.

l'architecte Hans Walter Muller,

le mur de livres derrière lequel

parle le dessinateur Jacques Tardi, Stockhausen affirmant

qu'une nouvelle conscience de

Le bruit a couru que ce

magazine pourrait disparatire.

« C'est une chose qui n'est pas

encore décidée », nous a ré-

acteurs, de décors stylisés, de

#### ---- L'art demain

#### Magazine « Expressions » TF 1, 22 heures

Le magazine «Expressions» est toujours une surprise. On y trouve de l'imagination et un ton personnel surtout, une manière de traverser subjectivement les choses, de regarder avec un certain regard - de ler mouvements d'idées. L'art demain? Les ordinateurs au service de Vera Molnar, la bulle où vit depuis plusieurs années

- teur des programmes pour la chaîne. Ce serait grave : le madazine « Expressions » sait s'exprimer par l'image. - C. H. 20 h 35 Feuilleton: Marie Marie.

  Bobby père et fils (dernier épisode).

  Grâce à une chiromancienne,
  Marie connaît les sentiments de Maxime.

sont infimes. Il y en a eu pour-

tant beaucoup, et avec des ob-

jets blen plus lourds que les

comètes. Les cratères en sont

visibles sur la Lune, Mercure,

# Avec P. Boutang (la Fontains politique), A. Gluksmann (Ognisme et passion), A. Grosser (la Sei de la terre), J.-P. Jouary (Eloge de la politique). 22 h 55 Journal.

23 h 5 Cine-club (cycle Orson Welles): Dossier secret; (Monsieur Arkedin).

- Les Wombles; Mixmo-Match; Des livres pour nous : la Chasss au surch, 18 h 55 Tribune fibre.
- Centre d'études et de recherche sur la désarmament (Corede). 19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 55 Dessin animé. Ulysse 31 : Chronos. 20 h Les jeux. 20 h 30 V 3 - Le nouveau vendredi
- Le chagrin et la plité.

  Débat animé par R. Pietri et un journaliste de FR 3 Auvergne.

  21 h 30 Julas Ferry.

  Première partie : Les roses en dedans.
- Texte d'A. Conte. Réalisation :
  J. Dewever.
  (Lire notre sélection.)

#### FRANCE-CULTURE

- 7 h 2, Matinales : En Yougoslavie. 8 h. Les chemins de la connaisin. Les enemins de la connaîs-sance: A très blentôt Monsieur Orwell (socialisme, démocratie et littérature); à 8 h 32. La respi-ration, philosophie vivante : la respiration, rencontre de l'énergie

- -TROISIÈME CHAINE: FR3

  18 h 30 Pour les jeunes.

  18 h 30 Pour les jeunes.

  19 h 25, Jazz à l'ancienne.

  19 h 30, Les grandes avenues de la science moderne: Le champ ma-

  - science moderne : Le champ ma-gnétique terrestre.

    20 h. Sheriock Holmes contre Conan Boyle, par A. Adelmann.

    21 h 39, Black and blue : Le jazz de « L'ombre rouge ».

    22 h 30, Nuits magaétiques : L'ar-gent; Georges Henein.

#### FRANCE-MUSIQUE

- FRANCE-MUSIQUE

  6 b 2. Quotidien musique : Révells romantiques : « Andante et variations en si bémoi majeur » et « Adagio et allegro pour violon-celle et piano » de Schumann et le « Concerto en ré mineur pour violon et orchestre » de Mandelssohn par le New Philharmonis Orchestra, dir. R. Frühteck de Burgos, sol., Y. Menuhin; 7 h 2. Informations culturalles.

  9 h 2. Le -matin des musiciens : Serge Rachmaninov, musiciens dir. neuvième siècle. « Trois chants russes », chœur et orchestre, dir. R. Suiettanos, sol., L. Berman, plano; 10 h, Un recital de plano S. Rachmaninov : Beethoven, Chopin; Rachmaninov chef d'or-chestre.
- S. Rachmaninov : Beethoven, Chopin : Rachmaninov chef d'or-chestre : « Troisième symphonis en la mineur ». h 2. Midi-Deux : Magazine cultu-
- rei: 12 h 30, Jazz elaszique;
  14 h, Musique légère : Auber,
  Nicolardi, Verdi.
  14 h 39, Les enfants d'Orphée ;
  Musique buissonnière.
  15 h, Points-Contrepoints : Rossini
  d'Orbelle », Creb. Philharmonia.
- 9 h 7, Matinée des arts du spectacle.

  10 h 45, Le terte et la marge : La compagnie des dames, avec F. Rey.

  11 h 2, Visconti, la passion de la musique : Violance et passion.

  12 h 45, Panorama.

  13 h 30, Musiques extra-européennes : Racines de la musique afroamáricaine.

  14 h 5, Un livre, des voix : Gregory Strass, d'à Absire.

  15 h 50, Contact.

  16 h, Pouvoirs de la musique : Cheur Ambrosian, direction J.-P. Cobos.

  18 h 2, Le club du jazz,

  18 h 30, Quotidien concert : Suddeutscher Madrigaichne, direct, W. Gonneuwein, S c h u m an n. Schubert, Brahms.

  25 h 27, Le club du jazz,

  16 h 30, Quotidien concert : Suddeutscher Madrigaichne, direct, W. Gonneuwein, S c h u m an n. Schubert, Brahms.

  26 h 28, Le club du jazz,

  27 h 30, Quotidien concert : Suddeutscher Madrigaichne, direct, Suddeutscher Madrigaichne, direct, W. Gonneuwein, S c h u m an n. Schubert, Brahms.

  26 h 28, Le club du jazz,

  27 h 29, Quotidien concert : Suddeutscher Madrigaichne, direct, deutscher Madrigaichne, deutscher Madrigaichne, direct, deutscher Madrigaichne, direct, deutscher Madrigaichne, direct, deutscher Madrigaichne, direct, deutscher Madrigaichne, deutscher Madrigaichne, direct, deutscher Madrigaichne, deutsche Madrigaichn

## Samedi 31 octobre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 11 h 50 Magazine de l'aventure.
- 12 h 45 Magazine : Avenir.

  Des métiers des services sociaux et socio-culturels. 13 h 30 Le monde de l'accordéor 13 h 45 Variétés : Fugues à Fugain. Enstotre du chevaller des Grieux et de Manon Lescaut : Archi-bald le magicien : Temps X ;
- Serpico. 18 h 5 Trente millions d'amis.
- 18 h 45 Magazine auto-moto. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les paris de TF 1.
- 20 h 35 Variétés : Stars. 20 n 33 venetes : Stars.
  En direct du pavillon Baltard
  avec J.-P. Capdevielle, K. Carnez,
  E. Moricone, M. Mathieu, S. Lema, S. Distel A. Girardot.
  21 h 30 Série : Jacquou le Croquant.
  Réalisation S. Lorenzi, avec
  E. Damain, S. Rieutor, G. Dournel...
- Les aventures de l'enfant mar-23 h 20 Télé-foot 1.

#### 0 h 20 Journal. DEUXIÈME CHAINE : A2

- 10 h 30 A.N.T.LO.P.E. La vérité est au fond de la
- Gâteaux aux carottes 12 h 45 Journal. 13 h 35 Des animaux et des hommes. Les ours sont entrés dans la

#### Cratères et comètes Les risques d'une collision

#### A2, 22 b 5. Ce n'est pas à la suite de Dente que nous emmène Carl Sagan, mais dans les forêts glacées de la Sibérie centrale, qu'un fragment de la comète Encke du moins est-ce l'origine suppojuin 1908, de choisir pour percuter notre Terre, déclenchant un cataclysme dont les explosions nucléaires ne donnent qu'une falbie idée. Les comètes. boules de neige sale, venues

Mars. Ils ne le sont plus guère sur Vénus et sur la Terre, où - eut le bon esprit, le 30 une intense erosion atmosphérique les a fait disparaître. d'on ne sait où frapper l'Imagination des hommes, restent les

- Vénus et la Terre, planèles faussement jumelles. Vénus est un globe surchauffé, constamment couvert de nuages d'acide sulfurique. Vénus, c'est l'enfer. Et la Terre serait le paradis si les hommes pouvaient s'en objets les plus mystérieux du convaincre. - M. A.
- In bande à Bédé; La révolte iriandaise 17 h 20 Récré A 2 salre Maigret.
- (En liaison avec France-Musique) en direct de Badio-France, dans le cadre de la journée Pierre Boulez. L'Ensemble Intercontemporain interprête la «Grande Fugue » de Beethoven, « Deux Studes pour piano » de Debussy et des « poèmes de Mallarme pour voix et quatuors » de Ravel.
- 19 h 20 Emissions régionales.
- 20 h 35 Les enquêtes du con
- Le volaur de Maigret, de G. Si-menon. Béalisation J.-P. Sassy, avec J. Richard, E. Swann, V. Monier, L. Arbessier... Maigret plongé dans un univers malsain. 22 h 5 Série documentaire : Co
- (Litre notre selection.) 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des 23 h 10 Les carnets de l'aventure Sahara-Kenya, de J.-M. Hieber. Une expédition de cinq mo chez les Tougregs, les Penis

- TROISIÈME CHAINE: FR3

  28 h. Théatre du siècle d'or espagnel: Le Damné par manque de foi, de Tirso de Molina.

  18 h 30 Pour les jeunes.

  18 h 30 Pour les jeunes.

  20 h. Théatre du siècle d'or espagnel: Le Damné par manque de foi, de Tirso de Molina.

  21 h 42, Musique enregistrée.

  21 h 55, Ad IID, avec M. de Bretseuil.

  22 h 5, Le fugue du samedi.
- 19 h 29 Emissions régionales. 19 h 55 Dessin animé.
- 21 h 55 Journal.

#### 22 h 15 Champ contre champ FRANCE-CULTURE

- 7 h 2. Matinales : En Yougoslavia. 8 h, Les chemins de la connais-sance : Regards sur la science. 8 h 38. Comprendre aujourd'hui pour vivre damain : Emploi. Qua-
- 12 h 5, Le Pont des arts. 14 h 5. Ouvriers agricoles : L'amour du métier. 16 h 28, Le livre d'or : Cycle d'orgue au Pestival d'Avignon (Tradition et recherche).
- et rednerche).

  17 h 30, Pour mémoire : Becherches et pansée contemporaines (la physique et la pensée criantale).

  19 h 25, Jarz à l'anctenne.

  19 h 30, Sciences : Planette en évoluties mouvements des codesses.

#### FRANCE-MUSIQUE

- 7 h 2, L'opérate du jour : « Dédé », d'Hanri Christiné: Actualités lyriques. 9 h 2. Journée Pierre Boulez : « le
- h 2, Journée Pierre Boulez ; « le Soleil des eaux 3, de P. Boulez ; « Choral du dogme 3, de Bach ; Interview de P. Boulez ; « Lé-lio 3 de Berliox. h, Interview de P. Boulez ; « Trope 3, sol. C. Heiffar ; Behoen-berg, « Palléas et Mélisande 3, chours de Radio-France, dir. P. Romlez.
- P. Boulez.

  11 h. Rituel de P. Boulez : « la Mer s, de Debussy, dir. A. Toscanini ; 12 h. Double de P. Boulez, « Sonate op 106 n° 29 s, par M. Pollini, plano ; 13 h 5, « la Marteau sans maître s, de P. Boulez ; « Concerto pour violon et crehestre d'Alban Berg, « Intégrales s, de Varèse.

  12 h. Vien autre mangione : Familie.
- Une autre musique : Kenakis, enze, Masson, Sinopoli ; 15 h 30, Dufourt Antiphysis, interview, P. Boules ; 16 h, Acto I du Crépuscule des dieux, de Wagner.
- R. Wagner.

  7 b. Concert: (en direct du studio 103 de la Maison de Radio-France), Quatuor intercontemporain, « Livre pour quatuor » de P. Boulez, « Quatuor nº 4 », de Bartok; 18 h. « Grands Pugus»; de Beethoven, « Deux études pour piano » (A. Nevez), « Poème de Mallarmé », de Bavel; 18 h 50, « Visage nuptial », de P. Boulez; « Das Klagende », de Malher, dir. P. Boulez; 30 h. « Deuxième sonate pour piano », de P. Boulez; de Mozart, par l'Orchestre de la

# vatoire, dir. H. Roshaud. 28 h 39, Concert : (en direct du grand auditorium 104 de Radio-France) Ensemble intercontemporain et Groupe vocal de France : «Slegfried Hdyll» da Wagner, « Messages, esquisses », de P. Boulez : «l'Art de la fugue », de Bach ; « Via Crusis », de Liest ; « Cummings ist der Dichter », de P. Boulez : 22 h « Improvisations sur Mallarmé », de P. Boulez « Concerto nº 17 en solmineur», de Mozart, dir. G. Szell, sol. B. Serkin ; « Abschied », de Malher, dir. P. Boulez.

«Queriers agricoles: L'amour du métler» (F.-C. 14 h. 5). - Evelyne Gzyou a rassemblé pour cette émission. des documents et des témoignages recubilis dans la campagne française, notamment en Elle a interrogé des ouvriers agricoles, des employeurs, des syndicalistes, des animateurs. Leurs paroles dessinent une histoire de l'évolution de la vie et trancaises depuis le dix-neuvième

le diffusion du Damné par man-que de foi, de Tirso de Molina, proposé dans le cadre du Fastival du théâtre du siècle d'or espagnol. Suivra également. jeudi 5 novembre à la même heure, la célèbre pièce de Caideron. La vie est un songe.

siècle.

STORAS

RIX 1981

INSI la presse écrite, à de rares exceptions près, se délecte, s'indigne ou s'insurge. Radio et télévision nationales sont dans le colimateur.

L'enjeu est triple : professionnel, économique

Les rivalités professionnelles s'exacerbent à l'envi dès que les vedettes en herbe croient voir des places libres derrière les micros ou devant les caméras. Mais ces censeurs sont ensuite les premiers à rentrer dans le rang lorsque le rouge est mis dans le studio où ils ont pu se glisser.

L'enjeu économique est double. L'audiovisuel est un gâteau que plus d'un aimerait croquer. Et puis, la télé, la radio, se vendent bien. Elles sont spectacles. La vie de la télé, la vie de la radio se vendent mieux encore. Conjuguez-les sur le ton passionnel, vous avez le sensationnel, le spectacle et le drame, la chasse aux sorcières, l'épuration, les syndicats, les soviets !

L'enjeu politique complète cette trilogie classinge. Ce combat n'est pas neutre. Il aurait tout à gagner en clarté, en vigueur et en critique, s'il disait son nom. Voyons d'abord les faits.

Il y a sept ans, l'épuration était organisée. systématique, quasi scientifique. Bilan : deux cent soixante-quatorze journalistes licencies, dont beaucoup pointent encore au chômage.

Aujourd'hui, cinq P.-D.G. ont été changes. Tous sans spoliation, certains avec les honneurs. Des journalistes ont perdu leur poste, mais ils conservent souvent leur emploi et une activité

A Radio-France, le directeur de l'information démissionné. A Antenne 2, 11 a été licencié. Voilà en effet une victime. Il faut cependant l'expliquer, même si on ne l'approuve par La loi de 1974 a donné au gouvernement le

#### POINT DE VUE

# Loin des soviets

par PIERRE GANZ

droit de mettre ses hommes à la tête de la radio et de la télévision nationales. Ces hommes liges ont accepté, couvert, voire précédé et amplifié une colonisation de l'audiovisuel qui n'a pas, en son temps, soulevé l'indignation d'aujourd'hui. Payant trop de leur personne, ils sont devenus symboles, et le phènomène d'identification à l'ancien pouvoir les a

Aujourd'hui, certains exclus d'hier sont revenus. C'est vrai, et c'est justice. Mais si on regarde de près la hiérarchie des rédactions, on observe peu et, dans certains cas, pas de changement. Il y a encore dans les rédactions une assez

confortable majorité de tenants du gaullisme, du chiraquisme, du giscardisme, même déguisés en opportunistes, pour que les opposants d'aujourd'hui tempèrent leur ardente défense du pluralisme menace. Au point même qu'un démocrate sincère serait en droit de s'interroger : une stratégie de récupération bonapartiste ne serait-elle pas en train de s'élaborer ?

On est très loin des soviets. Les directions des chaines ou des unités d'information n'ont pas toutes, tant s'en faut. allégé le poids des hiérarchies. Le changement réellement exigé par le public et les journalistes n'est incontestablement pas passé dans les rédactions.

Cette situation ne doit pas occulter d'autres mesures, plus positives, et qu'on s'est bien gardé cette fois de monter en épingle.

Près de deux cents journalistes des rédactions

parisiennes, régionales ou d'outre-mer voient leur indépendance confortée. Ils étaient pigistes : ils deviennent titulaires. L'emploi précaire autori-sait toutes les pressions : il devient stable, assorti des protections conventionnelles. La mutation administrative était facile : elle ne pourra plus intervenir que dans le cadre de la convention collective.

Tous ces pigistes, recrutés entre 1974 et 1981, ont bénéficié sans discrimination syndicale ou politique, de cette mesure d'embauche, C'est assez nouveau pour être souligné.

Dans le même temps, on tente de panser les ssures de 1968 et de 1974. Pas de revanche ici. La profession s'emploie à rendre leur dignité aux confrères exclus hier. Qui osera s'en indigner ?

On négocie enfin pour rétablir les commissions paritaires supprimées en 1974, Kiles donneront aux journalistes les garanties qui les protégeront dés armes du passé : la carotte du sur-salatre à la tête du client, on le bâton du placard pour les mal-pensants.

Voilà pour les faits. Alors, de leur analyse sereine doit jaillir la réalité.

La nouvelle majorité a effectivement comme la loi du 7 août 1974 le lui permet, changé cinq P.D.G., une vingtaine d'hommes et de femmes ont été déplacés, sans heart, le plus souvent en se voyant proposer des reconversions honorables N'a-t-on pas changé de députés, de ministres, et même de président de la République ?

Le gouvernement prépare - laborieusement . une réforme de l'audiovisuel. Ce texte était annoncé de longue date. Il sera soumis au Parlement après un débat qui n'a rien à voir avec la cavalcade de 1974. Les syndicats ont pu se faire entendre et

gardent leur liberté pour contester et critiquer lorsque cela sera nécessaire dans les semalnes Où est, dans tout cela, le scandale qui doit

faire frémir les défenseurs de la liberté? On est loin d'août 1974. Les objectifs et les méthodes sont sans commune mesure. Si les journalistes de la radio et de la télévision

le veulent, 1981 ouvre enfin la voie à une infor-. mation de service public, libre, complète, pluraliste et honnête. Serait-ce là en fin de compte que le bât

12 h 5, Magazine de la musique

contemporaine. 12 h 45, Tous en scène : Spécial Top

dance.

13 h 30, Jennes solistes : D. Gourdon (piano), Liest, Fauré, Ravel ;

14 h 15, Purcell, Schubert, Ravel ;

15 h 15, La tribune des critiques de disques : « Requiem » de Berlloz, version d'A. Previn, C. Davis, C. Munch.

15 h Jen vivant.

C. Munch.

19 h. Jarr vivant.

20 h. Concert: Orchestre philharmonique da New-York, dir. D Mitropoulos (Mozart, « les Noces de Figaro », ouvariurs en ré majeur, Brahms. « Concerto pour plano n° 1 en ré mineur ». Malber, « Symphonie n° 1 en ré majeur ».

22 h 30, Equivalences: Mozart, Gound, Duparc, Fauré, Poulenc, Messissen.

eisen. 23 h. Ouvert la nuit: Une semaine de musique vivante; 23 h 30, Las-sus, Bach, Debussy.

## Dimanche 1er novembre

#### Trois films

#### LE CRABE-TAMBOUR Film français de Plerre Schoendoerffer (1977), avec J. Rochefort, C. Rich, J. Perrin, J. Dufitho, TF 1, 20 h 35.

\* Sur un navire d'assistance

aux bateaux de pêche de la marine nationale, des officiers des guerres coloniales perdues poursuivent un rêne. un mythe. Les retours en arrière du récit sont des mises en scène de la mémoire, et ce film nostalaique constitue un adieu au romantisme de la jeunesse, à la fraternité des armes et de l'aventure.

#### L'ARMEE RES GMRRES

Film trançais de Jean-Pierre Melviile (1969), avec L. Ventura, P. Meurisse, S. Signoret, J.-P. Cassel, P. Crauchet, C. Barbler. \* D'après le livre de Joseph

#### 9 h 15 Judaica.

9 h 30 Orthodoxie. 10 h 30 Le jour du Seigneur.

11 h Messe. Céiébrée en la collégiale Saint-Pierre d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), prédication: P. Taisc.

12 h La séquence du specialeur. 19 h 45 Suspens. 12 h 30 TF1 - TF1.

13 h Journal. 13 h 20 Sérieux s'abstenir.

Kessel, une chronique des activités quotidiennes d'un réseau de résistance gaulliste en France occupée. La réalité. sans héroisme tapageur, de l'action clandestine, les relations humaines d'une poignée de gens. Un style rigoureux

#### CAS BE CONSCIENCE Film américain de Richard

Brooks (1950), avec C. Grant, J. Ferrer, P. Raymond, S. Hasso, FR 3, 22 h 30.

\* A travers une intrigue et cas de conscience d'un chirurgien, Richard Brooks abordait, de façon assez ambiguē, l'année de la guerre de Corée, le problème de l'intervention des Etats-Unis, pays de liberté et de démocratie, dans les affaires intérieures des autres pays.

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1 14 h 5 Série : Battiestar, Galactica. Les combattants perdus, 14 h 55 Sports première.

15 h 30 Tiercé. 17 h 20 Les nouveaux rendez-vous.

d'E. Ruggleri et de R. Grumbach. Spécial Philippe Noiret. 18 h 40 Jardins, paradis de rêve. 19 h 15 Les animaux du monde.

20 h 35 Cinéma : le Crabe tambour.

#### 22 h 25 Concert. Et Expecto Resurrectionsm Mor-tuorum, d'O. Messiasu, par l'Or-chestre de Paris, sous la direc-tion de Z. Mehts.

#### DEUXIÈME CHAINE : A2

10 h 55 Cours d'anglais. English spoken. 11 h 15 Dimanche Martin.

Entrez les artistes. 12 h 45 Journal.

13 h 20 Dimanche Martin (suite).
Incroyable mais vrai; 14 h 25,
Série: Vegas; 15 h 20. L'école
des fans; 15 h 55, Les voyageurs
de l'histoire; 16 h 25, Thé dan-

17 h 5 Série : Jean Chalosse. 18 h La course autour du monde

19 h \_ Stade 2\_ Journal.

20 h 35 Cînéma : l'Armée bres. De J.-P. Meiville.

23 h Magazine: Vidéo 2.
Extraits de « Réve » de P. Foldes, de l'« Estraperçu » de R. Cohen et de « Memory » de D. Belloirete.

23 h 30 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE : FR3 Emissions de l'I.C.E.I. des-

finées aux travallieurs im-migrés : Mosaique. Images du Portugal ; Les qua-

nales des arts populaires, Agadir (Maroc). 16 h 5 La sagesse de la terre. Une émission de M. Sabra.

17 h Prélude à l'après-midi. Récital Andres Segovia : Le chant de la guitare. 17 h 50 Théâtre de toujours :

Raine marie De Henry de Montherlant, Réa-

#### lisation L.-R. Igiésis. Avec G. FRANCE-MUSIQUE

19 h 40 Spécial DOM-TOM. 20 h Jeu : Télé-test. Une émission de l'INA.

20 h 30 Série : Mer du Nord et Baitique.

Numéro 3: Les marchands et les villes. Réalisation P. Gerin. Une série sur les pays scandi-

21 h 25 Journal.

21 h 40 L'invité de FR 3. André Griffon, écrivain ardé-chois

22 h 30 Cinéma de minuit (cycle R. Brooks) . Cas de cons

#### FRANCE-CULTURE

7 h 7. La fenêtra ouverta. 7 h 15. Horizon, magazine religieux. 7 h 40. Chasseurs de son. 8 h. Orthodoxie : Initiation à la musique byzantine.

h 39. Protestantisme.

h 10. Reconte Israel.

h 40. Divers aspects de la pensée contemporaine : Le Grand Orient

de France. 19 b. Messe en la cathédrale de

Nantea.

II is, Regards sur la musique : Péné-lope, de G. Fauré.

12 h 5, Allegro.

12 h 40, Le lyriscope : Dialogues des

ormélites, de F. Poulenc, à Strasbourg.

14 h. Sons.
14 h 5, La Comédie-Française présente : L'Ile de la raison.

16 h 5, Disques rares : Musique so-

viétique d'aujourd'hui (B. Chevierque d'aujourd'hui (h. Che-drine). 17 h 30, Escales de l'esprit : La comtesse de Ségur (La fortuna de Gaspard). 18 h 30, Ma non troppe.

19 h 10, Le cinéma des cinéastes. 27 h, Albatros : Poésie.

20 h 46, Atelier de création radio-phonique : P. P. Pasolini. 23 h. Musique de chambre : Has-quenoph, Victory, Stewart.

FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Concert promenade: Wranitzky. Offenbach. Beethoven. Bizet. Denizetti, Strauss. Chabrier.

8 h 2, Musiques chetales: La parole aux chefs de chœurs.

9 h 2, Les classiques f 2 v o r i s:

c Concerto pour plano et orchestre en ré majeur > de Haydn, par
le London Sinfonietts, dir. D. Zinmann. A. de Larroche, piano.

9 h 38, Cantate: c Wo soll ich gliechen bin > de Bach.

10 h 38, Les classiques favoris: Chopin. Krokowiak, c Grand rondo de concert pour piano et orchestre op. 14 s. Orchestre philharmonique de Londrea, dir. E. Inbal, plano, C. Arrau.

11 h. Concert: (en direct du Théâtre du Rond-Point des Champs-Elysées), Quatuor bulgare (Haydn, Schubert, Beethoven).

● Musique soviétique (F-C., Denisov, l'art musical des années 70. au fin fond de l'Azerbaidian 16 h 5). — Les quinze symphonies de Chostakowitch ont longou de la Géorgie. - T. Fr. temps effrayé les mélomanes français, et les révélations controversées de ses Mémoires d'artiste officiel et hypocrite ont ntaux les mieux avertis

rendu perplexes les cénacles Depuis, le musicien semble être le symbole de la musique moderne de son pays. Pourtant Chostakowitch n'occupe pas à lui seul la scène russe, alnon soviétique. France-Culture a décidé de découvrir ses successeurs et même l'avant-garde. classés selon les catégories d'usage. Ainsi sépare-t-on les

compositeurs académiques, aux ceuvres nécessairement grandiloquentes, et les indépendants.

C'est l'occasion d'écouter, outre

• Pier Paolo Pasolini », par

René Farabet (F.-C., 20 h. 40) (Atelier de création radiophonique). — C'est un 1ª novembre, il y a déjà six ans, en 1975, que: l'on retrouvait le corps de Pasol'il assassiné sur une place pres d'Ostle. L'enquête sur sa mortn'a lemais abouti. En hommage à une personnalité inoubliable. les Atellers de création radiophonique proposent un portrait qui tente de rendre compte de la richesse de l'œuvre de Pasolini. Der des textes, des extreits de ses films, des chansons du Frioul, des reportages, des entretiens, notamment avec René Kalisky, l'auteur de « la Passion selon P. P. P. ».

#### Lundi 2 novembre

#### Deux films-LES VISITEURS DO SOIR

### Film trançais de Marcel Carné

(1942), avec Arietty, A. Cuny, M. Déa, F. Ledoux, J. Berry. TF 1. 20 h 35. \* L'univers de Prévert et

Carné transposé dans une table médiévale où la puissance du diable (incarné par Feriranagant Jules Berry) se heurte à celle de l'amour pur. Ce film de prestige artistique du cinéma français sous l'occupation parait bien artificiel, dans sa poésie appliquée, le hiératisme de sa mise en scène et ses truquages jantastiques, hors du contexte historique de sa réalisation. A voir par curiosité... et vour la presence envoltante

#### LE DIABOLIQUE DOCTEUR MABUSE Film allemand de Fritz Lang (1960), avec D. Addams, P. van Eyck, W. Preiss, G. Froebe.

FR 3, 20 h 30. \* Dernier film tourné par Fritz Lang. Fin du cycle du « Docteur Mabuse » commencé dans les années 20 et où s'annoncaient la terreur nazie, le règne de Hitler, la crainte de la guerre atomique et d'une nouvelle volonte de puissance criminelle. Lang a donné, là, son testament artistique anec une mise en scène placée sous le signe de la possession par le regard. Observateur caché Mabuse, le mal absolu, vott tout avec ses « mille yeux », utilise les techniques modernes pour son pouvoir. Malheureusement, cette œuvre est quelque peu dénaturée en version trancaise.

#### PREMIÈRE CHAINE : TF I

12 b 5 Jeu : Réponse à tont. 12 h 25 Une minute pour les fem

Les Prançais ont grandi. 12 h 30 Midi première.

13 h 35 Emissiona régionales. 13 h 50 Les après-midi de d'hier et d'aujourd'hui.

Les animaux sont dans la ville; Les couleurs de la vie; A votre service; Paroles d'homme. 16 h 50 Et mon tout est un ho

18 h 50 Avis de recherche. 19 h 20 Emissions régionales.

soit. Plim de Marcel Carné. 22 h 25 Trésors des cinémathèque

# d'un siècle. Photos, dessins et gravures qui oni été tirés du magazine d'avent-guerre l'Illustration.

DEUXIÈME CHAINE : A2 12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Bérie : Les amours des

nées grises. 12 h 45 Journal. 13 h 35 Face à vous.

ncaises en Israël. Emissions pédagog 16 h 30 Magazine médical : Les jours

L'infarctus... et après ? Réalisa-tion P. Desgraupes (et mercredi, à 22 h 15).

18 h Récré A 2. Casper et ses amis : Qua Qua O :

18 h 30 C'est la vie. 18 h 50 Jeu : Des chiffres lettres. cantre G.-Pompidou. 16 h 38, Le rendez-vous de 16 h 39 : La mort et ses symboles.

# revan.

17 h 25 Croque vacances. 18 h C'est à vous. 18 h 25 L'ile aux enfants.

19 h 45 Les paris de TF 1. 20 h 35 Cinéma: les Visiteurs du

L'Illustration ou la mémoire

# 23 h 25 Journal.

14 h Aujourd'hui madame.

17 h 20 Fenêtre sur... Les 400 coups du co

19 b 20 Emissions région

#### 20 h 35 Magazine: Affaire vous La pair à tout prix

21 h 55 Divertissement : Gospel ca-Une église à Harism, de J. Wil-son.

Negro spiritual au Club Apollo

19 h 30, Présence des arts : L'art cinétique et l'art dans la cité, à Marseille.

Negro spiritual au Club Apollo d'Harlem 22 h 50 Document : Point 2000. Où sont passés nos châteaux. 23 h 15 Journal.

#### TROISIÈME CHAINE : FR3 18 h 30 Magazine d'actualité : Laser. 18 h 55 Tribune libre.

La communauté de Taisé. 19 h 10 Journal 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 55 Dessia animé. Ulysse 31 : La pianète perdue. Les jeux.

#### 20 h 30 Cinéma (le polar du lundi) : le Diabolique docteur Mebuse, de F. Lang. 22 to 10 Journal.

FRANCE-CULTURE 7 h 2, Matinales : Teilhard de Chardin ; Les dévots de Krishna. 8 h, Les chemins de la counais-sance : Le moi, l'autre et les autres. A propos de Roger Ras-tide (la caméra de l'ethnologue) ; à 8 h 32, La respiration, philoso-phie vivante : la pensèe de l'un, avec l' Teulés

pinie vivanio : la pensee de l'un, avec I. Tsuda. 3 h 52, Echec au hasard. 9 h 7. Les lundis de l'histoire ; Histoire du catholicisme polonais. 15 h 45, Le tente et la marge : La passion selon Martial Montau-rian, de J. Champion.

h 2, Evénement-musique. h 5, Nous tons chacun. 12 h 45, Panorama. 13 h 30, Atelier de recharches roca-les et instrumentales.

14 à 5. Un itvre, des voix : Les puis-sances des ténèbres, d'A. Burgess, 14 h 17. Contact. 14 h 50. Le monde au singulier : Une autre actualité, avoc A. Gluckymann. 15 h 38, Points de repère : L'archi-tecture de terre, exposition au

# 17 h, Boue libre : Quatre regards

17 b 30, Vincent d'Indy : 50º anniversaire de sa mort 18 h 30, Penilleton : Pour Dieu et le rol, de M. Schtlovitz.
19 h 25, Jazz à l'ancienne.

20 h. Quelqu'un viendra la nuit, de V. Feyder. 20 h 46. Musique enregistrée.

21 h, L'autre scène ou les vivants et les dieux : Les confessions de saint Augustin. 22 h 30, Nuits magnétiques : Risques de turbulence ; Les livres.

● D'indy (F.-C., 17 h 30). — L'inspiration mélodique, d'indy avoualt en avoir très peu. Il noqui se présentait et le torturait alors avec science jusqu'à lui tes. Cuite de la forme, refus de l'hédonisme musical, haine de la dilutions impressionnistes à la Debussy, les principes moraux de d'indy ont conduit à l'oubli ses ceuvres, un brin wagnériennes, bien corsetées mais parfois artificielles, presque anémiées. Le cinquantenaire de sa mort es l'occasion d'une réhabilitation. Ainsi se souvient-on de la princesse - Istar - qui, pour rejoindre son ament, doit franchir sept portes vigoureusement gardées Elle dédommage chaque gardien en lui abandonnant une parure et l'orchestre commente avec esprit ce dénudement progressif Mais au lieu de la nudité musi-

cale attendue à la fin, c'est à

un final italianisé qu'on aboutit,

ce qui, tout compte fait, n'est pas

si surprenant, car pour d'indy,

l'italianisme était synonyme de

néant. - T. Fr.

### FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Quotidism murique: Mozart (« Sérénade pour traize instru-ments à vent en si bémoi ma-jeur ») par l'Orchestre de chambre anglais, dir.: D. Barenboim; 7 h 2, Actualité culturelle; 8 h 30, Elosque.

18 h 36, Quotidien concert (en direct du studio 105 de Radio-France) :

8 h 30. Elosque.

9 h 2. Le matin des musiciens:
Mendelsohn, l'ambigoité du romantisme « Marche nuptiale du
Songe d'une nuit d'été ».

12 h 2, Midi-Deux : Magazine de la
vie musicale; 12 h 30, Jazz classique, Tout Duke; 14 h, Mosique
légère (Thomas, Tchalkowski)

18 h 3, Le club du jazz.

3 h 38. Quothign encert (en direct

#### Haydn (€ Trio nº 3 en ut majeurs), Mandelssohn (\* Trio en re mineur », par S. Campbell (plano), B. Maupin (vicion), Y. Fotrel (violoncelle).

2. rotte (violoncelle).

28 h S. Chasseurs de son stéréo :
Brahms, Bach.

20 h 39. Concert : Quatuor Chostakovitch (Borodine, « Quatuor à
cordes en ré majeur », Chostakovitch, « Quatuor à cordes n° 2 »,
Beathogen « Quatuor à cordes en contra de condes en contra de c Besthoven, « Quatuor à cordes en mi mineur »)

22 h 32, Ouvest la nuit : Les chants
de la tarre : 23 h, Solistes français d'aujourd'hui, Trio Bavel
(Chopin, Mendelssohn) ; û h 5,
Les domaines de la musique

# électroscoustique : les bruits et des mots. **TÉLÉVISIONS**

#### **VENDREDI 30 OCTOBRE**

● TELE LUXEMBOURG : 30 heures Chips le retour des Tures; 21 heures, Un moment d'égare-21 heures, Un moment ment, film de C. Berri.

TELE MONTE-CARLO: 20 h. 35.
Ls congrès s'amuse, film de
G. Radvanyi.

TELEVISION BELGE: 21 h. 15. Hollywood, ces années-là (Holly-wood story), avec F. Capra, R. Walsh, J. Huston... TELEVISION SUISSE ROMANDE:
20 h. 40, Guerre en pays neutre;
21 h. 40, Entretiens avec Claude
Roy: les chemins de la création;
22 h. 25 Made in U.S.A., film da
J.-L. Godard.

# SAMEDI 31 OCTOBRE TELE LUXEMBOURG: 20 heures, La petite maison dans la prai-rie; 21 h. Adieu ma jolie, film de D. Richards; 22 h. 35 Elisa vida mus (v.o., film de Carlos

TELE MONTE-CARLO : 26 h. 35, l'Homme d'Istanbul, film d'A. Isasi Isasmendi ; 22 h. 30, Bon-soir monsieur le maire.

• TELEVISION BELGE: 20 h. 30. le Corsaire rouge, film de R. Stodmak; 22 h. 10, Folklore, fêtes de feu. • TELEVISION SUISSE ROMANDE: 19 h. 55 La voie Jackson 21 h. 30. Charivari; 22 h. 10

#### DIMANCHE 1" NOVEMBRE

• TELE LUXEMBOURG: 20 heurs, la Section 4; 31 h., le Crabe-tombour, film de P. Schom-doerfter. TELE MONTE-CARLO: 20 h. 35,
Murathon d'automne, film de G. Danels.

TELEVISION BELGE: 20 baurs.

Variétés : écoles sans frontiès 21 h. 15, Teléfilm : Faux dépu réal. D. Soul. TELEVISION SUISSE ROMANDS:
19 h. 45, Guerre en pays neues;
20 h. 40, L'arche de Zoé. LUNDI 2 NOVEMBRE

LUNDI 2 NOVEMBRE

TRUE LUXEMBOURG: 20 hears, le Prisonnier: 21 h. les Raistande la colère, film de J. Ford; 23 h. 10. Spécial : élections belges.
TRUE MONTE-CARLO: 22 h. 35, le Sauseur, film de M. Márdort.
TRUEVISION BELGE: 19 h. 55, l'Ecran tàmoin: la faim: du monde.
TRUE. 2: 19 h. 35, Spéciale élections; 20 h. 55: Théatre yallon: Une fleur pour l'électair de TRUEVISION SUISSE BOMANDE: 20 h. 65 A bon entendeur; 20 h. 30. Spécial cinéma.

MARDI 3 NOVEMBRE

MARDI 3 NOVEMBRE • TRLE LUXEMBOURG : 20 heures L'homme qui valait trois mil-liards; Ni h. l'Horoscops, nim de J. Girault; 22 h. 38 Spécial : Mardi 3 no La film—

FRANC JED ON HONKY THE Film américain de J. G (1541), avec C. Gabin, L ner. F. Morgan, C. Traver, A

FR 3. 25 h 30. La rouve de Rollerandien the discount & coase Crape de via begarres. de fours et de tripole, George aventurier par la lour Al morphen

PREMIÈRE CHAINE 12 h 5 Jeu : Réponse à tou 12 h = Ure minute pour les Ca fair de bles de se

12 h 30 Mid! première.

13 h Journal.

13 h 45 Les après-mis d Femiain **present.**-A to removative de suite Mercredi 4

PREMIÈRE CHAINE 12 h 5 Jeu : Réponse à tue 12 h 25 Une minute pour les 12 h 30 lAidi première.

13 h 20317122. 13 h 15 Lancement de Antispatiale. In 15 Les visiteurs de partir de la maria del maria de la maria de la maria del maria de la maria del la maria de la maria della del

të h SE Escibali. Train - Davis (es & 17.1 18 h 15 Life sux enfants 15 h 42 Avis de recherche. 19 h 10 Les paris de TEA, 19 h 25 Journal. 19 h 55 Football. Barrio de la Cardenna

21 h 45 Los mercredia da

malien. mation.
The mation of Selection of Committee of Mation of Committee of Mation of the Committee of the Commit - a. ie . 100.11 Emir fra no 2-4. Servin live notes alleging

Jeudi 5 nov

25 45 Journal.

LE FANTOME DE LA LIB Film trancais de Luie (1974) avec J. Berthage Briaty, M. Vitt. M. Loud Piccoli J. Rochefort --A 2. 22 h 45.

## Augung untistomes

care retraine beine sel a narration

saus Pita dus jamais ce - - :- Bunne 2008 Mar Sucriture and ेक्टर र जिल्हा तथा विश्व विश्व et : un collage ==97€n**us, - d**\* men : bicomes, que n he to the prosence dan av. d'un perso : transition. mour de Bunuel s'appa in some d'un système

# FRANCOPHO

miere, par l'abeurt

coce fer bornes mo

des sattements, les règic

Tale is tabous et c

TELE CONTE-CARLO : 2 the To server, thin do I share an in the Telescone and the Charge TELEVISION BELGE: 20 Varietal Page au public Dute: 2 20 Elem mon ther Elemen mon ther Electrical
TELS 2 19 heures 1
isnature 19 h. 53 Point de le change en Bermudes 1
2 h. 65 Guerre en pays
21 h. 65 Guerre en pays
22 h. 65 Guerre en pays
24 h. 65 Guerre en pays
25 Football.

MERCREDI 4 NOVEMBRE 8 TELE LURENBOURG : 21 R. Thomas 22 h 40, 31

Tribe NO.TE-CARLO: 2 Photosphi Societé, film Weinberger: 22 h. 05 PLEVISION BELGE: 20 Plevision tout: 21 h. 15 1 p. 15 1 p. 15 1 p. 16 1 p. 16 1 p. 17 p. 18 1 p Tels 2 : 19 h. 55 : Spor

TELEVISION SUISSE ROME 20 h. 35 L. d. diane & 21 h. 55 l. Lo diane & 7 contail.

حكذا من الأصل

#### Mardi 3 novembre

--- Un film.

FRANC JEB on HONKY TONG Film américain de J. Cons (1941), avec C. Gable, L. Tur-ner, F. Morgan, C. Trevor, A. Dek-

FR 3, 20 h 30.

water of the 4. ...

es\*

PROCE.

440

.. = -

. خيد مخ. .

....

inge" S<del>oma</del>ta, am

. -- -

**.a.** 17 11

2000

9

<del>ir 4- -</del>

· 한편 : - ·

Sec. 5-

genomina in the

W 2 . . .

gen alle Self Self

Lance - Training

A GRAP

and the second

State of the state

And the second second

R CARROLL

z., 🛁 🚆

See 18 Contract ing the second

a far

7

-

. .

La routine hollywoodienne du film d'action à costumes. Coups de jeu, bagarres, scènes de joule et de tripots, Clark Gable en aventurier touché par l'amour. Atmosphère!

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h 5 Jeu: Réponse à tout. 12 h 25 Une minute pour les femmes. 23 h 35 Journal. Ça fait du bien de se mettre en colère.

12 h 30 Midi première. 13 h Journal.

13 h 45 Les après-midh de TF1: 12 h 30 Série: Les amours des an-

Féminin présent. A is rencontre de votre enfant : 12 h 45 Journal.

Elle comme littérature ; Anna Karenine ; Mémoire en fête ; Découvertes TP 1 ; Tout feu tout femme ; Les recettes de mon villece

17 h 25 Croque vacances 18 h C'est à vous.

18 h 25 L'ile aux enfants. 18 h 50 Avis de recherche. 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Les paris de TF 1. 20 h Journal. 20 h 35 Dramatique: Livingstone.

Réalisation J. Chapot, avec G. Moustaki, P. Le Person, A. Rouyer... Les aventures d'un délinquant jeté en prison. 22 h 30 L'art et les hommes : Arturo

Carmessi. Emission de J.-M. Drot. Un peintre sculpteur italien, re-présentant de la peinture in/or-melle. (I.N.C.).

DEUXIÈME CHAINE : A2 10 h 30 A.N.T.J.O.P.E.

12 h 5 Passez donc me voir. nées grises.

13 h 50 Face à yous.

14 h Aujourd'hui madame. Que reste-t-II de la famille. 15 h 5 Sèrie : Détroit. 16 h 30 finéraires. Le Sahara.

17 h 20 Fenêtre sur... A propos d'un

tournage. Coup de torchon, de B. Taver-17 h 50 Récré A 2.

Casper et ses amis; C'est chonette; 3-2-1 contact. 18 h 30 C'est la vie. 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des

lettres. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les gens d'ici. 20 h Journal

20 h 40 Les dossiers de l'écran : FRANCE-CULTURE De Gaulie.

Au-delà de l'histoira, un homme, document de P. Lefranc, réalisa-tion G. Larriaga; Une mauvalse rencontre, saynète composée par C. de Gaulle. 22 h Débat : de Gaulle Intime. Avec l'amirai P. de Gaulle, P. Le-franc, directeur de l'Institut

Magazine « Questionnaire »

L'emphase et les Inflexions

de la voix passent pour être

belles et envoûtantes, mais

attestent qu'on ne se fie tou-

jours pas à la pure signification

de la parole, lot des peuples

civilisés. Quand la civilisation

est victime d'une extinction de

voix, on trouve parfols un per-

sonnage sauvage qui tente d'in-suffler au verbe son pouvoir

prophétique. C'est aujourd'hui

l'écrivain annonciateur des

Jean-Edern Hallier

TF 1, 22 b 45

23 b 30 Journal. TROISIÈME CHAINE: FR3

18 h 30 Pour les jeunes. 18 h 55 Tribune libre.

19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales 19 h 55 Dessin animé.

Ulysse 31 : La piantète perdue. 20 h Les jeux. 20 h 30 Cinéma : Franc-Jeu ou Honkv Tong, de J. Conway.

22 h 10 Journal

7 h 2, Matinales : voir lundi. 8 h, Les chemins de la comnais-sance : A propos de Roger Bas-tide (un homme de science) : à 8 h 32, La respiration, philosophie vivante : le mythe de la santé ; à 8 h 50, L'enfant prodique. 9 h 7, La matinée des autres : Les épouses de la dette (Hiérarchies

temps nouveaux. Jean Edern

Hallier, qui vient à notre se-

cours. Cette parole, qui parfois

n'entend pas la critique de la

culturelle, de l'amour fou, avec

une aisance de prestidigitateur.

Laissant de côte les questions

de son vîs-à-vis Jean-Louis Ser-

van - Schreiber, le comédien

artiste et provoçateur ne semble

préoccupé que par une chose :

vouloir léguer à l'avenir l'his-

toire de Jean-Edern Hallier, le

C.-de-Gamile, X. de Beaulaincourt et le colomei G. de Bonneval, F. Plessy et M. J. Mantrand.

b 30 Journal.

ROISIÈME CHAINE: FR 3

Long Court et le leure avec...

12 h 45, Nons tous chaeum.

12 h 45, Panorama.

13 h 30, Libre parcours varietés.

14 h, Sons.

15 Fin livres des voix: Les

14 h, Sons. 14 h 5, Un livres, des voix : Les puissances des ténèbres, d'A. Bur-

pensances des tenebres, d'A. Burges 2025. 14 h 47. Le monde au singulier : Une autre actualité, avec T. Ben Jelloun. 15 h 38. Les points cardinants

15 h 39, Les peints cardinaux:
L'Egiss dans la criss polonaise.
16 h 30, Micromag: Le Tour du monde en trente minutes.
17 h. Roue libre: Quntre regards sur le sable.
18 h 30. Feuilleton: Pour Dien et le rol, de M. Schllovitz.
19 h 25, Jazz à l'ancienne.
19 h 24, Sciences: Le psychotéraple entre Dyonisos et Apollon.
20 h. Dislogues franco-espagnols:
Le nouveau langage, avec V. Forrester et M.-A. Capmany.
21 h 15, Musiques de notre temps:
Risques de turbulence; les livres.
22 h 38, Nuits magnétiques.

FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Quotidien Musique: Brahms, « Sérénade en ré majeur », par l'Orchestre symphonique de Co-logne, dir. G. Wand; 7 h 2.

Actualité culturelle ; 8 h 30. Kioaque.

9 h 2, Le matin des musiciens comantisme (Wagner, Mendelssohn).

12 h 2, Midi-Deux : Magazine du disque : 12 h 30, Jazz classique : 14 h. Musique légère (Magne, Ramber, Dubois, Dondeyne).

14 h 30, Les enfants d'Orphée : Musique buissonnière. 15 h, Points - Contrepoints (Poulenc, Vorisek, Schubert, Bellini, Rous-sel, Hoffmann).

sel, Hoffmann).

18 h 2, Le club du jazz.

18 h 30, Quotidien concert (en direct du studio 166 de la Maison de Radio-France). Portrait par petites touches : Liezt, par F.-R. Duchable (pisno).

20 h 5, Premières loges : A. Kipnis, basse : Mozart, acte 1 de c l'Enlèvement au sérail », Orchestre de l'Opéra de Berlin, dir.

c remevement su seran », Or-chestre de l'Opéra de Berlin, dir. C. Schmaltisch, Wagner, «les Maltres chanteurs », par l'Orches-tre de l'Opéra de Berlin, dir. : E. Orthmann,

E. Orthmann.

29 à 32, Concert: Bach (« Concerto brandsburgeois nº 1 an fa majeur, « Concerto BWV 5).

« Concerto brandebourgeois nº 3 an sol majeur, « Cantate BWV 169 ») par le Nouvel Orchestre philharmonique, dir. A. Joho.

22 à 38, Ouvert la nuit: Les mémolres de la musique (Crumb, Liszt, Croce).

#### Mercredi 4 novembre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF1 DEUXIÈME CHAINE : A2

12 h 5 Jeu: Réponse à tout. 12 h 25 Une minute pour les fen

12 h 30 Midi première. 13 h Journal.

13 h 15 Lancement de la navette sputiale. En direct de Cap-Kennedy. 13 h 55 Les visiteurs du mercredi.

Emission spéciale sur le secours en montagne; Matt et Jenny; Comédies du mercredi; Super-parade des dessins animés.

15 h 55 Football. Tbllissi-Bastia (et à 17 h. 45).

18 h 15 L'ile aux enfants. 18 h 40 Avis de recherche. 19 h 10 Lrs paris de TF 1.

19 h 25 Journal.

19 h 55 Football.

21 h 45 Les mercredis de l'infor-Une émission de J.-M. Cavada, 20 h Journal. J.-O. Chattard et M. Thoulouse. L'Islam en U.R.S.S.

22 h 45 Questionnaire : Jean-Edem Hallier. Emission de J-L. Servan-Schrei-

(Ltre notre selection.) 23 h 45 Journal.

19 h 30 A.N.T.LO.P.E. 12 h 5 Passez donc me voir.

12 h 30 Série : Les amours des années grises. 12 h 45 Journal.

13 h 35 Emissions régionales. 14 h Les mercredis d'Aujourd'hui

15 h 15 Série : La nouvelle équipe.

16 h 10 Récré A 2. Matou; Discorebus; Les pala-dins de France; Bouquin Bou-quine; Candy; Zeltron; Boule et Bill... h Les carnets de l'aventure.

Le désert en ballon. Acrobaties des parachutistes bri-tanniques dans le désert du Soudan.

18 h 30 C'est la vie. Hambourg-Bordeaux (Coupe 18 h 50 Jau: Des chiffres et des U.E.F.A.). lettres.

19 h 20 Emissions régionales 19 h 45 Les gens d'ici. 20 h 35 Variétés : C'est du spectacle.

De Thierry Le Luron. Avec En-rico Macias. 22 h 15 Magazine médical : Les jours de notre vie.
L'infarctus... et après ? Réalisation P. Desgraupes.

TROISIÈME CHAINE: FR 3 19 h 55 Dessin animé. 18 h 30 Pour les ieunes.

Coup double. 18 h 55 Tribune libre. Syndicat national des collèges.

19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales.

magnifique. — M. G.

Ulysse 31 : La planète perdue.

Une voix

20 h Les jeux. 20 h 30 Cinéma 16 : Une mère russe. n 30 Cinema 16: Une mere russe.
D'après A. Bosquet, Réalisation
M. Mitrani, avec A. Sapritch,
J. Sorel. F. Haziot et I. Citils.
Le conflit douloureuz d'une mère
et d'un fils.

22 h Journal.

#### nymphe Echo, accapare nos esprits. Elle parle du bonheur de vivre, de la décentralisation

7 h 2, Matinales : Voir lundi. 8 h. Les chemins de la connais-sance : A propos de Roger Bas-tide : la découverte du Brésii ; à 8 h 32, La respiration, phili-sophie vivante : Pensée instan-tanée et pensée discursive. 8 h 50, Rehee au hasard.

FRANCE-CULTURE

9 h 7, Matinée des sciences et des techniques : Les opérations de détermination ; problèmes de l'anthropologie de la maladia, en Côte-d'Ivoire.

10 h 45, Le livre ouverture sur la vie : Livres pour enfants. 11 h 2, Vincent d'Indy : 50° anniversaire de sa mort (et à 17 h 32).
12 h 5, Nous tous chacun.

12 h 45, Panorama. 13 h 30, Les tournois du royaume de

14 h 5. Un livre, des voix : Le veuf joyeux, 'de P. Daninos. 14 h 47, L'école des parents et des éducateurs : Les enfants consom-

mateure.

15 h 2, Le mende au singulier :
Une autre actualité, avec L. Neel.
15 h 45, Archimedia : Les grandes inventions, la lumière.
16 h 45, Contact.
17 h, En roue libre : Quatre regards sur le sable.
18 h 30, Femilleton : Pour Dleu et le roi, de M. Schilovitz.
19 h 25, Jaxz à Pancienne.
19 h 30, La science en marche : Vrai casse-tête pour un faux crâne.

20 h 30). - Prokofiev avait plu-

sieurs styles à sa disposition ; ce-

lui des concertos pour piano, drus

et rugueux, aux rythmes décique-

tés, aux sonorités rêches, et puis

celui de la symphonie « classi-

que », à l'humeur plus aimable.

Le premier ne plaisait guère à

l'Amérique de l'exil pour qui ces

martèlements athlétiques étaient

l'œuvre d'un cosaque forcené.

Aussi, pour changer, Prokofiev

avait-il proposé un opéra féeri-

que et bouffon. Mais les Amé-

ricains n'avalent vu dans

« l'Amour des trois oranges » que

« du jazz russe avec floritures

bolcheviques » : depuis, les prin-

cesses no sortent plus desdits

fruits ; on n'entend guère, comme

ce soir, que la suite symphoni-

que qui en est tirée. Rentré

finalement chez lui, par déses-

poir, le musicien reprit son

visage russe : la parodie burles-

que et folklorique du «Lieute-

nant Kijé » rappelle les musiques

d'entan. Mais « Roméo et Juliette » satisfont tous les goûts,

les amateurs d'art rude et de

19 h 36, Les progrès de la biologie et de la médecine.

20 h, Théâtre du Siècle d'or espa-gnol : La vie est un songe, de Calderon.

ciel le plus pur

lyrisme. — T. Fr.

19 h 25, Jazz à l'ancienne,

-tête\_pour un faux crâne.

20 h. La musique et les la Vincent d'Indy. 22 h 30, Nuits magnétiques : Risques de turbulence ; Les livres.

#### FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Quotidien musique : Tchal-kowski (« Sérénade en ut ma-jeur ») ; 7 h 2, Actualité cultu-relle ; 8 h 20, Klosque, 9 h 2, Le matin des musiciens : Mendelssohn, l'ambiguité du ro-mantisme (Wagner, Mendels-sohn).

mantisme (Wagner, Mendelssohn).

2 h 2. Midi-Deux : magazine du
disque : 12 h 30. Jazz classique ;
14 h, Miusique légère (Walberg,
Micolas Bochas).

14 h 38, Microcosmos : Feuilleton ;
14 h 40, Les études à l'étude :
4 Toccata > de Ravel ; 15 h 15,
Kalèidoscope ; 16 h, Rébus sonore ; 16 h 15, Guimbarde et
basket ; 16 h 50, La galerie des
portraits (Vogler, Weber, Danzi) ;
17 h 20, Haute fidélité.

18 h 2. Le club du jazz.

18 h 2, Le club du jazz. 18 h 30, Quotidien concert: (en direct du sindio 106 de Radio-France). Trio à cordes de Paris, D. Merlet, piano (« Trio à cordes è de Roussel, « Quatuor avec piano en mi bémol majeur » de Mozart, Falla, « Fantasia Baetica »).

Mozart, Falla, c Fantasia Bas-tica s).

28 h 5, Les chants de la terre : musiques traditionnelles.

22 h 39, Ouvert la nuit : C. Pavese et D. Buzzati (Nono, Dallapic-cola); 0 h 5, A la dérive dans le quatre-vingt-troisième courant.

#### Jeudi 5 novembre

IF FANTOME DE LA LIBERTE Film français de Luis Bunuel (1974), avec J. Bertheau, J.-C. Brialy, M. Vitti, M. Lonsdale, M. Piccoli, J. Rochefort

A 2, 20 b 45. \*\* Aucune a histoire », aucune intrigue bâtie selon les règles de la narration classique. Plus que jamais fidèle au surréalisme, Bunuel propose, selon l'ecriture automatique et le jeu du « cadavre erquis», un collage d'incidents saugrenus, d'évenements bizarres, que rien ne lie sauf la présence dans chacun d'eux d'un personnage assurant la transition. L'humour de Bunuel s'appuie sur la réalité d'un système social, inverse, par l'absurde, les codes des bonnes manières,

des sentiments, les règles mo-

**FRANCOPHONES** 

TELEVISION BELGE: 30 h. 30, Variétés. Face au public: Yves Dutell; 21 h. 30 : Elémentaire, mon cher Einstein.

TELE 2: 19 heures: Dochine israelite: 19 h. 55 Point de mire: le triangle des Bermudes: 20 h. 55. Staleg 17. film de E. Wilder: 22 h. 55 Videographie.

TELEVISION SUISSE ROMANDE:
20 h. 05 Guerre en pays neutre;
21 h. 05 Entracte; 22 h. 05 A
Renan: une fête comme les autres; 22 h. 45 Football.

• TELE LUXEMBOURG : 21 heures le Prisonnier de Zenda, film de E. Thorpe ; 22 h 40, Spécial : élections beiges.

TELE MONTE-CARLO: 20 h. 35, 1'Honorable Société, film de A. Weinberger; 22 h. 05 Gogo

TELEVISION BELGE: 20 h. 30.
Risquons tout: 21 h. 15 Feuilloton: Guerre en pays neutre:
23 h. 10: Télé-mémoires: Jacques Huisman.

● TELS 3 : 19 h. 55 : Sports 2.

TELEVISION SUISSE ROMANDE: 20 h. 05. Le diable à quatre; 21 h. 55, le Taxi jaune; 22 h. 50, Football.

MERCREDI 4 NOVEMBRE

TELE MONTE-CARLO: 20 h. 35, les Téméraires, film de H. Daugherty; 21 h. 55, Télé-cinéma: 22 h. 15 Entre amis.

la praie liberté dans le pouvoir de l'imagination. La richesse de son inspiration, éclate à chaque moment de cette éblouissante satire.

#### LES OGRESSES

Film Italien de Luciano Salce, Mario Monicelli, Mauro Bologoloi et Antonio Pietrangeli (1966), avec M. Vitti, E. M. Salerno, C. Cardinale, G. Moschin, R. Welch, J. Sorel, Capucine, A. Sordi. FR 3, 20 h 35.

Quatre sketches pour quatre pedettes jéminines, quatre femmes (a les Fées» et non « les Ogresses », selon le titre original) vouées aux jeux de l'érotisme, de la séduction, du libertinage. Complaisances commerciales, mises en scene médiocres. On peut sauver, à la riqueur le sketch réalise rales, les tabous et cherche par Bolognini.

Les femmes en détresse.

12 h 30 Midi première.

13 h Journal. 13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Objectif santé.

16 h Scoubidou. 16 h 15 Navette spatiale américaine. Le maniement du bras.

16 h 50 Croque vacances.

18 h C'est à vous,

18 h 25 L'ile aux enfants. 18 h 50 Avis de recherche.

19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les formations politiques. 20 h Journal.

20 h 35 Série : Commissaire Moulin.

L'Amie d'enfance. Réalisation J. Kerchbron, avec Y. Rénier, 18 h 55 Tribune libre. C. Jade, P. Burgel...

maltre). 23 h 15 Journal.

#### DEUXIÈME. CHAINE : A2

10 h 30 A.N.T.I.O.P.E. 12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Série : Les amours des an-

nées grises. 12 h 45 Journal. 13 h 35 Emissions régionales.

● TELE LUXEMBOURG: 20 heures. Dallas; 21 h., le Messager, film de J. Losey, ou Cabaret, nim de B. Fosse; 23 h., Spécial elections ORIGES.

TELE-MONTE-CARLO, 20 h. 35:
les Lychennes, film de H. Keller;
22 h. 15: Grand large.

TELEVISION BELGE: 20 h. 03,
Transamerican Express, film de
A. Hiller. 13 h 50 Face à vous. 14 h Aujourd'hul madame. Histoire de la maternité. 15 h 5 Série : L'âge de cristal.

15 h 55 L'invité du jeudi. Georges Conchon. 17 h 20 Fenêtre sur... les îles Maidives.

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1 18 h 30 C'est la via 18 h 50 Jeu: Des chiffres et des

jettres. 12 h 5 Jeu : Réponse à tout. 12 h 25 Une minute pour les femmes. 13 h 10 D'accord pas d'accord (I.N.C.).

> 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les gens d'ici. 20 h Journal.

> > De Luis Bunuel.

23 h 30 Journal.

20 h 35 Jeudi cinéma. (et à 22 h 30) 20 h 45 Cinéma : le Fantôme de la libertě.

#### TROISIÈME CHAINE : FR3

18 h 30 Pour les leunes. Cuisine sans cuisson; Les autres et moi.

Le Mouvement des radicaux de de gauche (M.E.G.).

22 h Magazina: La rage de lire.

Une émission de G. Suffert.
R. de Obaldin (Théatre), E. Ionesco (Voyage chez les morts) et
M. Kundera (Jacques et son 19 h 55 Dessin animé. 19 h 55 Dessin animé. Ulysse 31 : La planète perdue.

> 20 h 35 Cinéma : les Ogresses. Pilm à sketches de L. Salce, M. Monicelli, M. Bolognini et A. Pietrangell. 22 h 15 Journal.

20 h Les jeux.

#### FRANCE-CULTURE

7 h 2, Matinales : voir lundi. 8 h, Les chemins de la counais-sance : A propos de Roger Bas-tide (Postérité d'une recherche); à 8 h 32, La respiration, philoso-phie vivante : Les pratiques cor-porelles.

9 h 7, Matinée de la littérature. 18 h 45, Questions en zigzag : Mes joies de vivre, avec H. Spade. 11 h 2, Vincent d'Indy : 50° anni-versaire de sa mort (et à 17 h 32).

Perdu loin du progrès.

17 h 50 Récré A 2.
Casper et ses amis; Je veux être... plombier; Discopuce; La caverne d'Abracadabra.

18 h 2, Vincent d'Andy: 50 versaire de sa mort (et à description de la caverne d'Abracadabra.

19 h 2, Vincent d'Andy: 50 versaire de sa mort (et à description de la caverne d'Abracadabra.

10 h 2, Vincent d'Andy: 50 versaire de sa mort (et à de la caverne de la caverne d'Abracadabra.

11 h 2, Vincent d'Andy: 50 versaire de sa mort (et à de la caverne de la caverne d'Abracadabra.

12 h 30, Renaissance des output d'Andy: 50 versaire de sa mort (et à de la caverne d'Abracadabra.

13 h 30, Renaissance des output d'Andy: 50 versaire de sa mort (et à de la caverne d'Andy: 50 versaire de sa mort (et à de la caverne d'Abracadabra. 13 h 30, Renaissance des orgues de France : église Sainte - Clothilde de Belfort.

14 h. Sons. 14 h 5, Un livre, des voix : Les carnassiers, de G. Lagorce.
14 h 47, Départementale : à Toulonce 15 h 2, Le monde au singulier.

16 h 30, Le rendez-vous de 16 h 30. 17 h, Roue libre : Quatre regards sur le sable. 18 h 30, Feuilleton : Pour Dieu et le roi, de M. Schliovitz.

15 h 30, La radio sur la place : Le musée des Augustins à Toulouse.

#### FRANCE-MUSIQUE ● Concert Prokofier (F.-M.,

6 h 2, Quotidien concert : «Séré-nade pour cordes en mi majeur», d'A. Dvorak, Orchestre de cham-bre anglais, direct. D. Barenbolm, « Ballet » de L. Bernstein, par l'Orchestre philharmonique d'is-raël, dir. L. Bernstein; 7 h 2, A c t u a l'i t è culturelle; 8 h 30, Klosque.

9 h 2, L'oreille en colimaçon. 9 h 17, Le matin des musiciens : « Mendelssohn, l'ambiguité du romantisme» : « Sonate pour piano n° 1 », par C. Ivaldi (piano), « le Retour de l'étrangar », par l'Orchestre de la radio bavaroise, direction : H. Wall-berg, « Romances sans parole », par D. Barenbolm (piano).

12 h 2, Midi-deux : msgazine quoti-dien du disque ; 12 h 30. Jaxx magazine : Tout Duke ; 14 h. Mu-sique légère (Kreisler, Strauss).

14 h 39, Points - Contrepoints (Pro-domides, Abelard, Bruch); 17 h 30, Premières loges: Erika Köth (so-prano) (Weber, Jessel, Strauss, Donizetti, Lehar).

Donizetti, Lehar).

18 h 2, Le club du jazz : « George Gershwin et ses Interpretes ».

18 h 30, Quotidien concert (en direct du atudio 106 de la Maison de Radio-France) : Haydm (« Sonate n° 31 en fa majeur »), Mozart (« Bonate en si bémol majeur K. 510 », Chaynes (« Substances convergantes »), Milhaud (« Quatre saudades do Brazil), par E. Landezu (piano).

20 h 5, Vingt-Quatrième Concours international de guitare : Bach, Tansman, 28 h 38, Concert: « Symphonie no 1 en ré majeur », extraits de « Ro-méo et Juliette», « l'Amour des trois oranges », de S. Prokoflev, par l'Orchestre national de France, direction L. Maazel.

22 h 38, Ouvert la nuit : Les compo siteurs composent et proposent ; J.-C. Risset; 0 h 80, Les chants de la terre : musiques tradition-nelles.

### 22 h 36, Nuits magnétiques : Risques de turbulence ; les livres. THERMALISME AU SOLEIL

du Midi (Océan et Méditerranée)

# RHUMATISMES ET VOIES RESPIRATOIRES

cures thermales hivernales En Hte Provence En Roussillon En Pays Basque GREOUX LES BAINS AMELIE LES BAINS CAMBO LES BAINS alt. 230 m. Station la plus méridionale alt. 40 m. Au climat doux alt. 300 m. Sous le

d'Europe de France et régulier Informations gracieuses (hébergement et cures) à la SOCIETE THERMALE de la Station et à Paris : CHAINE THERMALE DU SOLER. Maison du Thermalisme - 32 Av. de l'Opéra 75002 Paris - Tél. 742,67.91

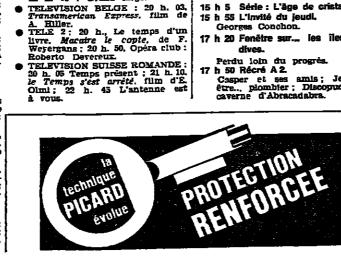

#### AUX « DOSSIERS DE L'ÉCRAN »

### Parole d'honneur

cain veut s'en donner la peine, les plus rétros. Le bon journeliste fidèle à la parole donnée à son informateur est leté en prison, la banque lui refuse les l'agrandissement de sa modeste chaumière banlleusarde et les Invités boudent le mariage de è quelques heures de permisalon accordées par un juge sévère mais, au lond, si bon

C'était mardi soir, aux « Dosà un débat sur le secret protessionnel des lournalistes avec, en vedettes américalnes, les reporters du Washington Post enquêteurs du Watergate.

Première surprise, premier choc ; aux questions posées par les téléspectateur comprend vite qu'à l'évidence les Français n'ont das confiance dans leurs journeux. L'incrédulité mateurs bidons, manipulateurs de l'opinion, les journalistes en prirent pour leur grade. Remonter un tel handiceo ne fut pas chose tacile et les paradoxes de Philippe Tesson sur l'Information voice et les scandales qu'on dénonce à sens unique

Ni héros, ni làche, ni menteur, le lournaliste témoigne de son époque et nous aurions pu conclure avec l'un des participants que chaque peuple a la presse qu'il mérite si Claude Angeli n'avait pas mis quelque malice à s'interroger sur la confiance qu'on pouvait faire à des journaux qui sont achetés, vendus, concentrés, bredès, corps et âmes, journalistes noncer, comme à l'étouffée, les mots tabous «statut de la

Et le secret professionnel? Les iournalistes ne sont pas de ceux que le code penal considère comme des confidents nécessaires ». C'est ce que fit remarquer Mª Georges Kiejman, tout en soulignant que la justice prétère poursuivre pour « apo-logie du crime » ou « non-dénonciation de malfaiteurs » plutôt que d'aborder en tace l'éci-

neuse question du secret des sources. Les iournalistes, rassurons-nous, n'encombrent pas les prisons trancaises. Le débat était organisé à

Strasbourg, dans le cadre du Festival international de la presse et du cinéma. Invités à ce Festival, Bernstein, Woodwark, ä moins que ce ne sail l'un des deux avaient dans l'après-midi affirmé gu'on pouvait envier qutre-Atlantique, le pluralisme de la presse trançaise alors que les journaux américains étaient victimes d'une information homogénéisée, modelée sur ce que fait la télévision ». Ils n'ont pas eu l'occasion de le rappe-ler devant les léléspectateurs,

Mais nous leur laisserons le mot de la lin. « Pourquol la presse trançaise n'a-t-elle pas connu son Watergate ? . A cette question-bateau, les reporters du Washington Post répondent : Tout simplement parce que. en France, vous n'avez pas eu de Nixon. - Tant mieux, tant

JACQUES SAUVAGEOT.

#### Mercredi 28 octobre

Le débat sur la décentralisation au Sénat est retransmis sur FR 3 de 15 heures à 16 h 30.

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

### &CAHIERS DU CINEMA SPECIAL TELEVISION Chez votre marchand de journaux - 30 F

20 h 30 Tirage du loto.

20 h 30 Tirage du loto.

20 h 35 Les mercredis de l'information.

De J-M Cavada et R. Pic: Raconter la guerra.

Un debat indispensable en un temps où tout le
monde s'interroge sur l'information Quels rôles
fouent les sources d'information en temps de
guerre? Qui, des fournalistes ou des cinéastes
montrent le mieux la réalité de la guerre Pour
ce debat-réfierion TF 1 a invité sur son plazeau
(en direct du Festival de presse et de cinéma de
Strasbourg) des cinéastes comme Samuel Fuller
(J'ai vécu l'enfer de Corée, la Maison de bambou),
Volker Schlöndorff (pour le Paussira), Pierre
Schoendoerffer (la 317º Section, le Crabe-Tambour)
et des journalistes comme Michel Ronorin (qui
montrera un reportage qu'il vient d'effectuer au ci ues journaisies comme michet acnorni (qui montrera un reportage qu'il vient d'ejfectuer au Liban). John Bandall (Washington Post), Baymond Depardon (ugence Magnum), Hervé Chabalter (Matin Magazine) et des Israéllens, des Libanais, des Syriens et des Palestiniens.

22 h 10 Caméra une première. Le Porte-clès, de J. Schmitt, réal. B. Saint-Jacques. 23 h 30 Journal.

DEUXIÈME CHAINE : A2

20 h 35 Variétés : Palmarès 81. Special Sylvie Vartan

Jeudi 29 octobre

22 h Téléfilm : Coureurs d'océan.

TROISIÈME CHAINE : FR 3

20 h 30 Cinéma : le Chagrin et la Pitié.

De D. Pipat La première étape de la course autour du mond filmee par un des participants.

20 h 30 Cinéma : le Chagrin et la Pité.

Première partie . l'Affondrement.

Film suisse de M Ophilis (1969), avec des habitants de Cletmont-Ferrand, E. d'Astier de la Vigerie, G. Bidault, E. de Chambrun, C. de La Maxière.

A. Eden. etc. (N.).

Les suites de la délatte de 1940, l'influence du régime de Vichy sur le comportement des Français, évoquées à Clermont-Ferrand par des témoins dont Pierre Mendès France, qui raconte son procès et son evasion. A travers une ville de province caractéristique, la révélation des ambiguités et des contradictions d'une époque. Montage remarquable d'emiretiens et d'actualités. Un grand tilm historique démythifiant, dérangeant, que la télévision française a «ignoré» jusqu'ioi.

28 h. La musique et les hommes : Michel-Ange. 22 h 30, Nuits magnétiques : L'argent.

29 h 30, Concert (concert exceptionnel Grand Auditorium, 24-7-1981): « Concerto pour violon et orchestre en ut majeur », « Concerto pour clavier et orchestre en re majeur », « Concerto pour violonceile et orchestre en ré majeur », « Symphonie n° 94 en sol majeur », de J Haydn, et « Lied », de Majec. par le Northern Sinfonia Orchestra, dir

Malec. par le Northern Sinfonia Orchestra, dir V. Spivakov, 24ec V Spivakov, violon, Y. Malinin,

piano. N Chahovskais, violoncelle.

22 h 38. Ouvert la nuit : correspondance, « Thomas Mann » La lecon de musique des Buddenbrook (1901). Le phonographe de la Montagne magique (1924). Correspondance autour du Doktor Paustus (1947) (Bach. Palestrina, Beethoven, Wagner. Offenbach, Rossini, Rubinstein, Tchalkovski, Baird); 0 h 5. A la derive dans le troisième courant : « Les quatre solelis », de Chaves, par le New-York Philharmonic, dir. L. Bernstein.

FRANCE-CULTURE

FRANCE-MUSIQUE .

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h 5 Jeu: Réponse à tout. 12 h 25 Une minute pour les fermes.

12 h 30 Midi première.

13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Objectif santé : les gouttes O.R.L.

16 h 30 Croque-vacances.

18 h 25 Un, rue Sésame. 18 h 50 Avis de recherche.

Jacques Fabbri. 19 h 26 Emissions régionales.

Journal

20 h 30 Dramatique : La Double Vie de Théophraste Les aventures tragiques d'un retratté possèdé per Cartouche, le brigand.

Cartouche, le brigand.

h Magazine: La rage de lire.

Une émission de G. Suffert.
Les savants ont-lis besoin des philosophes?
Avec MM. B. Chauvin (Des savants pour quoi faira?), J.-M. Levy-Leblond (l'Esprit de sel). A. Fons (pour Vie de Glambattista Vico écrite pur luimême) B d'Espagnas (A la racherche du réel) et Lessing (l'Eté d'avant la nuit).

DEUXIÈME CHAINE : A2

12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Série : Les amours des années grises.

13 h 35 Emisalons régionales.

13 h 50 Face à vous.

14 h Aujourd'hui madame. 15 h 5 Série : L'âge de cristal. 15 h 55 L'invité du jeudi ; Peter Rice.

17 h 20 Fenêtre sur...le roman policier français. 17 h 50 Récrá Á 2.

16 h 30 C'est la vie. 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

19 h 10 D'accord pas d'accord (l.N.C.).

19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les grands partis politiques.

Parti radical et C.D.S. 20 h Journal.

26 h 38 Le grand échlouler. De J. Chancel. Avec Katis et Mariéle Labeque et Barbara Hendricks

#### TRO!SIÈME CHAINE : FR 3

16 h 45 Débat sur la décentralisation au Sénat.

18 h 30 Pour les jeunes. Culaine sans cuisson : Les autres et moi. 18 h 55 Tribune fibre.

**;** !

Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.

19 h 10 Journal.

19 h 20 Emissions régionales. 19 h 55 Dessin animé.

20 h Les leux.

20 h 35 Cinéma : le Chagrin et la Philé.

Deuxième partie Le choix. Film suisse de M. Ophuls (1968) avec des habitants de Clermont-Ferrand. E. d'Astier de la Vigerie. G. Bidault. F. Mendés France, C. de La Mazière, A. Eden, etc. (R.). Novembre 1942, invasion de la zone libre. Clermont

Ferrand connaît l'occupation. Souvenirs franco-al-lemands, affrontements técologiques à l'approche de la défaite des armées d'Hitler. Des vérités qui n'étasent pas bonnes à dire (telle la Bésistance, fatt d'une minorité) apparaissent dans cette deuxième partie achevant de metre en lumière la réalité amère et douloureuse de la France de Pétain, contaminée par le nazisme.

#### FRANCE-CULTURE

FRANCE-CULTURE

12 h 5. Nous tous chacun.

12 h 45. Panorama.

13 h 38. Remaissance des orgues de France: l'église Sainte-Ciothilds de Belfort.

14 h. Sons: Histoires de chiens.

14 h 5. Un livre, des vois: « Côme confession générale», de R.-N. Ehni.

14 h 47, Départementale: à Montpellier.

15 h 2. Le monde au singuiller.

15 h 30. La radio sur la place.

16 h 30. La rendez-vous de 16 h. 30.

17 h. En roue libre: en Chine.

18 h 30. Peullieton: Pour Dieu et le roi, de M. Schilovitz.

19 h 25, Jazz à l'ancienne.

19 h 30. Les progrès de la biologie et de la médecine: L'INSERM.

20 h. Don Juan, de Tirso de Molins. Avec: R. Coggio, A. Bertin, J. Leuvrals, etc.

#### FRANCE-MUSIQUE

FRANCE-MUSIQUE

12 h 2, Midi-Denx: magazine de la vie musicale;
12 h 30. jazz classique: Lea échappés du be-bop,
avec les pianistes E. Costa et D. Twandzik; 14 h.
Musique légère: œuvres de J. Diéval et M. Nicolas,
14 h 38, Points-Contrepoints: œuvres de Mache, Haydn,
Lefebvre, Scriabine, Saliéri, Marietan, Cimarosa,
Stravinski, Gossec, Mahler; 18 h 2, Lê ciub du jazz,
George Gershwin et ses interprètes, C. Basia, D. Erlington, Th. Monk.
18 h 30, Quotidien-Concert (en direct du Studio 106;
c Quatuor en mi bémoi majeurs, de Schubert,
c Quatuor en mi bémoi majeurs, de Schubert,
c Quatuor no 73 de Chostakovitch, c Quatuor no 22,
de Bartok, par le Quatuor bulgare.
20 h 5, Concours de guitare: 23º concours international
(Paganini, Giuliani, Villa-Lobos, Weiss).
26 h 38, Concert l'Festival de Salnies, 13-7-1981): Récital Sergio Vartolo (clavecin, chant): œuvres de A
Valenta, de Cabezon, Carretta, R. Coelho, A. Gabrieli, S. Storace, Frescobaldi, Scarlatti, Dempster.
Anonyme: 22 h. Cycle acousmatique (Lejeune).
28 h. Ouvert la nuit: les compositeurs composent et
proposent... Jean-Jacques Werner; 0 h 30, Lea chante
de la terre: musiques traditionnelles d'Asie, d'Afrique et d'ocèan Indien.

#### TRIBUNES ET DEBATS

MERCREDI 28 OCTOBRE

- Notre collaborateur. André Fontaine. est l'invité du journal de R.T.L., à 18 heures.

- M. Bernard Pons, secrétaire général du R.P.R., répond aux questions des auditeurs de « Face au public » de France-Inter, à 19 h. 10.

JEUDI 29 OCTOBRE

— M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, est l'invité de France-Inter, à 7 h. 45.

# «Le Chagrin et la Pitié»

(Suite de la première page.)

La Résistance, l'immense majorité des Français, la majorité silencleuse, s'est jetée dessus, s'est jetée dedans, à corps perdu, après la Libération. Alors qu'au lendemain de l'armistice, les communistes exceptés, rares, bien rares, étaient ceux qui ont répondu à l'appel du 18 juin, ce 18 Juin célébre avec tant de pompe nnelle, rappelez-vous, par un Georges Pompidou gul s'était opposé catégoriquement à la diffusion du Chaorin et la Pitié à la télé.

La vérité si longtemps occultée a fini par sortir du trou (1). Elle s'est inscrite petit à petit en filiprane sur nos écrans sous forme de dossiers, tables rondes, de débats consacrés à la milice, aux inis racistes à la rafle du Vel d'Hiv. On connaît tous à présent la différence entre un cessaz-le-feu et l'armistice.

On ne s'étonnera plus des titres des journaux de l'époque réclament le procès des responsables, des auteurs de notre maiheur - enlendez Léon Blum et les leaders du Front populaire - et appelant à la xénophobie et à la collaboration. On s'est résigné au fait — ce pharmacien de Clermont-Ferrand l'exprime assez drólement — que les gens ne pensaient alors qu'à manger, à se procurer des tickets, des cartes d'allmentation, des rations supplémen taires. Et Pierre Mendès France - il domine par son intelligence et son chronique d'une petite ville pendant l'occupation -- nous aidera à comprendre l'immense désarroi d'un pays à peine remis des tribulations de l'exode. Ce que c'est que la force d'un e personnalité! Ces deux paysans, ces deux opposants de la première heure, en ont tant qu'à eux seuls ils rétablissent à peu près d'équilibre entre ces deux courants minoritaires et contraires que furent la Résistance et la collaboration Méticuleux, le réalisateur, Marcel Ophūls, a calculé le nombre de

lignes du scénario (2) consacrées allemand le confirme. C'est fin 47 à l'une (20 %) et à l'autre (25 %), après le bombardement maladroit le reste (55 %) ne relevant ni de l'une ni de l'autre, ce qui correspond en gros à la réalité.

ll a eu, et André Harris avec lui, le main heureuse en dénichant ce capitaine de la Wehrmacht rondouillard et content de lui, en le convainquant d'inviter l'équipe au mariage de se fille, en persuadant Christian de la Mazière, un ancien de la division Charlemagne, un vétéran de la Waffen SS, de venir nous raconter tout connement ses souvenirs de jeunesse dans les salons de la Singmaringen — ça l'a d'alleurs rendu célèbre du jour au lendemain. Et en retrouvant dans la collection du Moniteur la petite annonce passée parM. Klein pour signaler qu'il n'était pas juif. Il a eu, et André Harris avec lui, manière de pousser ce professeur de lycée, cette coiffeuse, cet agent secret britannique homosexuel -- vous les verrez jeudi — à la confidence. Denis Rake, justement, vous dira comment, à partir de 1942, le peuple de France, le petit peuple par opposition aux classes possédantes, s'est mis en quatre pour héberger, dépanner, nourrir et habilier nos alliés parachutés dans le coin. L'officier

par les Américains des usines Michelin, que l'on a véritablement commence à « bouffer du boche » - on: les appelait les « frisés », les « Fritz », les « fridolins » --- en Auvergne.

Plus intéressant encore, les extraits de bandes d'actualités nazies, .... assorties de commentaires sur l'intériorité de la race française, abatardie, métissée, barboullée de Noir et d'Arabe, sur ses femmes mal fichues, minables, tordues, dont le Führer interdisalt le marlage avec ses superbes soldats Pourvu, nous disait Pierre Mendis France, rencontré la semaine des-

nière à l'occasion d'une projection du Chagrin, pourvu que ça ne recommence pas i Songez, ajoutait-il, à la réaction, ou plutôt à l'absence de réaction des médias après l'attentat d'Anvers, et à ces bouffées de haine raciale qui font monter la flèvre sanguinaire. Ne regardez pas ce regardez-le avec les yeux de l'avenir. CLAUDE SARRAUTE.".

(1) Diffusion ce meruredi 28 octo-bre st jeudi 29 sur FR S. (2) Le Chagrin et la Pitié. Ed. Alain Moreau.

CHEZ PHOX PAS D'INTOX Reflex automatique obj. 1,8/50, débrayable et programmé, motorisable. 300 PHOTOGRAPHES DANS TOUTE LA FRANCE LES LILAS: PHOTO CINE RECORD - 151, rue de Paris - Tél. 362,71.31 LIVRY-GARGAN: PHOTO CINE CENTER - 30 ter, bd Chanzy - Tél. 381.11.81

PARIS 8": SELECTION PHOTO CINE - 24, bd Malesharbes - Yel. 742.33,58 PARIS 9": SELECTION PHOTO CINE - 91, rue La Fayette - Tel. 878.07.8) PARIS 11": CENTRAL CINEPHOT - 241, bd Voltaire - Tel. 371.60.72



• Ambiance musicale E Orchestre - P.M.R.; priz moven du renes - J., h.; ouvert fusqu'à., heures

#### DINERS

|                                                              | RIVE DROITE                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSIETTE AU BŒUF<br>boulevard des Italiens, Paris-2           | Sa formule « bœuf » salade aux pignons de pin, œur d'aloyau<br>33,90 F S.R.C. NOUVELLES SUGGESTIONS. 103, bd du Montparnasse,<br>pl. St-Germain-des-Prés, 123, ChElysées. T.L.J. 1 h. mat. Carte desserts |
| AVEAU FRANÇOIS-VILLON<br>rue de l'Arbre-Sec, 1°r. 236-10-92  | Caves du XVº Déj. Soup. j. 23 h. Soirée animée par Troubadour<br>Feuilleté léger de poireaux. Esc. saumon frais à l'orange. F/dim., lundi.                                                                |
| GALIOTE 261-43-93 rue Comboust, 1er. T.l.jrs                 | J. 23 h. le patron Noèl SIETTE dirige la cuisine : ses 7 poissons et<br>14 viandes, ses plats du jour. MENU 75 F, boissons e tserv compris.                                                               |
| DRA 297-56-54. F. dim.<br>gle rue Volney et rue Daunou. 2    | GASTRONOMIE INDIENNE. La cuisine des Maharadjahs à Fari sdaus<br>un décor authentique. AGREE par l'AMBASSADE et le BURSAU DE<br>TOURISME INDIEN. P.M.H. 120 F. Salle pr récapt., cocktail, mariaga        |
| ERRE (Opéra) 265-87-04<br>ace Gaillon, 24. F./dim.           | Diner avant spect, et Soupers jusqu'à 2 h. Cuisine Grande Tradition.<br>Crust. Cadre II° Empire. Terrasse. Menu 98 F a.c. et Carle, Parking.                                                              |
| SALARDAIS F. sam. mat./dim.<br>rue de lVenne, 8º 522-23-62   | J. 22 h. Cuisine périgourdine. Menu 127 F, 1/2 vin de pays + café<br>+ alcool de prune avec foie gras, cassoulet au confit. SA CARTE                                                                      |
| f COZ F/dim.<br>rue St-Georges, 3°. TRU. 42-95               | Jusqu'à 23 h. « La marée dans votre assiette » avec les arrivages<br>directs de la côte, dans un cadre rustique à 50 mètres du théstre.                                                                   |
| MENARA 742-06-92<br>bd de la Madeleine, 9° F./dim.           | Restaurant marocain au cadre royal. Une cuisine authentiquament<br>marocaine, aussi originale que raffinée. Déjauners d'aff. Diners spect.                                                                |
| B. DE RIQUEWIRR 770-62-39 r. Fg-Montmartre, 9c. T.Ljrs       | De 12 h. à 2 h. du matin. Ambiance musicale, Spécialités alsuciennes.<br>Vins d'Alsace. BANC D'HUITEES. CARTE DES DESSERTS.                                                                               |
| PETIT RICHE 770-86-50/68-68<br>, rue Le Peletier, 9° F./dtm. | Diners de 19 h. à 0 h. 15 - BISTRO 1880 - Cuis, bourg Env 115 F.<br>Vins du Val-de-Loire, Salons privés jusqu'à 45 pers. BANC D'HUITRES                                                                   |
| LOUIS XIV 208-56-56/19-90 bd St-Denis, 10°. F/lundi-mardi    | Déjeuner, Diner SOUPEE APRES MINUIT. Huîtres, Fruits de mer<br>Crustaces, Bôtisserie, Gibiers, Salons, Park, privé assuré par voiturier.                                                                  |
|                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                               |

#### RIVE GAUCHE \_

LA FERME DU PERIGORD rue des Fossés-Saint-Marcel, 5º LES MINISTERES O/dlm. 261-32-37 30, rue du Bac. M° Bac. Parking Ch. FRANÇOISE 551-87-20/705-49-03 Aérogare des Invalides, 7°. F/lundi LE ZEYER 540-43-85/43-87 Carrefour Alésia, 14°. T.L.Jrs L'OREE DU BOIS Pte Maillot, 747-92-50

DEJEUNERS D'AFPAIRES, DINERS. Commandes prises jusqu'à minuit. TEL. : 331-69-20. Ouvert tous les jours. PARKING gratuit. UN MENU à 42 F s.n.c. DANS UN CADRE ELEGANT, ou Fruits de mer. Grillades. Suggestions du Chet. Son menu à 85 F et carte. Poie gras frais maison, Pot-au-feu de Turbot. Grands crus de Bordeaux en carafe 44 F. OUV. LE DIMANCHE. J. 2 h. du mat, dans un cadre aigné SLAVIK : huitres et coquillages. Plateau de fruits de mer. Foie gras frais maison. Grillades, choucroutes.

DINERS - SPECTACLES

MOUTON DE PANUEGE 742-78-49
17. rue de Choiseul, 2°. T.l.jrs
CHEZ VINCENT NOB. 31-27 14. rue Saint-Leurent, 10°. F/dim.

Jusq. 1 h. Décor de Dubout unique au monde. Diners, Soupers animés av. chants palliards, plats rabelals serv. par nos moines. F.M.R. 150 F. Dans le cadre typique d'une Hacienda Diners dansants aux chandelles. Attractions avec LOS MUCHACHOS. Spéc. espagnoles et françaises.

Nouveau cadre élégant. Déjeuners d'affaires. Diners dansants, orchestra attractions. Salons pour réceptions de 10 à 800 personnes.

SEBILLON 624-71-31/71-32 20. av. Ch.-de-Gaulle, Neully-6.-S. MOMMATION 747-43-64 F/dim. 79, sv. Ch.-de-Gaulle, Neuilly-z.-S.

Porte Malliot, Jusqu'à 22 heures. Le spécialiste du Gigot aux haricots, mais aussi son Bane d'huitres et ses Poissons, Tous les jours, Jusqu'à 22 h. 30 BANC D'HUITRES, ses 17 plats de poissons (Fileta Rascasse Marseille) Ses spécialités (Els de vosu braisé sur olives).

# SOUPERS APRÈS MINUIT

BITRO DE LA GARE 1 h. mat. 30, rue Saint-Denis (Iv) propose son dissique 38.90 F anc. NOUVELLES SUGGESTION 6 BISTRO 9. Grande carte des desserz, 59, bd du Montparussée, 38, bd des Italiens, 73, Ch.-Elysées

DESCRIER To les jre - 227-82-14
LE SPECIALISTE DE L'HUTTRE
POISSONS - SPEC. GEILLADES

LF LOUIS XIV 208-56-56/200-19-90
P lundi/mardi
ā, bd St-Denis, Huitres, Fruits de mer. Crustacés. Rôties. Gibless. Part. privé assur. par voiturier. CHEZ HANSI 3, pl. 13-Juin-1940
parmasse, J. 3 h. mat. 548-96-12.
CHOUCROUTE - FRUITS de MER.

Choucroute - Spécialités Gily 6. rue Mabilion - 354-87-61
Saint-Germain-des-Pres
Prix de la meilieure culaine
étrangère de Paris pour 1978.
Peljosda - Churrascos - Camaroes

LE CONGRÉS

2 h mat. 574-17-24

80, av. Grande-Armée. POISSONS.
BANC D'HUITRES toute l'année.
Spéc. de viandes de bour grillées.

FPFIII ZIMC Tue de Buci, 6º 334-79-34 Hultres - Poissons - Vina de pays WEDLER 14. place Clichy, 14 522-53-34 SON SANC D'HUITRES Foie gras frais - Poiesons AUBERGE DAB J. 2 h. matin. 500-32-22
191, av. Malakoff. Tous les jours
FRUITS DE MER POISSONS
CHOUCROUTE DOTISSEER

LA CHAMPAGNE 574-44-78. L3 h Huitres - Coquillages the l'année GDE BRASSERIE DE LA MER

IF MODULE 108, bd Montpermassa \$54-98-64 FRUITS DE MER ET GRILLADES de 12 h à 3 b du matin - sons interruption. Parking. Me Vevin.

71. boulevard du Montpernasse. 226-70-90 - 354-31-98 Au piano : Yvan MAYER.

حكذا من الأصل

Le conseil des ministre Le consen des ministre e mercredi 28 octobre, e park Ling, ministre de M Jack Ling, ministre de M Jack Lune, manager of the same normations dans the same of the s poural de Lille, remplac penter comme directeur penter comme directeur ministère de la culture. I stendue depuis plusieurs stendue depuis plusieurs pentait à diverses opposi-

AU M. Fleur

and in the second of the secon ter country corrected de minister de minis granden se acut screet granden se acut screet granden se acut screet granden se acut screet and the second of the second o Parts File Control Control Are in remains macherés Area in the maches and the second sec

(i) La Cronde des 12 de verter.

de Jean-Paul Wenzel mise en scène

Jean-Paul Wenzei 3750 Andree Tainsy Martine Schambachie - : : : : :

Joëlle Léandre E Hugh Levick i toulerand jules-guesda



VACANCES A NAIROBL Une office and annual e destinee révent diprisser cance. blirede vor es (3773) et de vos acti decourse people Sitatrobi, le Keny

inche bureau à Nairobi Pour plus arrows : enseignements, c **Visit** Al Voltage effective sur voi

U.G. E S

an film de VADIM GLOV

# TROIS NOMINATIONS SOUMISES AU CONSEIL DES MINISTRES

Le conseil des ministres devrait approuver, ce mercredi 28 octobre, sur proposition de M. Jack Lang, ministre de la culture, d'impor-tantes nominations dans le domaine de la musique. M. Maurice Fleuret, journaliste au Nouvel Observateur et responsable du Nouvel Observateur et responsable du Festival de Lille, remplace M. Jacques Charpentier comme directeur de la musique au ministère de la culture, nomination qui était attendue depuis plusieurs semaines, mais se haurtait à divertes connections heurtait à diverses oppositions.

Paris qui verra également l'arrivée d'hommes nouveaux. Le mandat de l'administrateur général, M. Bernard Lefort, ne sera pas prolongé à son expiration le 31 juillet 1983, mais le ministere lui confiera une « mission de portée nationale ». Par ailieurs, M. Guy Verdeil, président du conseil d'administration depuis quelques mois, a remis son mandat à la disposition du

Celui-ci a désigné, en conséquence, M. Paul Puaux, ancien directeur du Festival d'Avignon, comme président du conseil d'administration de l'Opera de Paris, à dater de ce jour, et M. Massimo Bogianckino, actuel surintentant du Teatro Comunale de Florence et du Mai florentin, comme administrateur général à partir du 1° août 1983, M. Jean-Pierre Leclerc reste directeur général, poste qu'il occupe depuis trois aus. Cette « équipe » (on insiste sur ce terme au ministère) sera complétée par un directeur musical et par un directeur de la danse, peut-être Budolf Noureev qui en a accepté le principe. Ces changements ont été faits en plein accord avec M. Fleuret.

Coincidence voulue ou non, M. Bernard Lefort a nommé, le 27 octobre, M. Alain Lom-bard, chef de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, comme directeur de la musique à l'Opéra jusqu'à la fin de son mandat. Ce poste était précédemment tenu par Sylvio Varviso.

### AU MINISTÈRE DE LA CULTURE

# M. Fleuret, directeur de la musique

#### Un semeur d'idées

Avec la nomination de notre confrère, M. Maurice Fleuret, cri-tique musical du Nouvel Observateur, comme directeur de la ministère de la culture, c'est à l'imagination qu'on donne le pouvoir, cette imaqu'on donne le pouvoir, cette ima-gination qui a fait souvent dé-faut, sinon à ses deux prédéces-seurs (MM. Maheu et Charpen-tier), du moins à leurs ministres. Pendant le dernier septennat, la gestion souvent méritoire, notam-ment dans la remise à niveau de l'enseignement musical, l'a em-porté sur l'impogration. porté sur l'innovation.

Après la réussite inachevée du plan de dix ans de M. Marcel Landowski, qui avait remis la musique en selle entre 1966 et 1974, la politique musicale avait besoin d'être repensée dans son ensemble (1), surtout à une épo-que où l'engonement pour la musique, pour les concerts et la pratique instrumentale et vocale,

THEATRE GERARD PHILIPE DESAINT

(1) Le Monde du 18 février.

DOUBLAGES

de Jean-Paul Wenzel mise en scère Jean-Paul Wenzel

Andrée Tainsy

et Martine Schambacher

Joëlle Leandre

et Hugh Levick

atteint à des degrés incroyables, et devient un fait social de première importance. Le gouvernement Mauroy en a d'ailleurs tenu compte, puisque le budget de la musique et de la danse devrait passer de 565 millions de francs en 1981 à quelque 903 millions de francs en 1982 (soit une augmentation qui avoisine les 60 %).

francs en 1982 (soit une augmentation qui avoisine les 60 %).

M. Maurice Fleuret n'est pas seulement un des meilleurs critiques actuels, à l'oreille vive et juste, à la plume acérée et alerte, curieux et passionné de toutes les formes de musique (il a étudié les traditions lointaines au cours d'une trentaine de woyages en Afrique, Asie et Amérique latine), mais aussi un animateur et un organisateur incomparable oni. mais aussi un animateur et un organisateur incomparable qui, depuis quatorze ans, a su sou-lever les foules en faveur de la musique, et spécialement celle de notre temps, grâce à des programmes ingénieux, des artistes de premier ordre et une infrastructure toujours montée et menée de main de maître : on n'a pas oublié, en particulier, les « Journées de musique contemporaine », grands événements parisiens des années 1968 à 1974, le Festival Stockhausen de Chiraz en 1972, le Festival Xenakis de Bonn en 1974, et surtout le prodigieux succès du pléthorique Festival de Lille.

Nul doute que cette réussite ait incité le premier ministre, maire

de Lille, à lui confier la responsabilité « suprême » dans le domaine de la musique, où il pourra déployer tous ses dons. Sa nomination, cependant, ne manque pas d'éveiller de fortes oppositions dans certains milieux nusicaux où l'on craint que le nouveau directeur n'ait pas les compétences administratives suffisantes pour gérer un budget qui aura presque doublé, assurer la restructuration de services passablement démoralisés, s'imposer dans les délicates et indispensables négociations avec l'éducation nationale, mener à bien les transferts de responsabilités liés à la décentralisation, etc.

On craint aussi ses orientations musicales et son caractère en se rappelant ses ardentes prises de position, notamment en 1973-1974, contre la politique d'un de ses prédécesseurs. M. Landowski, dont le prestige et l'infinence res

ses prédécesseurs, M. Landowski, dont le prestige et l'influence res-

tent grands.

Mais il faut faire confiance à cet infatigable travailleur et à ce semeur d'idées, l'un des seuls actuellement capables de désemactivellement capables de désem-bourber le char d'Erato avec une audace qui n'emburs pas la pru-dence. Il est sûr, en tout cas, qu'il donnera une impuision non-velle à la production et à la dif-fusion de la musique contempo-raine, dont il est l'un des plus elle trauments. clairvoyants promoteurs.

JACQUES LONCHAMPT.

Né le 22 juin 1932 à La Talau-dière (Loire), M. Maurice Fleu-ret, après ses classes secondaires à l'école normale d'instituteurs de Montbrison, a fait ses études musicales au Conservatoire de Paris, de 1952 à 1956. Il a composé pendant huit ans des musiques de film et de scène. Conférencier renommé, respon-sable de la musique au Centre

que musical; il a débuté à combat en 1956, collaboré à de nombreuses revues françaises et étrangères, et tient la rubrique de France-Observateur, puis du Nouvel Observateur, depuis 1961. Il a assuré, d'autre part, la direction de la section musique du Musée d'art moderne de la Ville de Paris pendant dix ans (1967 - 1977). Organisateur des a lournées de musique contempoconferencier renomme, respon-sable de la musique au Centre national de diffusion culturelle de 1960 à 1963, producteur à France-Culture d'un excellent magazine hebdomadaire, Evêne-ments-Musique, depuis 1974, il est suriout connu comme criti-

#### A L'OPÉRA DE PARIS

## M. Bogianckino, administrateur général

#### Le plus français des musiciens italiens

Le ministère de la culture a longtemps hésité sur la reconduction, à la tête de l'Opéra de Paris, de M. Bernard Lejort, qui méritait peut-être de courir sa chance plus longuement, un an seulement après son entrée en jonctions. Si les speciacles qu'il a présentés n'ont pas toujours tenu les promesses un peu trop claironnées (Dardanus, Jenuia, le Valsseau fantòme. Carmen...), il pe ut cependant s'enorqueillir de brillantes réussites (la Femme sans ombre, Peter Grimes, Don Giovanni, surtout le Grand Macabre), et la présente saison donne de beaux espoirs.

d'aujourd'hui, ne manquera sûrement pas de se faire rapidement un nom à Parus. Ses speciacles au ment pas de se faire rapidement un nom à Parus. Ses speciales sur nom à Parus. Ses speciacles au non ment pas de se faire rapidement un nom à Parus. Ses speciacles au nent pas de se faire rapidement un nom à Parus. Ses speciacles au nom nom à Parus. Ses speciacles au nom à Parus. Ses speciacles au nom à Parus. Ses speciacles au nom nom à Parus. Ses speciales d'au nom nous nous sommes fausité musicules de deux soniques faus d'entité d'une originalité musicules d'entité d'une

Mais sans doute a-t-on estimé que le a changement » là aussi s'imposait et qu'en 1983 le public aurait besom d'un air nouveau. aurait besom d'un air nouveau. Il est encore un peu tôt pour apprécier le choix de M. Paul Puaux comme président du conseil d'administration, un a animateur culturel » à la suite d'un conseiller d'Etat (Jean Salusse) et de deux inspecteurs des finances (MM. Darmon et Verdell); le successeur de Jean Vilar à la tête du Festival d'Avignon a cependant suffisamment jait la preuve de sa largeur de vues, de son autorité et de son habileté pour qu'on lui accorde un préjugé javorable. Proche du parti communiste, peut-être pourra-t-il aider l'Opéra à devenir un théâtre un peu plus « populaire », comme le souhaitait son illustre parton dans un rapport de 1968 aussi célèbre que confidentiel...

Sans doute a-t-on voulu aussi qu'un Français fort connu et res-pecté cautionne la nomination d'un administrateur étranger, lui presque inconnu du public paripresque incomin du public puri-sien, qui est le vrai « coup de théâtre » de cette promotion. M. Massimo Bogianckino, qui est un musicien émérite et l'un des plus grands directeurs d'opéras

beaux-arts (E.N.S.B.A.) renous cette anuée avec une tradition abandou-née depuis 1987 : celle des fêtes costumées. Le Gala des Beaux-Arts aura lieu cette année le 20 novem-bre dans le hall du Parc floral de ent de Paris. 200 F par personne ; 190 F pour les étudiants. Réservations : par chèques bancaires ou postaux, à l'ordre de Gala des Beaux - Arts, 19, rue Jean - Mermoz, 75088 Paris, Tél. :

**■ Quatre représentations supplé** nentaires du récital d'Yves Montan à l'Olympia seront données les di-manches 6, 13, 20 et 27 décembre, à 28 h.45. D'autre part, deux ma-tinées seront réservées aux étudiants, an tarif unique de 50 francs sur présentation de leur carte, les mer-credis 18 et 25 novembre, à 14 h. 30. La location sera ouverte à l'Olympia à partir du lundi 2 novembre pour les étudiants, et à partir du lundi 9 novembre en ce qui concerne les soirées supplémentaires organisées au bénéfice de l'enfance handicapte, de l'Association internationale pour la défense des artistes, d'Amnesty International et de la Fondation

Cet homme fin, discret, atmable et plein de tact, habile diplomate, a derrière lui une carrière d'organisateur et de directeur de plus de vingt ans, et il a collaboré avec les plus grands artistes de ce temps dans tous les domaines, ecellant à ranimer l'intérêt pour le répertoire et à enrichir celui-ci

de tous côtés. Ancien étudiant de l'Ecole normale de musique et de la Sorbonne, parlant fort bien notre langue, il a fait appel fréquemment à nos artistes et metteurs en scène; c'est peut-être le plus français des musiciens italiens. Après Liebermann le germani-

Après Liebermann le germanique, il pourrait bien être l'homme de la latinité: « J'accepte volontiers cette charge, sans me dissimuler les problèmes, nous a-i-ul déclaré. Je suis fasciné par les affinités artistiques qui lient nos deux peuples latins et Paris, où j'el passe tant de belles années, reste tellement proche de mon cœur que j'y travaillerai avec joie, prêt à relever les défis. ». — J. L.

il a collaboré avec les plus grands

il a collaboré avec les plus grands compositeirs contemporains, de nombreux chefs, en particulier Chilini, Abbado et surtout Muti à Florence, et, outre les ouvrages qu'il a confiés à Zeffirelli ou à Visconti, il a ouvert les portes de l'opéra pour la première jois à des metteurs en scène de théâtre et de cinéma tels que Ronconi, dont les triomphes ne se comptent plus, Chéreau, Vitez, L. Cavani, Jancso, etc. De même pour des peintres et des sculpteurs comme Calder, de Chirico ou Miro.

N' a toujours témoigné de la plus large ouverture d'esprit, com-

mandant de nombreux ballets.

opéras et œuvres symphoniques

M. PAUL PUAUX

tion culturelle et les maisons de

En version originale : GAUMONT AMBASSADE

HAUTEFEUILLE PATHÉ

P,L.M. SAINT-JACQUES

MOVIES LES HALLES

En version française: MONTPARNASSE PATHÉ

Né en 1922 à Rome, M. Massimo Né en 1922 à Rome, M. Massimo Bogianckino a fait des études de piano, musique de chambre, composition, histoire de la musique, lettre et philisophie à Rome et à Paris. Après une carrière de concertiste et de professeur (à Pittsburgh, Pesaro, Rome et Pérouse), il a été successioement directeur artistique de l'Académie philarmonique (1960-1962) et de l'Opéra de Rome (1963-1968), surintendant du Festival de Spolète (1968-1971), directeur artistique (1968-1971), directeur artistique de la Scala de Milan (1972-1975), nurintendant du Teatro Comunale et du Mai florentin (depuis 1976). Il a publié des textes sur l'Art du clavecin de Scarlatti, le Théâ-tre musical en Italie et en France re musical en Italie et en France de l'époque baroque, Simone Bocanegra et l'Interprétation scéno-traphique du mélodrame.

Dans ses différentes fonctions, Mercadante et Verdi. à l'époque baroque, Simone Boc-canegra et l'Interprétation scéno-graphique du mélodrame.

#### M. ALAM LOMBARD

Né en 1920 à La Voultesur-Rhône (Ardeche), M. Paul Puaux Né en 1940, M. Alain Lombard Né en 1940, M. Alain Lombard dirige pour la première fois un concert salle Gaveau à l'âge de conzert salle Gaveau à l'âge de conzert salle Gaveau à l'âge de conze ans. Il mène conjointement ses études classiques et musicales, travaillant la théorie, l'écriture et la direction avec des professeurs privés. A vingt ans, il est engagé comme second chef d'orchestre à l'Opéra de Lyon, où il restera quatre ans, à Paris, il a direction de ce même Festival en 1971 et jusqu'en 1979. Il a participé à la création du CIRCA à la chartreuse de Villeneurs-lès-lès l'Opéra d'Aran, de Gilbert Béanud. du crantreuse de vacencies-es-Avignon et il est actuellement directeur du conseil culturel de la ville d'Avignon. M. Jack Lang lui avait confié en août dernier une mission de réflexion sur l'acl'Opéra d'Aran, de Gilbert Bécaud, puis Régine Crespin l'invite en 1963 à New-York pour l'accompagner dans Hérodiade, de Massenet.

Le grand prix du concours Mitropoulos en 1966 lui vaut de devenir l'assistant de Léonard Bernstein à la Philharmonique de New-York, puis Karajan le prend, également comme assistant, à Salzbourg. Il dirige ensuite de nombreuses représentations au Metropolitan Opera et devient en 1967 chef titulaire de l'Orchestre de Miamt. Appelé en 1972 à la tête de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg, avec qui il réalise de nombreux enregistrements pour Eruto, il sera un bril-Bernstein à la Philharmonique de ments pour Erato, il sera un bril lant directeur de l'Opéra du Rhi de 1974 à 1980. Candidat malheu ae 1974 à 1989. Canatair matheureux à l'Opéra de Paris contre Bernard Lefort, il avait renoncé ensuite avec éclat, en 1977, à la direction du Théâtre musical de Paris (Châtelet). Il revient aujourd'hui par la grande porte au Palais Garnier.

LE THÉATRE FORTAME nous informe que LES 3 JEANNE fêtant leur 5° année de succès feront relâche

LE JEUDI 29 OCTOBRE

exceptionnellement

FRANÇAIS PATHÉ

(THE OUTSIDER)

CRAIG WASSON, PAT QUINN - TONY LURASCHIL

UN COMBINÉ DE SAFARI ET SÉJOUR. Dix jours enivrants pour découvrir depuis Une offre exceptionnelle destinée à ceux qui Nairobi, l'envoûtant paradis de la révent d'indépendance. faune kenyenne avec possibilité Libre de votre temps et de vos activités, de séjour à Mombasa. découvrez depuis Nairobi, le Kenya. Vous aurez à votre disposițio une voiture avec chauffeur. Notre bureau à Nairobi vous accueillera et vous assistera tout au long de votre séjour. Pour plus amples renseignements, consultez votre agent de voyages ou découpez le bon ci-joint. **Visit AFRICA Service** 

Voyage effectué sur vol régulier Alitalia

U.G.C. OPÉRA - GAUMONT AMBASSADE - FORUM CINÉMA - STUDIO DE LA HARPE - OLYMPIC ENTREPOT - 7 PARNASSIENS

DESPERADO - CITY - BLUES CAMERA D'OR un film de VADIM GLOWNA



# SELECTION

#### Un film

#### «Le Faussaire» de Schlöndorff

Guerre civile dans Beyrouth coupée en deux - comme l'Allemagne — Est-Ouest, musul-mans - chrétiens, richesses - horreur. Un journaliste en reportage se pose des questions existentielles, et c'est Bruno Ganz. Il rencontre une femme qui a choisi l'amour, c'est-à-dire la passion, le plaisir, la mater-nité, et c'est Hanna Shygulla. Schlöndorff montre et dénonce les entraînements, la fascination, l'exploitation de l'atroce.

#### Des ballets

#### La danse éclatée

Toutes les tendances, les techniques, les écoles se rencontrent, se bousculent actuellement aux quatre coins de Paris et des régions : les Américains, su Centre Georges-Pompidou (Karole Armitage, Tom Simons, Douglas Dunn), *Béjart*, au Theàtre des Champs-Elysées (programme Boulez), Mudra-Dakar, au Palais des glaces ; l'Inde du Sud, à la Chapelle de la Sorbonne : le Groupe de recherches de l'Opéra, à Aulnay-sous-Bois (créations d'Ulysse Dove et François Verret) ; la jeune danse au Théatre Présent (groupe Esquisse) ; le Ballet-Théâtre de Nancy et le Ballet du Rhin accueillent Balanchine et Roland Petit à leur répertoire. Côté foiklore c'est la découverte du Ballet de Taiwan (à Angers) et le retour de Moisselev (Palais des congrès).

Une exposition

#### Architectures de terre

Dans Penchevêtrement métallique du Centre Pompidou, prodigleux avatar d'une vision technologique de l'architecture, la terre a repris ses droits. Au carrefour de l'écologie, de l'ethnologie, de l'histoire et d'un urbanisme en crise. l'architecture en terre devient une voie nouelle pour l'avenir. (Centre Pompidou, galerie du C.C.L.)

Une chanteuse

#### Barbara se déploie a l'hippodrome de Pantin

Dans un lieu inhabitue), re-voici Barbara, la louve noire, avec sa voix de soie, ses frémissements, son piano, ses chansons et des chansons nou-velles, dont deux sont inédites. La voilà de retour, moins repliée sur elle-même, toujours sensible aux choses de la vie.



# **PREMIER**

de SAMUEL BECKETT mise en scène CHRISTIAN COLIN

coproduction Festival d'Automne L'un des plus éblouissants monologues entendus depuis des lunes sur une scène de théâtre.

L'Humanité-Dimanche Un acteur sublime... Un grand moment de vertige et de vérité.

Les Nouvelles Littéraires Un très grand moment de théâtre.

59 boulevard jules-guesde

L'Express

oc.243.00.59 fnac-agences-copa

Une pièce

#### « La Bête dans la jungle»

Tirée d'une nouvelle de Henry James, adaptée par Marguerite Duras, c'est la valse d'une rencontre qui ne se réalise pas entre un homme et une femme. Pourtant ils se voient au long du temps qui tourne en même temps que le féerique décor de Roberto Plate, mis en scène à le perfection par Alfredo Rodriguez Arias, sur la musique de Carlos d'Alessio, Avec Sami Frey, doucement névrotique, et Delphine Seyrig, mythique. (Théâtre de l'Athénée.)

Un compositeur

#### Connaissance

#### de Boulez

Malgré la célébrité de Boulez ses œuvres n'encombrent pas les programmes de concert : la rétrospective du Festival d'automne permet de faire le point on la connaissance de ces nartitions un peu mythiques. En quatre jours, on en découvrirs les principaux aspects. Les 28 et 29 octobre, l'Orchestre de Paris, dirigé par D. Barenbolm. propose Rituel in memoriam Maderna, de 1974, qui semblait annoncer une étrange bifurcation (au même programme le Concerto de Berg, par Gidon Kremer, et la Mer, de Debussy, salle Pleyel, 20 h. 30). Le 29, Boulez lui-même sera au pupitre de l'Orchestre national pour diriger, avec le Pelléas, de Schoenberg, deux de ses œuvres an-ciennes, le Soleil des eaux et le mystérieux Visage nuptial (Champs-Elysées, le 29). Et le 31, Prance-Musique et René Koering nous feront passer seize heures en compagnie de Boulez, diffusant de très nombreuses œuvres, en particulier le superbe Répons, créé récemment à Donaueschingen, ainsi que deux concerts en direct donnés à 17 heures et 20 h. 30 à la Maison de la radio (Sonatine pour flûte.

Livre pour quatuor, Cummings

et Messagesquisses).

### EXPOSITIONS

#### Centre Pompidou

Entrie principale rue Saint-Martin (277 - 12 - 33). Informations téléphoniques : 277-17-12.
Sauf mardi, de 12 h. à 23 h. ; sam et dim., de 10 h. à 27 h. Entrée libre le dimanche.

Animation gratuite, sauf mardi et dimanche à 16 h. et 19 h.; le samedi à 11 h., entrée du musée (troisième étage); lundi et jeudi.

samedi à 11 h. entrée du musee (troisième étage); lundi et jeudi. 17 h., galeries contemporaines.

PARIS-PARIS. — Grande Galerie, cinquième étage. Jusqu'au 2 novembre. Sauf mardi et dimanche, à 16 h. et 20 h.: visite animation.

Conférences: Je 29: « La fin des utopies: l'abstraction comme geste», par B. Ceysson (18 h. 30. sous-sol); Je 4 novembre : « Histoire des chiffres». de G. Ifran (18 h. 30. B.P.L.); le 5: « Origine et naissance de l'écriture», par G. Ifrah (18 h. 30, B.P.L.); « Picasso: l'histoire dans l'ateller», par W. Spies (18 h. 30, sous-sol).

RIOPELLE. Rétrospective. — Jusqu'au 16 novembre.

ROBERT RYMAN. Rétrospective.

JEAN DUBUFFET. Sites aux Isqu'au 23 novembre.

ROGER BE ZO MBES, Affiches créées pour Air France. — Jusqu'au 8 novembre.

PAUL NASH. Photographies. — Jusqu'au 15 novembre.

PAUL NASH. Photographies. — Jusqu'au 16 novembre.

Jusqu'au 15 novembre. LE PERE DUCHESNE. Œuvres de Matta, Bernard, Ringer. — Jusqu'au 16 novembre. SAMUEL BECKETT dans le siècle. Grand foyer, premier sous - sol.

Jusqu'au 15 novembre.

LES VOLCANS ET LES METAPHORES DU FEU. — Exposition de
l'Atelier des enfants. De 14 h. à
18 h. Jusqu'au 31 décembre.

C.C.J.

# DES ARCHITECTURES DE TERRE on l'avenir d'une tradition millé-naire. — Jusqu'au 1= févtier 1982.

# Musées

LE BAROQUE EN BOHEME.

Grand Palais, entrée avenus Clemenceau (261-54-10). Sauf mardi. de
10 h. à 20 h; mercredi. jusqu'à
22 h, Entrée : 12 F. Samedi 9 F.
Jusqu'au 7 décembre.

Jusqu'au T décembre.

LES FASTES DU GOTHIQUE. Le siècle de Charles V. — Grand Palais, entrée avenue du Géméral-Eisanhower (voir ci-dessus). Entrée gratulte ls 23 novembre. Jusqu'au 1º février.

LEON SPILLAERT, 1881-1946 — Grand Palais (voir ci-dessus). Entrée: 9 F: samedi 6 F. Jusqu'au 30 novembre.

SALON D'AUTOMNE. Hommage à Parchitecture parisienne du vingtième siècle. — Grand Palais, porte H (359-48-07). Tous les jours, de 11 h. à 18 h. Entrée: 15 F. Du 31 octobre au 29 novembre.

au 29 novembre.

TRESORS DU MUSEE D'ARTS
RELIGIEUX ET MOSAN DE LIEGE.

— Petit Palais, 1. avenue W.-Churchill (265-12-73). Sauf lundi, de 10 h.
à 17 h. 40. Eutrée : 12 F. Jusqu'au
2 ianvier. janvier. PRESENCE DE L'HISTOIRE. —

Exposition du Pestival d'automne, chapelle de La Salpétrière (295-12-27). Jusqu'au 20 décembre. LA GALERIE ESPAGNOLE DE LOUIS-PHILIPPE - TABLEAUX ITALIENS, ANGLAIS, ALLEMANDS ET ESPAGNOLS DU LOUVEE -Musée du Louvre, pavillon de Flore, entrée porte Jaujard (260-39-25). Sauf mardi, de 9 h. 45 à 17 h.

UNEMPETTORESCOLA

BERNARD GIRAUDEAU A VALERIA D'OBICI " JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

GEORGES GERET THEATRE MODERNE MARIE DUBOIS

U.G.C. BIARRITZ, v.o. - U.G.C. OPÉRA - LES MONTPARNOS U.G.C. ODÉON, v.o. - 14-JUILLET BASTILLE, v.o.

MASSIMO GIROTTI BERNARD BLIER LAURA ANTONELLI

**PROFESSIONNELS** 

DU CINÉMA

**SOYEZ LES PREMIERS** 

**INFORMÉS** 

**LA LETTRE HEBDO** 

CINÉMA DE FRANCE

sur abonnement uniquement

130, rue de Rivoli, 75001 Paris

Těléphone 261.84.93 Télex CINEFRA 211423

Jusqu'au 4 Janvier.

DESSINS EAROQUES FLORENTINS. — Musée du Loutre, cabinet
des dessins (voir el-desaus). Jus-

des dessins (voir ci-dessus). Jusqu'au ils janvier.

JOSÉPH CORNELL (1993-1972). —
Musée d'art moderne de la Ville de
Paris, Il, avenue du Président-Wilson
(723-61-27). Sauf lundi, de 10 h. à
17 h. 30; mercredi, jusqu'à 20 h. 30.
Entrée : 9 F (gratuite le dimanche).
Jusqu'au 6 décembre.

Jusqu'au 6 décembre.

PHOTOGRAPHIE FUTURISTE
ITALIENNE (1919-1939). — Musée
d'art moderne de la Ville de Paris
(voir ci-dessus). Jusqu'au 3 janvier.
BAROQUES 81. Les débordements
de l'avant-garde internationale. —
ARC au Musée d'art moderne de la
Ville de Paris (voir ci-dessus). Jusqu'au 15 novembre.

qu'au 15 novembre.

PRESENTATION TEMPORAIRE
D'ŒUVRES APPARTENANT AUX
COLLECTIONS NATIONALES. Un
siècle d'egyptologie française. — Les
arts antiques du Maghreb. — Musée
d'art et d'essel, palais de Tokyo,
13, avenue du Président-Wilson (722-36-53). Sauf mardi, de 9 h. 45 à
17 h. 15. Entrée: 7 F; le dimanche,
3,50 F. Jusqu'au 4 janvier.

ROGER MARTIN DU GARD. —
Bibliotheque nationale. 58. rue de RUGEE MARTIN DU GARD.—
Bibliotheque nationale. 58. rue de
Richelieu (261-82-83). De 13 h. à 17 h.
Entrèe : 8 F. Jusqu'au 30 décembre.
GUY LEVIS-MANO (1994-1989).—
Bibliothèque nationale (roir ci-dessus). Entrèe : 6 P. Jusqu'au 28 novembre.

L'EXOTISME DANS LE PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE AU DIX-NEU-PHOTOGRAPHIQUE AU DIX-NEU-VIEME SIECLE. — Bibliothèque nationale, galerie de photographie, 4. rue de Louvois. Sauf dim.. de 12 h. à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 8 novembre. 8 novembre.
GAUGUIN et les chefs-d'œuvre de Fordrupgaard de Copenhague.
Musée Marmottan, 2. rue Louis-Boilly (224-07-02). Sauf lund!, de 10 h. à 18 h. Entrée : 10 F. Jusqu'au 29 novembre.

29 novembre.

JACE LENOIR LARSEN. Trente ans de création textile. — Musée des arts décoratifs, 107, rue de Rivoii (200-32-14). Sauf mardi, de 14 h. à 18 h. Jusqu'au 28 décembre.

CERAMIQUE FRANÇAISE CONTEMPORAINE. Sources et contants. — Musée des arts décoratifs (voir ci-dessus). Jusqu'au 4 janvier. SHUNSO MACHI, caligraphe japonais. — Musée des arts décoratifs (voir ci-dessus). Jusqu'au 4 janvier. CARTES A JOUER ANCIENNES. — Musée des arts décoratifs (voir ci-dessus). Jusqu'au 4 janvier.

JOUETS TRADITIONNEIS DU JAPON. — Musée des arts décoratifs tour ci-dessus). Jusqu'au 4 janvier.

JOUETS TRADITIONNELS DU JAPON. — Musée des arts décoratifs (voir ci-dessus). Entrée : 5 F. Jusqu'au 3 mars.

DIEUX DE L'INDE DU SUD dans l'imagerie populaire. — Musée Guimet, 19, avenue d'Iéna (723-61-63). Sauf mardi, de 9 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 15. Jusqu'en janvier. IMPRESSIONS ITALIENNES. Musée Hébert, 85, rue du Cherche-Midl (223-23-82). Sauf mardi, de 14 h. à 18 h. Entrée : 6 P. Jusqu'au 18 janvier.

a L. 3 16 n. Entree : 8 P. Jusqu'au 8 janvier. EDOUARD PIGNON. — Musée de a Poste, 34, boulevard de Vaugirard 320-15-30). Sauf jeudi (et jours ériès), de 10 h. à 17 h. Entrée libre. (321-15-30). Sauf feudi (et jours fériés), de 10 h. à 17 h. Entrée libre. Jusqu'au 15 novembre.

LE FAUBOURG SAINT-GERMAIN,
LA BUE DE VARENNE. — Musée Rodin, 77, rue de Varenne (70501-34). Sauf mardi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Entrée : 7 P. dim. 1.50 F. Jusqu'au 8 décembre.

COSTUMES DE L'OPERA DE PARIS. — Opéra, entrée par la façade (266-30-22). De 11 h. à 17 h. Entrée : 10 F. Jusqu'au 15 novembre.

LES MOYENS DE TRANSPORT DANS LES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHEQUE FORNEY. — Hôtel de Sena. 1, rue du Figuler (37814-60). Sauf dimanche et lundi, de 13 h. 30 à 20 h. Entrée libre. Jusqu'au 7 novembre.

AUTOUR D'EIFFEL La vie et les aventures de la tour Eiffel racontées aux enfants. — Musée en herbe, Jardin d'acclimatation. bois de Boulogne (747-47-66). Jusqu'au 31 décembre.

L'ABERILLE, L'HOMME LE MIEL.

ogne (14141-66). Jusqu'an 31 dé-cembre.
L'ABEILLE, L'HOMME, LE MIEL ET LA CIRE.— Musée national des arts et traditions populaires, 6, sve-nue du Mahatma-Ghondi (bois de Boulogne) (141-69-80). Sauf mardi, de 10 h, à 17 h. 15. Entrée : 7 F. (En-trée libre le 20 janvier.) Jusqu'au 19 avril.

Centres culturels

CARNETS DE CROQUIS DE LE
CORRUSIER. — Pondation Le Corbusier, 10. square du Docteur-Bianche (288-4:53). Sauf sam. et dim,
de 10 h. à 13 h. et de 14 h. à 13 h.
Entrée libre. Jusqu'au 18 décembre.
LES CONCOURS DES MONUMENTS HISTORIQUES. de 1893 à
1979. — Hôtel de Soily, 62 rue SaintAntoine (274-22-22). De 10 h. à 18 h.
Jusqu'au 14 décembre
TURNÉE EN FRANCE. — Centre
cuitairel du Marais 28. rue des
Francs-Bourgeois (278-66-65). Sauf
mardi, de 10 h. 30 à 19 h. 30. mer. et
vend. Jusqu'a 22 h. Entrée : 16 F.
Jusqu'au 10 janvier.
GRAVURES DE PAYSAGISTES
HOLLANDAIS DU DIX-SEPTIEME
SIECLE. — Institut nécriandais,
121, rue de Lille (705-85-90). Sauf
iundi, de 13 h. à 19 h. Entrée libre.
JEUNE GRAVURE CONTEMPORAINE. Biennale 1981. — Centre
d'art. 34-36, rue du Louvre (23388-87). De 13 h. à 18 h. 30; dim., de
10 h. à 18 h. 30 Du 30 octobre au
22 novembre.

ARTISTES DE WALLONIE ET DE
BRUXELLES. GEUYES SUY PAPIER. —
Centre culturel de la communauté
française de Belgique. 127-129, rue
Saint-Martin (271-28-16). Sauf lundi,
de 11 h. à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 29 novembre.
SANDRA INSE - ULLA SCHUMACHER-PERCY. Tappiseries Jusqu'au
25 novembre. — CLAES EKLUNDH.
Peintures, Jusqu'au 10 novembre. —
Centre culturel suddois, 11. rue
Payenne (271-82-20). De 13 h. à 18 h.;
sam. et dim. de 15 h. à 19 h.
MILJENRO HORVAT — SUD/
NOED/SOUTH/NOETH. Kate Craig,
Hank Bull. — Centre culturel canadien. 5. rue de Constantine (55135-73). De 9 h. à 19 h. Jusqu'au
22 novembre.

LA CERAMIQUE YOUGOSLAVE. —
LESTER CULTURE GE Yougoslavie,

33-73). Le 2 .... 22 novembre. LA CERAMIQUE YOUGOSLAVE. Centre culturel de Yougoslavie, 123, rue Saint-Marin. Juaqu'an 5 novembre.

5 novembre.

COSTUME NATIONAL BIELORUSSE. — Fin du XIX\*-début du
XX\* siècle. — Association FranceUR.S.S., 61, rue Boissière (501-59-00),
Sauf dim., de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Entrée libre. Jusqu'au 21 novembre.

Galeries

BIJOUX ET OBJETS TOUABEG DU NIGER. — Galerie des Loca-bards, 10. rue des Lombards (278-40-99). Jusqu'an 22 décembre. ETUDES, PROJETS ORIGINAUX D'ARCHITECTURE ET ARTS DECO-RATIFS des XVIII° et XIX° siècles.

Entrée : 9 F (gratuite le dimanche). — Galerie D. Greiner, 43, rue de Verneuil (260-99-96). Jusqu'au 14 norembre.
L'ART VIVANT D'ANDRE SALMON. — De Picasso à Hélion. Galerie
G. Schehndé. 44, rus des Tournelles
(277-96-74). Jusqu'au 20 novembre.
LE NEPAL. Objets rituels et cultu-LE NEPAL. Objets rituels et culturels, sculptures, etc. — Galerie G. Ollivier, 45, rue Matarine (326-25-60). Jusqu'à la mi-novembre. PITSIULAR. Gravures — KAVIA. Sculptures. — Galerie Inuit, 189, rue du Faubourg Saint-Honoré (563-50-19). Jusqu'au II novembre. ATELIER IT. 1927 Paris-New-York 1950. — Galerie de Seine, 18, rue de Seine (325-32-18). Jusqu'au 28 novembre.

Seine (325-32-18), Jusqu'au 23 novembre.

JOCELYNE BARBAS - JOUS-SAUME, Réserve naturelle - TE-MENHAUS, — Galarie Liliane Francois, 15, rue de Seine (326-34-32). Jusqu'au 10 novembre.

LUC CHAPELAIN. Totems. JEAN-CHARLES VIGUIE. Sites communs et lieux privilégiés n° 2. — Galerie A. Oudin, 28 bis, boulevard Sébastopoi (271-83-85). Jusqu'au 5 novembre.

ALECHINSKY. Enere sur cartes de navigation et péintures de l'aunée.

— Galerie Haegte, 13, rue de Téhèran (561-02-97). Jusqu'au 12 novembre.

MARTIN BARRE - Galerie

J. Chauvelin, 147. rue Saint-Martin (887-77-76). Gillespie-Laage-Salomon, 24, rue Beaubourg (278-11-71). Jus-24, rue Beanbourg (278-11-71). Jusqu'au 21 novembre.

ROS ELASCO. Peintures. — Galerie
Jacob. 23, rue Jacob (633-90-66). Jusqu'au 11 novembre.

BONNARD. Gouaches, dessins, aquarelles, etc. — Galerie Haguette
Berès. — 5, quai Voltaire. Jusqu'au
28 novembre.

MICHAEL BUTHE. — Galerie
Bama. 40, rue Quincampoix (277-38871. Jusqu'au 30 novembra.

GUIDO BUZZELLI. — Jardin de la
Paresse. 20, rue Gazan (354-45-29).
Jusqu'au 11 décembre.

CHARLOTTE CALMIS. Peindra. De
l'abstraction au concret. — Atelier
Grégoire Wroblewski. 56-58, rue
Saint-Sabin (806-05-91). Jusqu'au
7 novembre.

Sain-Sain (600-54). Sudu at 7 notembre.

SONIA DELAUNAY. — Galerie des Pemmes, 74, rue de Seine (329-50-75). Jusqu'au 7 novembre.

JEAN FAUTRIER. Gavres gravées.
— Galerie Tandancez, 105, rue Quincampoix (278-61-79). Jusqu'au 30 novembre.

GUICIAN GELSTER — Galerie Frèccial Calante Gelster Researche.

vembre.

GILGIAN GELZER. — Galerie Frégue, 50, rue Jacob (260-28-31). Jusqu'au 14 novembre.

GILLI. — Galerie Weiller, 5, rue
G.:-le-Cœur (326-47-68). Jusqu'au

G.:-le-Cœur (326-47-68). Jusqu'au 30 novembre.

HENRI GOETZ, Peintures. — Galerie Bellechasse, 10, rus de Bellechasse (555-33-69). Jusqu'au 11 novembre. GUILBAUD. — Galerie E. de Caussans, 25, rue de Seine (326-54-48). Jusqu'au 21 novembre.

MICHEL HUMAIR. — Galerie Bellint, 28 bis, boulevard de Sébastopol (278-01-91). Jusqu'au 7 novembre. JIEI KOLAR. Hommage à Mile Rivière et autres collages. — Galerie Maeght, 14, rue de Téhéran (561-02-97). Jusqu'au 12 novembre.

WOLFRANG LAIB. — Galerie Chantal Crousel, 36, rue Quincampoix (387-60-81). Jusqu'au 25 novembre.

LAMBERT — BUCKI (1888-1967).

mbre. LAMBERT - RUCKI (1888-1967). Sculptures, leques, peintures. — Ge-lerie Heyraud-Bresson, 36, rue de l'Université (222-58-09). Jusqu'au 22 décembre. ANTOINE LARENE, Histoires de bois. — Le Haut Pavé, 3, quai de Montebello (354-58-79). Jusqu'au

14 novembre. CHARLES LE BARS. Oiseaux mobiles, oiseaux totems. — 31, rue des Bergers (577-93-71). Jusqu'au 14 novembre. — Galerie MICHAEL LECHNER. — Galerie Lucien Durand, 19, rue Mazarine, Incou'au 14 novembre. Jusqu'au 14 novembre.

ALAIN LESTIE. — Galerie C.-Joncour, 208, boulevard Saint-Germain
(544-46-27). Jusqu'au 28 novembre.
MARILYN LEVINE. Céramiques. —
Galerie A. Blondel, 4, rue Aubry-leBoucher (278-56-57). Jusqu'en décembre.

cembre .

ANDRE LHOTE. Peintures, aquarelles. dessins (1997-1962). — Artcurlai. 9, avenue Matignon (359-29-80). Jusqu'au 21 novembre. CLAUDE LOCHU. — Le Vasistas, 30. rue' Tiquetonne (296-26-89). Jusqu'au 12 novembre. DOMINIQUE LORSCH. — Galerie S. Garnier, 12, boulevard de Courcelles (763-06-46). Jusqu'au 7 novembre.

bre.

LUTZ. Sculptures récentes. — Galèrie du Dragon, 19, rue du Dragon, (548-24-19). Jusqu'au 14 novembre.

DENISE MANNONI. Peintures. —
Galèrie V. Schmidt, 41, rue Mazzrine (354-71-91). Jusqu'au 7 novembre.

ENBIQUE MARIN. Gravures et aquarelles. — Galèrie Sagot-Le Garrec 31, rue du Four (326-43-38). Jusqu'au 14 novembre.

31. rue du Four (328-43-30). sucqui un 14 novembre.

MICHEL MOSKOVTCHENKO.

Galerie P. Robin, 10, rue Jacques-Callot (328-31-38). Jusqu'au 16 no-

Galerie F. Econii, 10, rue sacquere Callot (328-31-38). Jusqu'au 16 novembre.

HELENE MUGOT. — Galerie Au fond de la cour. 40, rue du Dragon. Jusqu'au 28 novembre.

EDO MUETIC. Œuvres récentes. — Galerie d'art international. 12. rue Jean-Ferrandi (548-84-28). Jusqu'au 12 novembre.

NESTORAS. Œuvres récentes. — Galerie Darial. 22. rue de Beauna (261-20-63). Jusqu'au 7 novembre.

LOUISE NEVELSON. Œuvres 1953-1958. Photos Hans Namuth. — Galerie de France, 50, rue de la Verrerie (274-38-00). Jusqu'au 21 novembre.

GIANNI NOVAE. Tarots. — Galerie 12, 12, rue des Beaux-Arts. Jusqu'au 30 octobre.

CHARLEMAGONE PALESTINE. Animal pictograms — Musashi rotors. — Galerie Farideh - Cadot, 77, rue des Archives (378-68-36). Jusqu'au 14 novembre.

RENATO PARIGI. Bronzes. mara

Archives (278-08-36). Jusqu'au 14 novembre.

RENATO PARIGI, Bronzes, marhres, gounches. — Galerie G.-Laubie, 2. rue Brisemiche (887-45-81). Jusqu'au 21 novembre.

PICASSO. Dessins et gouaches 1889-1972. — Galerie L. Leiris. 47, rue de Monceau (563-28-85). Jusqu'au 28 novembre.

SERGE POLIAKOPP, Peintures. — Galerie Louis Carré et Cle, 10, avenus de Mossine (563-57-07). Jusqu'au 12 décembre.

DANIEL POMMERBULLE La fatigue du ciel. Dessins, pastels. — Galerie le Dessin, 27, rue Guénégand (533-04-65). Jusqu'au 7 novembre.

RICHARD BAPAICH. Tapisseries, Gouaches. — La Demeure, 28, rue Masarine (328-02-74). Jusqu'au 14 novembre.

BERNARD EEQUICHOT. 1929-1961. — Galerie Baudoin Lebon, 36, rue des Archives (272-08-10). Junqu'au 31 décembre. SEEVAT, Pentures. — Galerie J.-P. Lavignès. 15. rue Saint-Louise. l'Isle (633-56-03). Jusqu'au 14 m.

Thie (633-56-02). Jusqu'su: 14 novembre.
SAURA. Portraits raisonass.
SAURA. Portraits raisonass.
Galerie Stadier, SI, File de Seine (328-91-10). Jusqu'su: 21. novembre.
IRMGARD SIGG. — Galerie D.
Speyer, 6, rue Jacques-Callot (358-78-41). Jusqu'su: 21. novembre.
GUSTAVE SINGHER. Aguarelles. —
Galerie J.-L. Roque, 9, rue du Cirque (225-84-80). Jusqu'su: 3 novembre.
EOLAND TOPOR. — Galerie Jesu Briance, 23-25, rue Cuéntégand (225-88-80). Jusqu'su: 14 novembre.
JAN VOSS. — Galerie A. Maeght, 16, rue du Bac (548-45-15). Jusqu'su: 30 novembre.
LAURENT WOLF. Peinteres 1389.
1981. — L'GEI de Sévigné, 14, rue de Sévigné (227-74-58). Jusqu'su: 21 novembre.

#### En région parisienne

Boullogne-Bullancourt fear
de cartes et cartes à jouer. — Collection Alan Borvo. Centre culturel.
22. rue de la Belle-Feuille (604-82-21).
De 10 h. à 23 h., dim., de 10 h. à 12 h.
Jusqu'au 20 décembre.
CEETEIL. Festival international
du dessin d'actualité. — Club de
Crétail (M.J.C.), rue de Charpy (89375-40). Jusqu'au 7 novembre.
— Poptra-Promenada, Malson des arts
A.-Malraux, place Salvadors-Allende.
(893-90-50). Jusqu'au 20 décembre.
PONTOISE. Hommage à Roger
Chastel, 1897-1931. Les ferts irriss,
ser et leur histoire. — Musée TresiDelacour, 4, rue Lemereler (621-93-60)
Saur mardi et jours fériés, de 16h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Entrée
libre. Jusqu'au 30 novembre.
Les origines de la peluture
en vezin français. — Musée Pissarro,
17, rue du Château (622-98-75). Saur
lundi et mardi, de 14 h. à 18 h.
Entrée libre. Jusqu'au 30 novembre.

VILLEPARISIS, Penalba, — Captre
culturel municipal J.-Prévert, place
de Pictresanta (627-94-99). Mer. et
sam, de 14 h. à 19 h., dim., de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Jusqu'au
21 novembre.

#### En province

ANGERS. Le rot René. Décoration ses chapelles et de ses dameu-s. — Musée des beaux-arts, 10, rue i Musée (88-64-65). Jusqu'an janvier.

31 janvier.

ARRAS. Trajectoires métaphysiques. — Centre Moroit, 6, rue des Capucins (21-30-12). Jusqu'an 15 novembre.

AVIGNON. Jean Vilar. — Matson Jean-Vilar, 8, rue de Mons (86-58-64). Jusqu'à fin décembre.

BAYONNE. Ignacio Zuloaga. — Musée Bonnat, rue Jacques-Laffitta (55-08-52). Jusqu'an 15 novembre.

ERAIVAIS. — Enbirques et mas

(59-09-52). Jusqu'au 15 novembre.

ERAUVAIS. — Fabriques et manufactures sous le Premier Empire.
Lyon-Beauvais-Les Gobelins (collertions du mobiller national). — Galerie nationale de la tapisserie et
d'art textile, rus Saini-Pierre.

BOURGES. Grès ; pièces anciennes
et récentes. — Maison de la cultura,
place André-Mairaux (20-13-34). Jusqu'au 30 novembre.

CAEN. Hayter et Pateller 17. —
Musée des beaux-arts. Esplanade du
château (31-73-63). Du 23 octobre à
fin décembre. Unich Reifenrath. —
Théâtre de Caen-les-Foyera, 135, boulevard du Maréchal-Leciere. Jusqu'au 14 novembre.

CHATRAUROUX. Paul Chemetov,
srehitecte. — Centre régional d'art
contemporalin (20-15-14). A nextire architecte. — Centre régionsi d'art contemporain (22-15-14). A partir du 1<sup>er</sup> novembre.

Musée des beaux arts, place de la Sainte-Chapelle (32-15-37). Jusqu'au 28 novembre.
28 novembre.
DUNKERQUE. Les autochromes
Lumière. — Musée des beaux-arts
place du Général-de-Gaulle
(65-98-00). Jusqu'au 22 novembre. EPINAL. Bertholin. Musée départemental des Vosges.

LE MANS. Joël Bardler. Dessins.—
Musée de Téssé, 2, avenue de Padesborn (84-97-97). Jusqu'au 9 no-

Musée de Téssé, 2, avenue de Padushorn (84-97-97). Jusqu'au 9 novembre.

LYON. Gens d'image. Aspects de
l'illustration actuelle.—ELAC., centre d'échanges de Perrache, niveau 4
(842-27-39). Jusqu'au 31 décembre.
MARSEILLE. Marius Idécembre.
1824-1857. Musée Grobet-Labadis.
140. bonievard Longchampt (62-2122). Jusqu'en janvier 1982.— Iger
Mitoraj. Sculptures et dessins. Centre méditerranéen d'art contemporain, 292, rue de Paradis (37-83-23).
Jusqu'au 5 novembre.— Paul Sodiner. céramique. Musée Cantini (5477-75). Jusqu'au 9 novembre.—
Aajourd'hui le Moyen Age, archéslogie et vie quotidienne. Galeries
de 1850 à 1980.— Musée de Matz.
2. rue du Haut-Poirler (75-10-18).
Jusqu'au 6 décembre.
NICE Anne et Patrick Poirler, fainises de marbre (Fragments d'une
utopie).— Galerie des Ponchettes
77. quai des Etats-Unis. Jusqu'au
15 novembre.— Manuel Tarako, Galerie d'art contemporain, 39, quai
des Etats-Unis. Jusqu'au
15 novembre.— Manuel Tarako, Galerie d'art contemporain, 39, quai
des Etats-Unis. Jusqu'au
13 décembre.
NIMES. Charles-François Jalabert.
peintures.— Musée des beaux-aris
rue Cité-Foulc, (67-25-57). Jusqu'au
13 décembre.
ROUEN. Jenn Lasne.— Musée
des beaux-aris (71-28-49).
ST-ETIENNE. Clarence J. Laughlin, le troisième monde de la photographia.— Musée d'art et d'indusstillar femérales de uvemier âte de

graphie. — Musée d'art et d'indus-trie.

STRASBOURG. Tombes et mo-biliers funéraires du premier âgs de fer 750-459 avant Jésus-Christ. Jus-qu'au 3 janvier 1982, Musée archéo-logique (35-37-27). La mémoire onbliée Du daguerréotype an coño-dion. — Salies d'exposition tempo-raires, 3 rue de la Grande-Bouchérie. Jusqu'au 15 novembre. — Stras-bourg, ville libre royale 1691-1732. Hôtel de ville, piace Broglié, Jus-qu'au 13 décembre. Eigana. Calimet des estampes. — Château de Royan-jusqu'au 8 novembre. — Images va-tives de pélerinage Thierelisch-Oberhasiach. — Musée alsacien. 33. Oberhasiach. — Musée alascien, 23. quai Baint-Nicolas. Juaqu'au 3 Jan-vier 1982. TOULON. Hommage à Vincent Courdonan (1216-1293). Musée (83-15-54). Jusqu'eu 29 novembre.

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES = 704.70.20 (lignes groupées) (de 11 heures a 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

المكذا من الأصل

Les sailes subjectionace e manicipaies PILAIS DES SPORTS OP'S

PILAIS DES SPORTS OP'S

STATEMENT OF THE STATEMENT 124-16-7 DEON DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER Marchae 200 a TO BOX PET TO VIELE CEAR

> PE PA INTOPY CLASS TOUGHE. STATE D STATE AT THE STATE OF T ा । सम्बद्ध 20-27-03 15-15-15-1

Carrottinic steller da ENTER CONTRACTOR (SET-48)

Alt 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 MISCUE Corre

SHIE 6 J VS Radio TP College Colle ITTELS AND R AND Maria School of School 50 : Enser Fivel, dir de Lise Forell, McI 0: : 2 -J -: 3t.e Sill cor .... i i : V. Ere

Bango Allorsum

Dular Lico sige Vi

nut 10 - 2 for And

Nut 10 - 3 for And

Sulle was a 20 man

tropy and Auraliana treggy (1) and and at the control of WE-LEWEDI CO SHILE GAVES TO L. 36 : Ensem Vocal Commist. N. I E. Vonne Commist. N. I S. Source Creame. M. Chu Source Stille (Mos

Biblio-France S. I. Fu and Auditori Egniz S. Ed. Coupe ECLIST SAIN MEN-LE-PAUN 21 Mars R. Cla 22 Mars R. Cla Plap. 30 Man de Licovici (Boess Licentia de la voir la Significa de la company Parix de la company Section de la company

Radio-Panilla order Auditoria 20 f. 20 f. order di l'Orche battoria di l'Orche contemia di l'Orche bellog:

Since The Control of the Co

DEATER DAY ( SAMPS-ELVER DAY OF THE THE PROPERTY OF THE PROPER pistacas tel Mile PLANT SELECTION FOR SE

ET DES SPECTACLES

#### THEATRE

Les jours de relache sont indiqués entre parenthèses.

Les salles subventionnées et municipales

PALAIS DES SPOETS (O PERA)
(823-40-90) (D. L.), 20 h 15:
(823-40-90) (D., L.), 20 h 15:
(823-40-90) (D., L.), 20 h 15:
(823-40-90) (D., L.), 20 h 15:
mat sam à 14 h 15: Carmen.
SALLE FAVART (296-12-20), les 28,
29, 30 et 31, à 20 h 30: Prends
bien garde aux Zeppelins.
COMEDIE-FRANÇAISE (298-10-20):
les 28 et 1e, à 20 h 30: la Locandiera; les 29, 30, 2, 3 et 4 a
20 h 30; le 1e à 14 h 30: Andromaque; les 31 à 20 h, 30, le 4 à
14 h 30: l'Education d'un prince;
la Double Inconstance.
ODBON (325-70-32), (D. soir, L.),
20 h 30, mat dim. 15 h Médée.
PETIT ODBON (325-70-32) (Lundi),
18 h.: Point sublime.
TEP (797-96-06) (J., Dim. soir., L.),
20 h 30, mat dim. 15 h : la Mandragore; les 31 à 14 h 30: Flims
(Volpone; la Mandragore); le
28, à 20 h 30: Diurdiurs.
PETIT TEP (797-96-06) (D. soir, L.),
20 h 30, mat dim. à 15 h : Blenvenue au conseil d'administration.
CENTRE POMPIDOU (277-12-33)
(Mar.) Débats : les 28, à 18 h :
Recherche et pédagogle en Europe;
les 28 et 30, à 20 h 30: Méchel
Butor: le 29, à 18 h 30: La fin
des utoples : l'abstraction comme
geste; à 20 h 30: Petre Emmanuel.
CARRE SILVIA - MONTFOET (53128-34), mer à 15 h 30, sam. et dim.
à 14 h et 16 h 45: Cirque Griss
à l'ancienne.
THEATRE DE LA VILLE (274-22-77)
les 28, 29, 30 et 31, à 18 h, 30:
Anna Prugnal : les 22, 29, 30 et 31
à 20 h, 30: Peer Gynt; les 3 et 4
à 18 h, 30: te 20 h, 30: Festival
de jazz
THEATRE MUSICAL DE PARIS
(251-18-83) (D. sotr, L.), 20

de jazz
THEATRE MUSICAL DE PARIS
(281-18-83) (D. soir. L.). 20 h 30.
mat. sam. et dim. à 14 h 30 : la
Vie parisianne; le 2, à 20 h 30;
Orchestre symphonique de la Philharmonie d'Etat de Flovdn (Bulgarie) (Vladiguerov, Rachmaninov,
Beethoven).

Les autres salles

ANTOINE (208-77-71) (L.), 20 h. 30, mat. D. 15 h. 30 : Potlehs.

ARTS-HEBERTOT (387-23-23) (D. soir, L.), 20 h. 45, mat. dim. 15 h.: Princesse Baraka.
ASTELLE-THRATRE (202-34-31) J., ASTELLE-THRATRE (202-34-31) J.,
V. 20 h. 30 : l'Occasiou; Mar.,
Mer., Sam. 20 h. 30, mat. Dim.
16 h.; les Bonnes.
ATELIEE (606-49-24) (D. soir, L.),
21 h., mat. S., D., 15 h.; le
Nombril.
ATHENEE (742-67-27) (D. soir, L.),
20 h. 30, mat. dim., 15 h. 30 : la
Bête dans la jungle.
BOUFFES PARISIENS (296-97-03) (D.
soir, L.), 21 h., mat. dim. 15 h.;
Diable d'homme.
CABTOUCHIERIE, Atelier du Chaudron (328-97-04), les 29 et 30, à
20 h. 30 : Pour... Samuel Beckett.
CENTRE D'ART CELTIQUE (25897-62), le 30, à 20 h. 45; le 31, à
15 h. et 20 h. 45 : Prévert-Breton;
le 1et, à 17 h.; les 2, 3, à 20 h. 45 :
Pinok et Matho.
CENTRE CULTUREL DE HELGIQUE
(271-26-16) (L.), 20 h. 45, mat.
d'un. 15 h. 30 : le Lournel d'ine.

(271-26-16) (L.), 20 h, 45, mat. dim., 15 h, 30 : le Journal d'une femme de chambre.

CENTRE CONFLUENCE (387-67-38)
(D. soir, L., Mar.), 20 h. 30; mat.
dim. 16 h.; Mille et une Nuitz.
CINQ DIAMANTS (580-18-62) (D.,
L.), 21 h.; Ks.

CFTE INTERNATIONALE UNIVERSITABRE, Grand Théâtre (389-61-57) (D., L., Mar.), 20 h. 30 :

La, Pausse suivante : Galerie (D., L.), 20 h. 30 :

Resserre (D., L.), 20 h. 30 : Bousseau juge de Jean-Jacques.

COMEDIE-CAUMABETIN (742-43-41) (Mer., D. 2012), 21 h., mat Dim., 15 h. 30 : Reviens dormin in h. 30 : La Bringée.

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSEES (720-62-24) (D. 2017, L.), 20 h. 45, mat. Dim., 15 h. et 18 h. 30 : le Jardin d'Eponine.

COMEDIE TALLENNE (221-22-22) (D. 2017, L.), 20 h. 30, inat. Dim., 15 h. 30 : la Servente amoureuse; (D.), 22 h. 30, lun. 21 h. : Un p'tit rève dans l'rez.

COMEDIE DE PARIS (281-00-11) (D., L.), 20 h., mat. Sam. 17 h. : Sandwich on the bluss; 21 h. 30, mat. Sam., 18 h. 30 : les Aventures de Georges Larrère.

DAUNOU (261-69-14) (D. 2017, Mer.), 21 h., mat. Dim., 15 h. 30 : Le vie est trop courte.

DEUR PORTES (361-49-32) J., V., 5., 20 h. 30 : les Fausse Confidences.

EDOUARD-VII (742-57-49) (D. 2017, L.), 20 h. 30 : les Fausse Confidences.

EDOUARD-VII (742-57-49) (D. 5017, L.), 20 h. 30 : la Mouette (dernière le 31); les 26, 31, à 22 h. 13 : l'Amante anglaise; les 28, 30, à 22 h. 15 : Mort et Vie.

ESPACE-MARAIS (271-10-19) (D., L.), 20 h. 30 : la Mouette (dernière le 31); les 26, 31, à 22 h. 13 : l'Amante anglaise; les 28, 30, à 22 h. 15 : Mort et Vie.

ESPACE-MARAIS (271-10-19) (D., L.), 20 h. 30 : Ext-ce que les fous jouent-lis?

FONTAINE (874-74-40) (D., L.), 20 h. 30 : la fout de naine partout (dernière le 18 h., 12 Tour de la Défense.

GAITE-MONTFARNASSE (322-16-18) 20 h. 30 : las Trois Jeanns; (D. 20 h. 15 : Eile voit des naine partout (dernière le 18 h., 12 Tour de la Défense.

GAITE-MONTFARNASSE (322-16-18) 20 h. 30 : las Coutatrice chauve; 21 h. 30 : la Leçon ; 22 h. 30 : les Armes secrètes.

LA BRUFERE (384-78-89) (D. soir, L.), 21 h., mat. Dim. 15 h. : le Civan.

LIFERE - TOUATRE (586-58) (D. Soir L.), 21 h., mat. Dim. 15 h. : le Divan.

LA BRUYERE (874-78-89) (D. soir L.) 21 h, mat. Dim. 15 h ; le Divan.

MOUVEAUX SPECTACLES

LIERRE - THEATRE (586-55-83) (D. soir, L.) 21 h, mat. Dim 16 h : les Bouffons.

JUSQUICI TOUT ALLAIT BIRN, Méru, saile du Thelle (422-30-11), 20 h. 30 (28). FEYDEAU, LABICHE, COURTE-FEYDEAU, LABICHE, COURAR-LINE, Coupe-chou Beaubourg (272-01-73), 22 h. (28). POEMES DEMAZOUTES, L'Ecume (542-71-16), 20 h. 30 LECUME (342-71-16), 20 h. 30 (28).

LA CHAMBRE AUX SOWNETS
BLEUS, EVIY, Agora (07793-50), 21 h. (29).

LA FLEUR DE L'AGE ET LE
COCKTAIL, Huchette (32838-99), 18 h. 30 (29). LUCERNAIRE (544-57-34) (D), L
18 h 30 :-Yerma; 20 h 15 : Fant
pas faire ca tout seul; 22 h 15 :
Louise la pétroleuse (dernière la
29); — IL 18 h 30 : Textomino
(dernière le 31); 20 h : Douce
(dernière le 31); 31 h : Douce
(dernière le 31); 32 h : Douce
(dernière le 31); 32 h : Douce
(dernière le 31); 32 h : Douce
(dernière le 31); 33 h : Douce
(dernière le 31); 34 h : Douce
(dernière le 31); 35 h : Douce
(dernière le 31); 35 h : Douce
(dernière le 31); 35 h : Douce
(dernière le 31); 31 h : Douce
(dernière le 31); 32 h : D

حكذا من الأصل

Les cafés-théâtres

Zephir et Aquilon.

CAFE DE LA GARE (278-52-51), (D., L.); 22 h.: Qu'est-ce qu'il y a dedans?

(D.) 21 h : le Garçon d'appartement.

MATHURINS (285-90-00) (D. soir.
L.) 21 h, mat. Dim. 15 h et
18 h 30 : Jacques et son maître.

MICHEL (285-35-02) (L.), 21 h 15,
mat. D 15 h 30 : On dinera su lit.

MICHODIERE (742-95-22) (D. soir,
L.) 20 h 30; mat. Dim. 15 h st
18 h 30 : Mademoiselle.

MODIERNE (280-09-30) (D. soir, L.),
20 h 30, mat. Dim. 15 h : Zirelis.

MONTPARNASSE (320-89-90) (D.
L.) 21 h, mat. Sam. 17 h 30 :
Exercices de style : — Petite salle :
I : (D. soir, L.) 20 h 30, mat. Dim.
15 h : Un dibouk pour deux personnes. AU BEC FIN (296-29-35), J., V., S., 20 h.: A la rencontre de M. Proust; (D.), 21 h. 15: 16. Grand Ecsrt; 22 h. 30: He, dis

Exercices de style; — Petite salle; I: (D. soir, L.) 20 h 30, mat. Dim 16 h: Un dibouk pour deux personnes.

NOUVEAUTES (770-52-78) (J., D. soir) 21 h, mat. Dim. 15 h: Ferme les yeux et pense à l'Angleterre.

(EUVRE (674-42-52) (L.) 21 h, mat. Dim. 15 h: Parme les yeux et pense à l'Angleterre.

(EUVRE (674-42-52) (L.) 21 h, mat. Dim. 15 h: Pa.

PALAIS - ROYAL (297-59-81) (D. soir, L.) 20 h 45, mat. Dim. 15 h 30: Joyeuses Paques. — Rencontres (297-59-76), lo 2 à 20 h 30; le 3 à 14 h 30: Georges Van Parys ou les jours heureux.

POCHE (548-82-97) (D.) 21 h: Accordez vos violons.

RANKLAGH (288-64-44) (D. soir, L., Mar.), 20 h, mat. Dim. 15 h: Un soleil en pleine nuit.

BOQUETTE (803-78-51) (D. soir, L.). 21 h, mat. Dim. 15 h 30: la Mort du roi Arthur; 22 h: Fiors Tristan: — Petite Roquette (D.) 20 h 30: le Métro.

SAINT-GEORGES (878-63-47) (D. soir, L.) 20 h 30: le Métro.

SAINT-GEORGES (878-63-47) (D. soir, L.) 20 h 30: le Métro.

TAI-THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES (723-35-10) (D. soir, L.) 20 h 45 mat. Dim. 15 h et 18 h 30: le Cœur sur la main.

TAI-THEATRE DESSAI (278-10-79), Mer. Jeu., Ven., Sam., 12 h 30: la Dim. 15 h: le Rouse et le Noir; (D., L., Mar.) 22 h: le Chien des Baskerville; L., Mar., 22, Mar., 30 h 30. Sam. 24 h: la Métamorphose: L. Mar., 20 h 30. Sam. 24 h: la Métamorphose: L. Mar., 20 h 30. Sam. 24 h: la Métamorphose: L. Mar., 20 h 30. Sam. 24 h: la Métamorphose: L. Mar., 20 h 30. Sam. 24 h: la Métamorphose: L. Mar., 20 h 30. Sam. 24 h: le Chant du bouc.

THEATRE DE MENIUMONTANT (388-69-60). (D., Soir, L., Mar.) 21 h 30, mat. Dim. 17 h: Le roi se meurt.

THEATRE DE MENIUMONTANT (388-69-60). (D. soir, L., Mar.) 21 h 30, mat. Dim. 17 h: Le roi se meurt.

THEATRE DE MENIUMONTANT (388-69-60). (D. soir, L.) 20 h 30. hat. Dim. 15 h et 18 h: Bent. Grand Egart; 22 h. 30 : He, dis Jeannette BLANCS - MANTEAUX (887-15-84), (D.), 1 : 20 h. 15 : Areuh = MC2; 21 h. 30 : Des Demonas Loulou; 22 h. 30 : Des bulles dans l'en-crier; II : 20 h. 15 : Jeanot Ribo-chon arrive; 21 h. 30 : Attachez vos ceintures; 22 h. 30 : Pit et Rik. Rik.

CAFE D'EDGAR (322-11-02), (D.),
I: 20 h. 30 Tiens, volid deux boudins; 21 n. 45: Mangeuses d'hommes; 23 h.: Electro-choc; IL 20 h. 30 D. Henzog; 21 h. 45:

CONNETABLE (277-41-40), (D.), 21 h 30 · D. Noel ; (D., L.), 22 h 30 · D Dalma.

COUPS-CHOU (272-01-73), (D.L.), 30 h 30 : b Petit Prince.

FANAL (233-91-17), (D.), 20 h : Un ouvrage de dames ; 21 h 15 : F. Blanche

POINT VIRGULE (278-67-83), (D.), 20 h 15 : Ca alors ; 21 h 30 : les Demoiselles de Rochechouart ; 22 h 30 : Du ronron sur les Ellnia.

nia.

LE PETIT CASINO (278-38-50), (D.),

L: 21 h Douby... be good;

22 h. 15: Tas pas vu mes bansnes ?; II: 20 h. 30: Trois Filles
dEve; 22 h. : Architruc.

LA SOUPAF (278-27-54), (D. L.,
Mar.), 21 h. 30: Josy Coffure.

SPLENDID SAINT-MARTIN (20821-93), (D., L.), 20 h. 30; Enfin
seul. 21-93), (10, 12), 30 h. 30; Khiin seul.

THEATRE DE DIX-HEURES (606-07-48), (D), 25 h. 30: F. Brunold;
21 h. 30: II en est... de la police;
22 h. 30: Teleny.

YIEILLE GRILLE (707-60-93), I:
20 h. 30: Arthus; 21 h.: R. Regunaud, R. Bonl; 22 h.: M. Favennec; II: les 1°, 2, à 22 h.: F. Débauchs; le 1°, à 17 h.: Kornog.

nog. LA VINGT - CINQUIEME HEURE (439-36-59), (D., Mar.), 21 h. 30 : Théophile. En région parisienne

THEATRE DE PARIS (280-09-30) (D. soir, L.) 20 h 30, mat. Dim. 15 h et 18 h : Bent.
THEATRE PARIS-12 (343-19-01) (D. L.) 20 h 30 : Therèse Raquin.
THEATRE DE LA PLAINE (842-

32-25) (D. soir, L. Mar.) 20 h 30, mat. Dim. 17 h : Si jamais je te pince. Pinvite le colorel.

THEATRE PRESENT (203-02-55), Amphi-Théâtre (D. soir, L., Mar.)
21 h, mat. Dim. 17 h : la Brasse à l'envez.

THEATRE DU ROND-POINT (256-70-60), lez 26, 29, 3, à 20 h 30: nos Marrelllenz Amis; — Les 30, 31, à 20 h 30; le 1e\* à 15 h : l'Amour de l'Amour. — Petite salle, les 28, 29 à 20 h 30 : le Langage du corps: les 30, 31 à 30 h 30; le 1e\* à 15 h : Ch les Beaux Jours.

THEATRE-18 (226-47-47), 22 h : si 14 h, 30; le 30 i mpériales.

THEATRE-18 (226-47-47), 22 h : si 14 h, 30; le 30 i mpériales. CAVEAU DE LA REPUBLIQUE (278-44-45), 21 h., mat. Dim., 15 h. 30 : Achetez François. DEUX ANES (606-10-26) (Mer.) 21 h., mat. dim., 15 h. 30 : C'est pas tout rose.

Les comédies musicales

PORTE SAINT-MARTIN (807-37-53), Mer., Sam., Dim., 14 h. 30, Jen., Ven., Sam., 20 h. 30 : Vlolettes impériales. RENAISSANCE (208-21-75), les 28, 1c, à 14 h. 30 : 16 30 à 20 h. 30 ; le 31 à 14 h. 30 et 20 h. 30 : Boleil d'Espagne.

THEATRE-18 (228-47-47), 22 h :
Pierre Abelard 1079-1142 (dernière le 14°).

TRISTAN - BERNARD (522-68-40), (D. soir, L.) 21 h, mat. Dim. 15 h et 18 h 30 : Une heure à tuer. Le music-hall THEATRE - 13 (589-05-99) 20 h 45, mat. Dim 15 h : Bérénice (dernièrs le 1°),

VARIETES (223-09-92) (D. soir, L.)

20 h 45, mat. Dim. 15 h et 18 h 30 : L'Intore.

BOBINO (322-74-84) (D. sofr, L.); 20 h 45, mat. Dim., 16 h.: Maxime La Forestier. ELDOBADO (208-18-76), le 28 à 15 h.

GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18), les 2, 3 & 20 h. 30 : Patrick Abrial. GYENASE (246-78-79) (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. Dim., 15 h. : Le grand orchestre du Splendid. bars.
LUCERNAIRE (544-57-34) (D.),
22 h. 15 : Sylvie Joly (à partir
du 31).
OLYMPIA (743-23-48) (D. soir, L.),
21h. mat. Dim., 15 h. : Yves Montand. tand.

PALAIS DES GLACES (607-49-93), petite salle (D. soir, L.), 20 h. 45: Dominique Bailly; 22 h. 15: Alexandre Reverend.

PETIT FORUM (297-53-47) (D.), 20 h. 30: Hugues Auffray. POTINIERE (281-44-15) (D.), 20 h. 45: Alex Metayer.



CAFE AMERIQUE spectacle

Richard Foreman

location au théâtre: 793.63.12 et Fnac-Montparnasse: 222.98.41

COMPAGNIE RENAUD BARRAULT THEATRE DU ROND-POINT

#### 27 octobre - 29 novembre

**Petit Rond-Point** 

**Grande Salle** 

mar 27 28 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS LE LANGAGE DU CORPS mer 28 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS LE LANGAGE DU CORPS jeu 29 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS LE LANGAGE DU CORPS ven 30 20 h 30 L'AMOUR DE L'AMOUR OH LES BEAUX JOURS sam 31 20 h 30" L'AMOUR DE L'AMOUR - OH LES BEAUX IDURS Concert Quatuor Bulgare : Haydn, Schubert, Beethoven. dim 1 11h dim 1 15 h L'AMOUR DE L'AMOUR mer 3 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS mer 4 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS répétitions jeu 5 20 h 30 L'AMOUR PE L'AMOUR ven 6 20 h 30 L'AMOUR DE L'AMOUR 7 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS Concert Michel Dalherto piano : Faure, Mozart, Chopin. dim 8 11 h dim 8 15h NOS MERVEILLEUX AMIS dim. 8 18 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS (création) YIRGINIA mar 10 20 h 30 L'AMOUR DE L'AMOUR mer 11 20 h 30 L'AMOUR DE L'AMOUR **YIRGINIA** jeu 12 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMÍS VIRGINIA ven 13 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS YIRGINL sam 14 20 h 30 · L'AMOUR DE L'AMOUR VIRGINIA sam 14 23 h MUIT DU KATHAKALI Concert « Les Arts Florissants » dir. William Christle : dim 15 41 h Stefano Landi. Opéra profane et religieux du XVIIº siècle dim 15 15 h L'AMOUR DE L'AMOUR VIRGINIA dim 15 18 h 30 Cycle Bartok - Sources et Rencontres » Jun 16 20 h 30 Ensemble 2e 2m. mar 17 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS OH LES BEAUX JOURS OH LES BEAUX JOURS mer 18 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS Jeu 19 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS LE LANGAGE DU CORPS ven 20 20 h 30 L'AMOUR DE L'AMOUR VIRGINIA sam 21 20 h'30 L'AMDUR DE L'AMOUR VIRGINIA Concert Bruno Canino piano, Mark Kaplan violon dim 22 11 h Mozart, Back, Schabert. L'AMOUR DE L'AMOUR dim 22 15 h **YIRGINIA** dim 22 18 h 30 luh 23 20 h 30 BOULAT OKOUDIAVA récital mar 24 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS VIRGINIA mer 25 20 h 30 L'AMOUR DE L'AMOUR YIRGINTA Jeu 26 20 h 30 L'AMOUR DE L'AMOUR **VIRĞINIA** 

VIRGINIA sam 28 20 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS Concert Pascal Regé piano, Pierre Amoyal Frédéric Lodéon violoncelle : Tchaikovsky. dim 29 11 h dim 29 15 h NOS MERVEILLEUX AMIS VIRGINIA dim 29 18 h 30 NOS MERVEILLEUX AMIS VIRGINIA utilisez ce calendrier

VIRGINIA

comme bon de location

soulignez spectacles et dates de votre choix prix Grande Salte 80 F 70 F 65 F 50 F 30 F prix Petit Rond-Point 55 F « NUIT DU KATHAKALI » prix unique 70 F

ven 27 20 h 30 L'AMOUR DE L'AMOUR

nombre de places (Grande Salle) F total nombre de places (Petit Rond-Point) règlement bancaire ou postal 3 volets ou mandat-lettre à l'ordre de la Cie Renaud-Barrault adressé avec une enveloppe timbrée pour l'envoi des billets Théâtre du Rond-Point Ay, Franklin Roosevelt 75008 Paris - tél. 256.70.80

MUSIQUE

Concerts

MERCREDI 28 SALLE GAVEAU, 21 h. : J. Vaka-rells (Beethoven, Xenakis, Brahms). THEATRE DES VARIETES, 15 h. : J.-P. Collard (Fauré, Debussy, Ravel).

RADIO - FRANCE, Auditorium 105,
20 h. 30 : C. Barbosa Lima (Haydn,
Searlattl, Bach, Ginastera, Lauro);
Auditorium 10, 18 h. 30 : Quatuor
bulgare (Schubert, Choatakovitch,

Bartok).
LUCERNAIRE, 21 h.: R. Alston,
M.-Th. Loing (Chopin, Schubert,
Schumann).

JEUDI 29 SALLE GAVEAU, 20 h. 30: Ensemble orchestral de Paris, dir.: J.-P. Wallez sol.: V. de Los Angeles (Haendel, Corelli, Monteverdi).

SALLE CORTOT, 21 h.: V. Bresco

SALLE CORTOT, 21 h.: V. Bresco (Rachmaninov).

RADIO-FRANCE, Auditorium 105, 20 h. 30: M. Barrueco (de Visée, Guilani, Paganini); Auditorium 108, 18 h. 30: G. Robert, plano.

SALLE WAGRAM, 20 h. 30: musique traditionnelle du Kurdistan.

IUCERNAIRE, 19 h. 45: M. Arrignon. I Lepage, J.-P. Balleure (Bartok); 21 h.: voir le 28 (Rachmaninov, Stravinsky, Liszt).

VENDREDI 30

AENDEEDI 30 SALLE GAVEAU, 20 h. 30: Ensemble vocal M. Piquemal, N. Lee, R. Viellle, C. Crenne, M. Guyot, S. Soufflard, M. Stilz (Mozart, Schubert).

RABIO-FRANCE, Grand Auditorium, 20 h. 30 t. S. Robinson, C. Chanel.

BADIO-FRANCE, Grand Auditorium,
20 h. 30 : S. Bobinson, C. Chanel,
S. I. Fukuda, J. Koznig, S. et
O. Assad (Dowland, Comperin,
Scarlatti, Giuliani...).

EGLISE SAINT-JULIEN-LE-PAUVRE,
21 h. : B. Haynes, R. Chare,
M. Muller, M. Cook (Bach, Quantz,
Januarb). Janitach).

FIAP, 20 h. 30 : C. Lupovici (Beethoven, Schumann, Chopin).

LUCERNAIRE, 19 h. 45 : votr 1e 29.

E G L I S E SAINT-LOUIS-EN-L/ILE,

21 h. : Ensemble de chambre de
Paris, dir. A. Boulfroy (Vivaldi,
Bach).

SAMEDI 31

RADIO-FRANCE, Grand Auditorium,
20 h. 30: solistes de l'Orchestre
national de France, Ensemble intercontemporain, Groupe vocal de
France (Boulez, Wagner, Liest).

EGLISE SAINT-MERRI, 21 h.: Ensemble Sithura Ars Nova (Vivaldi).

SALLE PLEYEL, 20 h. 30: London
Symphony Orchestra, dir.: C. Abbado (Mozart, Besthoven).

BIBLIOTHEQUE FAIDHERBE, 15 h.:
J. Horreaux, J.-M. Trébard (Robinson, Johnson, Scariatti, Haendel,
Bach).

DIMANCHE 1er SAMEDI 31

DIMANCHE 14 DIMANCHE 1st THEATRE DES CHAMPS-ELYSES, 20 h. 30 : D. Barenboim, L. Yordanoff, A.-B. Chaves, A. Tétard (Schumann, Bartok, Fauré). THEATRE DU BOND-POINT, 11 h. : Quatuor bulgare (Haydn, Schubert, Beethoven).

SAILE PLEYEL, 26 h. 30 : voir le 31. RGLISE SAINT-LOUIS-DES-INVA-

.

The state of the s

(225-11-40) VILLECRESNES, église Notre-Dame, le 30 à 21 h.: Ensemble Cl. Jane-quin (Costeley, de Milano, Jane-quin, Dulot, de Sermisy, Dowland). Jazz, pop, rock, folk

BAINS DOUCHES (887-34-40), le 29 à 20 h. 30: Doft Cell; le 3 à 20 h. 30: Doft Cell; le 3 à 20 h. 30: Doft Cell; le 3 in 21 h. 30: Ph. Baudouin, D. Huck, R. Galeazi, F. Laudet.
CAPTAIN VIDEO (255-38-00), le 28 à 21 h.: Hazal O'Connor.
CARDINAL PAF (272-54-86), le 28 à 21 h.: J.-Cl. Souberviells: les 29, 30 et 21 à 21 h.: Jazzoline: le 1e à 21 h.: M. Thomas.
CAVEAU DE LA HUCHETTE (228-65-05), 21 h. 30: D. Doriz (dernière le 31); les le et 2: P. Sellin, B. Vasseur; le 3: Royal Tencopatora.
CHAPELLE DES LOMBARDS (357-

B. Vasseur; le 3: Royal Tencopatora,
CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24) (D., L.), les 23, 29, 30 et 31 à 20 h. 30: M. Rei, J.-L. Chautempa, R. Dervier, R. Del Fra, R. Urtreger; 23 h.: Salsa Unit Orchestra; le 3 à 22 h.: Tito Puente.
CLOITEE DES LOMBARDS (223-54-09), les 30 et 31 à 22 h. 30: Roots of Rock.
CONNETABLE (277-11-40) (D., L., Mar.), 23 h. 30: Jazzing the Beatles.
Bunols (584-72-00), le 23 à 21 h.: S. Waring, L. Sciavis, G. Villard; le 29 à 21 h.: L. Sciavis, M. Merie, J. Boicato, Ch. Rollet, P. Vollat, A. Rellay: le 30 à 21 h.: S. Waring, B. Boilerot, J.-F. Minjard; le 31 à 20 h. 30: A. Bellay/ P. Volat, groups Samedi 14; le 1e à 20 h. 30: D. Levallet quintet; les 2 et 3 à 20 h. 30: P. Rutherford, L. Cozhill.

LIDES, 17 h.: O. Latry (Bach, Saint-Saëns, Vierne).

CONCERGERIE, 17 h. 30: Les musiciens de Mannheim (Mozart).

EGLISE SAINT-MERRI, 16 h.: Ensemble vocal Musicantes (musique populaire latino-américaine).

NOTRE-DAME DE PARIS, 17 h. 45: L. Beach, Lidbock, Mciller).

EGLISE SUEDOISE, 18 h.: L. Akeridad, S. Jansson (Purcell, Franck, Roman).

LUNDI 2

SALLE FLEYEL, 20 h. 30: Y. et J. Manuhin (Brahma, Beethoven, Eneco).

BADIO-FRANCE, Auditorium 105, 18 h. 30: Clavier trio français.

SAILE GAVEAU, 21 h.: Cl. Mailiols.

MARDI 3

CENTRE C U L T U R E L. SUEDOIS, 20 h. 30: A Strast, piano (Beethoven, Eklund, Mielsen, Ravel).

RADIO-FRANCE, Auditorium 106, 18 h. 15: F.-R. Duchable (List).

SAILE GAVEAU, 21 h.: N. Beratagrie (Schumann, Ravel).

E G L I S E SAINT-LOUIS-EN-LTLE, 21 h.: voir 1e 30.

Festival

de l'Ile-de-France

(223-48-44), 22 h. 30: Hal Singer sextet.

L'ECUME (542-71-16) (D.), 22 h.: B. Eldous, E. Goldstein, A. Illouz, L. Rouah.

ELDORADO (208-18-75), le 29 à 21 h. 30: E. Murphy.

ELYSEES-MONTMARTEE (606-38-79).

ELYSEES-MONTMARTEE (606-38-79). les 30 et 31 à 20 h.: Stiff Little Pingera.

GIEUS (700-78-89). les 30 et 31 à 20 h.: Private Life.

JAZZ UNITE (776-44-28), 21 h. 30.

E 22 h.: Blessed Virgina; le 3 à 22 h.: Private Life.

JAZZ UNITE (776-44-28), 21 h. 30.

E 28: S. Kessier; le 29: M. Zwe-lin, J. Cohen, F. Meschall, M. Mouthana; les 30 et 31: J. Thollot; les 20 h. 30: Mesc. Service et al. Composition of Breat.

LUCERNAIRE (544-57-34) (D.), 22 h.: B. College Clouz.

NEW MORNING (523-51-11), 21 h.

LES SAINT-LOUIS-EN-LTLE, 21 h.: Voir le 30.

LUCERNAIRE DU XIV- (611-82-73), le 22 h.: Compocition of Breat.

LUCERNAIRE (542-549), le 2 à 21 h.: H. F. Thlefaine.

PALAIS DES GLACES (807-49-93), les 30 et 31 à 20 h.: Thollot; les 29: G. Adama, Don Pullen; le 3: 29: G. Adama, Don Pullen; les 30: J.-L. Longnon; les 31, 12 et 2: S. Compocition of Breat.

LUCERNAIRE (544-57), 21 h. 30: Les 20: G. Adama, Don Pullen; les 30: J.-L. Longnon; les 31, 12 et 2: S. Compocition of Breat.

LUCERNAIRE (542-71-16) (D. Malicorne.

PETIT JOURNAL (326-28-59).

21 h. 30, Mer.: Watergate Seven;

Jeu: Memphis Slim; Ven.: Dixie

Five; Sam.: Swing Combo; Lun.:

Lrakli; Mar.: C. Bolling.

PETIT OPPORTUN (236-01-38),

22 h.: D. Barbler, M. Ducret.

B. Tessier, F. Causse (dernière le 31): à partir du 2: R. Urireger trio. le 31): à partir du 2: R. Urireger trio.

SLOW CLUB (233-84-70) (D., L.),
21 h. 30. les 28 et 29: C. Luter;
le 30: High Society Jazz Band;
les 31 et 3: les Barbsenes.

TAL THEATER D'ESSAI (27810-79), le 31 à 15 h.: J.-F. Lauriol,
P. Villarcel, J. Detraz.

LA TAMIERE (337-74-39), les 28, 29,
30 et 31 à 20 h. 45: L. Konte,
G. Otyema.

TROIS MAILLETZ (354-00-79), les
23, 29, 30 et 31 à 22 h.: Mina
Simone.

VIEULE SERRE (329-06-91), le 29 à
22 h.: Western Circus.

II Festival de jazz de Paris

THEATRE MUSICAL DE PARIS
(261-19-83), le 31, 20 h. 30; Archie
Shepp Quintet, Mc Coy Tyner; le
1s, 14 h. 30: Tenia Matta, Manu
Dibango: 20 h. 30: Polygruel Big
Band, H. Texier Quartet, Diszy
Gillesgie Toots Thielmans Quintet.
MUSEE D'ART MODERNE (72361-27) le 2, 14 h.: Orchestre sympathique S. Parre; 15 h.: Mardal
Solal Big Band; 17 h.: G. Badini
Quartet, Swing Machine; 18 h.:
D. Levalilant Duo; 19 h.: Ethnic
Trio, Yochk'O Seffer, F. Cahen;
20 h.: D. Doriz Sextet; 22 h.:
String Trio de New-York.
THEATRE DE LA VILLE (243-22-77)
le 3, 13 h. 30: Chet Baker, R. Urtregar, P. Michelot, A. Romano;
20 h. 30: Barry Altschul's Brahma
Trio, Martial Solal Big Band.

ANTONY, Théâtre F.-Gémier (686-02-74 (D. soir, L.), 21 h., mat. D. 15 h.: le Bal. AUBERVILLERS, Théâtre de la Commune (833-16-16), les 28, 30, 31 à 20 h. 30; le 3 à 19 h. 30: Monsieur de Pourceaugnac. AULNAY-SOUS-BOIS, M. C. (888-00-22), les 30, 31 à 20 h. 30: Groupe de recharchs chorégraphique de l'Obéra de Paris. Popera de Paris.

BOULOGNE, T.B.B. (603-60-44) (D. soir. L.). 20 h. 30 mat. D. 15 h. 30: Thérèse Eaquin.

CHELLES, Théâtre (421-20-36), le 30, 20 h. 20 : les Danseurs de l'Opéra de Paris.

CHOIST - LE - BOI, Kiosque (852-27-54), les 29, 30, 31 à 20 h. 30: Hé dis, Jeannette!

CLAMARY, C.C.J. Arp (645-11-67), le 29 à 20 h. 30: Gilbert Bécaud.

CO LO M B E S., M.J.C. (762-42-70), 20 h. 30, le 1=: Orphés; le 2: Phase Y; le 3: Ballet Jasz.

COURRERVOIE, Maison pour tems (332-63-53), le 21, 31 h. : Los Jaivas.

LA COURNEUVE, Yuro Theatro (838-39-69), le 31, 20 h. 30: Mákuba.

Gunsmore.

GENNEVILLIERS, Théâtre (632-67-18), le 29, 20 h., les 30, 31, 20 h. 45: le Journal d'Anne Frank.

NANTERRES, Théâtre des Amandiers (721-18-91), les 28, 29, 30, 31 à 20 h. 30: les Trents millions de Giadiator.

SAINT-DENNIS, Théâtre G.-Philipe (243-00-39) (D. soir, L., Ma.) à 20 h. 30, mat. dim. à 17 h.: Doublages.

VINCENNES, Théâtre Daniel-Sorano (374-72-74) (S., D. soir, Ma.), 21 h. mat. D. 18 h.; Crime banal pour l'Opéra de Paris. DULOGNE, T.B.B. VINCENNES, Théstre Daniel-Sorano (374-73-74) (S., D. soir, Ma.), 21 h. mat. D. 18 h.: Crime banal pour motif de peu d'intérêt; Petit Sorano (Afe. D. soir, Ma.), 21 h. mat. D. 16 h.: Chansons à déboire. VITRY, Théstre Jean - Vilar (680-68-20) (D., L.), 21 h.: Purgatoire à Ingolstadt.

X' Festival d'Automne (296-12-27) DANSE

CHAPPILLE DE LA SORBONNE (D. Solt, L., Ma.), 20 h. 30, mat. dim. 18 h.: Odissi.
CENTRE POMPIDOU, grands salle,

CENTRE POMPIDOU, grande salle, les 28, 29, 30, 31 à 18 h. 30: Ton Simons; à 21 h. et le 1 s à 16 h.: Karole Armitage; le 2 à 21 h.: Douglas Dunn.

MUSIQUE
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, le 29 à 20 h. 30: Orchestre dational de France, dir. P. Boules, Cheurs de Eadio-France, dir. J. Jouineau (Boules, Schoenburg).
SALLE PLEYEL, les 28, 29 à 20 h. 30: Orchestre de Paris, dir. D. Barenbohn (Boules, Berg, Debussy).

Dolm (Bouler, Berg, Debussy).

THEATRE
ATHENEE (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. D. 16 h.: Salto mortale.

AMERICAN CENTER, les 28, 29, 30, 31 à 21 h.: Fin de partis.

CARTOUCHERIE, Théâtre de la Tempête (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. D. 15 h. 30: Alarmes 2.

GENNEVILLERS, Théâtre, les 28, 29, 30, 31 à 20 h. 45: Café Amérique.

IVEY, Studio (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. D. 16 h.: Compagnia.

SAINT - DENIS, Théâtre G.-Fhilipe (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. D. 17 h.: Premier Amour.

EXPOSITION

CHAPELLE SAINT - LOUIS DE LA SALPRTRIERE (Ma.), de 12 h. à 20 h.: Architecture.



UGC BIARRITZ - LES MONTPARNOS - UGC ROTONDE MONTPARNASSE - CAMEO - UGC OPERA UGC ODEON - RACINE - MISTRAL - MAXEVILLE - UGC GOBELINS - MAGIC CONVENTION 3 MURAT • 14 JUILLET BEAUGRENELLE • 14 JUILLET BASTILLE CYRANO Versailles • CARREFOUR Pantin • ARTEL Nogent • ARTEL Créteil

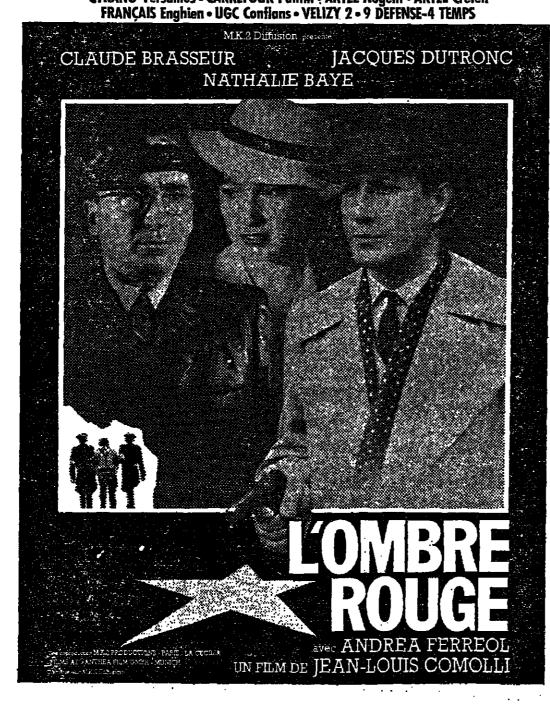

### CINEMA

Les films marqués (\*) sont interdits
aux mouns de treize ang
(\*\*) aux moins de dix-huit ans

La cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) MERCREDI 28 OCTOBRE 15 h.: Hommage à K. Vidor : The Terss Rangers; 19 h.: l'Etrange a m o ur de Mania Becker, de M. Ahrne; 21 h.: Hommage à V. Cottafari: Maria Zef.

y. Cortaint: Maria 2et.

JEUDI 29 OCTOBRE

15 h.: la piège, de C. Brabant;
19 h.: Hommage à K. Vidor; The
Wedding Night; 21 h.: la Lettre
écarlate. de W. Wenders.

VENDREDI 30 OCTOBRE

15 h.: la Sannatte d'alatme de

VENDREDI 30 OCTOBRE

15 h.: la Sonnette d'alarme, de
Christian-Jaque : 19 h.: Hommage
3 K. Vidor : Stella Dallas : 21 h.:
le Couteau dans la tête, de R. Hauff.

SAMEDI 31 OCTOBRE

15 h.: le Port de la drogue, de
S. Fuller : 17 h. et 19 h.: Hommage
i K. Vidor : 17 h.: la Citadelle :
19 h.: Northwest Passago) : 21 h.:
Un neveu siencieux, de R. Enrico.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

DIMANCHE IS NOVEMBRE

15 h : Forty Guns, de S. Puller ;
17 h : The C-imson Kimono, de S.
Puller : 19 h : Hommage å K. Vidor : Comrade K; 21 h : le Chemin perdu, de P. Moraz. LUNDI 2 NOVEMBRE

Meische.

MARDI 3 NOVEMBRE

15 h.: Hommage & K. Vidor:
The Plains: 17 h.: The River:
Fight for life, de P. Lorentz: 19 h.: les Tontons filingueurs, de G. Lautner; 31 h.: Martin et Lea, d'A. Cavalier.

MERCHEDI 28 OCTOBRE 15 h.: The Conquering Power, de R. Ingram; 17 h.: Hommage 2 K. Vidor: Notre pain quotidien; 19 h.: Faux mouvement, de W. Wen-ders. BEAUBOURG (278-35-57)

15 h.: Ma l'amor mio non muore, de M. Caserini ; 17 h.: Hommage à V. Cottafavi : le Prince au masque rouge : 19 h.: Au fil du temps, de W. Wenders.

yendredi 30 octobre 15 h.: le Diable dans la ville, de G. Dulac; 17 h.: Hommage à V. Cottafavi: La flamme qui ne s'éteint pas; 19 h.: la Troisième généra-tion, de R.-W. Fassbinder.

tion, de R.-W. Passdinger.

SAMEDI 31 OCTOBRE

15 h.: Blind Husbands, d'E. von
Stroheim; 17 h.: Hommage à V.
Cottafari: Milady et les mousquetaires; 19 h.: Ce répondeur ne
prend pas de messages, d'A. Cavailler; 21 h.: l'Idiot, d'A. Kurosawa. DIMANCHE 1º NOVEMBES

15 h.: l'AB.C. de l'amour. de

M. Stifter; 17 h.: Hommage à

V. Cottafavi : le Bourreau de Venise; 19 h.: le Navire night, de

M. Duras; 21 h.: le Salon de musique, de S. Bay.

sique, de S. Say.

LUNDI 2 NOVEMBRE

15 h.: Native Land, de L. Hurwitz
et P. Strand; 17 h.: Hommage &
V. Cottafavi : Operation Vega :
19 h.: !'Etrange amour de Mania
Becker, de M. Ahvne.

MARDI 3 NOVEMBRE Relache.

#### Les exclusivités

AGATHA (Fr.): Action République, 11e (805-51-33). ALLEMAGNE, MERE BLAFARDE (All, vo.): Marais, 4e (278-47-86). L'AMOUE NU (Fr.): Impérial, 2e (742-72-52): Saint-Germain - Hu-chette, 5e (633-63-20): Montpar-nasse 83. fe (544-14-27): Colléce,

[1AMOUR NU (FT.): Imperial. 20
(142-72-52): Saint-Germain. Huchette, 50 (633-63-20): Montparnasse 83, 56 (544-14-27): Colisée, 30 (359-29-46): Elysées-Lincoln, 87 (359-36-14): Saint-Lazare - Pasquier, 80 (387-33-43): Nation. 12 (343-09-67): Gaumoni-Convention, 15 (833-42-27).

L'ANNEE DES TREIZE LUNES (Ail., v.o.) (\*): 14 Juillet-Parnasse, 66 (326-58-00), h. sp.
L'ARMEE A L'GEIL (A., v.o.): Marbeuf, 80 (225-18-45); v.f.: Caméo, 98 (225-18-45); v.f.: Caméo, 98 (246-66-44); Maxéville, 99 (770-72-86).

AU-DELA DU RÉEL (A.) (\*), v.o.: Hautefeulle, 68 (633-79-38); Gaumont Champs-Elysées, 89 (359-04-67); v.f.: Caprl. 20 (508-11-69); Français, 98 (770-33-88); Montparnasse-Pathé, 14e (322-19-23).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A. v.o.): Hautefeulle, 69 (633-79-38): Publicle Saint-Germain, 69 (222-72-80); George-V. 90 (562-41-46); Marignan, 80 (359-92-82); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15e (575-78-79); v.f.: Gaumont-les Halles, 1e (297-49-70); Richelleu, 20 (233-56-70); Elysées-Point-Show, 30 (225-67-29); Paramount-Opéra, 30 (225-69-83); Paramount-Opéra, 30 (225-69-83); Paramount-Opéra, 30 (225-69-83); Paramount-Opéra, 30 (225-69-83); Paramount-Gobelins, 13e (707-12-28); Paramount-Montparnasse, 14e (329-90-10).

LA BIBLE NE FAIT PAS LE MOINE (A. v.f.): Impérial, 2e (742-75-52).

90-10).

LA BIBLE NE FAIT PAS LE MOINE
(A. vf.): Impérial, 2 (742-72-52).

LA BOUM (Fr.): Opéra-Night, 2e

LA BOUM (Fr.): Opéra-Night, 2e (296-82-56).

(296-82-56).

LES CASSEURS (A., v.f.) (\*): Cinéac Italiens, 2\* (296-80-37); Gaité Rochechouart, 9e (878-81-77).

CHARULATA (Ind., v.o.): Studio Git-le-Cœur, 6e (326-80-25).

LE CHOIX DES ARMES (Fr.) (\*): Paramount-Odéon, 6e (325-59-83): Paramount-Odéon, 6e (325-59-83): Paramount-Opéra, 9e (742-58-31); Paramount-Montparnasse, 14e (329-90-10).

LE DERNIER METRO (Fr.): Elysées-Lincoln, 8e (359-36-14)

DIVA (Fr.): Panthéon, 5e (354-35-14)

sees-Lincoln, Se (359-36-14)
DIVA (Fr.): Panthéon, Se (354-36-14).

SCALIBUR (A., v.o.): Studio Cujas, Se (354-39-22); v.f.: U.G.C. Opéra, 2e (261-50-32).

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS (A.) (\*), v.o.: Studio de la Harpe - Huchette, Se (833-28-46): Colisée, Se (359-29-46): Clympic - Balzac, Se (551-10-60); Parnassiens, 14e (329-38-311); v.f.: Berlitz, 2e (742-60-33); Paris Loisirs Bowling, 17e (396-64-93).

FAME (A., v.o.): Saint-Michel, Se (336-79-17).

LA FEMME D'A COTE (Fr.), Gaumont-les Halles, 1r (297-49-79); Saint - Germain Studio, Se (632-79-36); Hautefeuille, Se (532-79-38); Montparnasse SJ, 6e (544-14-27)); Biarritz, Se (329-92-82): Francais, Se (770-33-85); Athéna, 12e (243-06-85) h. Sp.; Mistral, 14e (338-52-43); Gaumont Convention, 1se (828-42-27); 14 Juillet - Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Clichy-Pathé, 18e (522-46-61).

GARDE A VUE (Fr.), Gaumont-less Halles, 1c (287-49-70); Barlitz, 2c (742-60-33); Richelleu. 2c (223-56-70); Quintatie, 5c (632-79-38); Colisee, 8c (539-29-46); U.G.C. gare de Lyon, 12c (343-61-59); Fauvette, 13c (331-80-74); Gaumont-sud, (327-84-50); Montparmasse Pathie, 13c (327-84-50); Montparmasse Pathie, 13c (328-31); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15c (575-79-79); Clichy-puthie, 15c (606-35-67), h. sp. Location 2s, 1st (606-35-67), h. sp. L. Faut Tuer Birghtt Haas (Pr.), Berlitz, 2c (742-60-33); Quintette, 5c (633-79-38); Montparmasse 83, 6c (544-14-27); Biarritz, 8c (733-89-23); Marigan, 8c (339-82); U.G.C. gare de Lyon, 12c (343-61-59); Convention - Saint-Charles, 15c (579-33-00); Calypso, 17c (380-30-11) h. sp.; Touralles, 20c (636-51-38).
NG GRUM HIUS NOCTE ET CONSUL MIMURI IGNI (Fr.), Studio de la Contrescarpe, 5c (325-78-37).
RAN, UN PRINTEMPS EN HIVER (Fr.), Recurial, 13c (707-28-04), h. sp. LE JARDINIRE (Fr.), Forum, 1sc (275-35-74); Quintette, 5c (633-79-38).
NG GREG (A., v.o.), Marbouf, 8c (225-18-45).

79-33).

JAZZ SINGER (A., v.o.), Marbeuf, 8º (225-18-45).

MADAME CLAUDE 2 (Fr.) (\*\*), Elo-Opéra, ?\* (742-82-54), Mirsunar, 14º (321-83-53).

LA MALEDICTION FINALE (A., v.f.) (\*), Richelieu, 2º (233-55-70); Montparnasse Pathé, 14° (322-19-29).

19-23). MALEVIL (Fr.), Studio Respail, 14

#### LES FILMS HOUVEAUX

LES BIDASSES AUX GRANDES MANGUVRES, film français de Raphael Delpard. — Rez. 2º de Raphael Delpard. — Rez. 27 (235-83-93); U.G.C. Antony, 67 (329-42-63); Ermitage, 8° (359-15-71); Caméo, 9° (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13° (336-23-44); Mistral, 14° (529-52-43); Montparnos, 14° (527-52-37); Magic-Convention, 15° (828-20-64); Murats, 16° (651-98-75); Paramount-Montmar-tre, 18° (606-34-25); Secrétans, 19° (206-71-33).

tre, 18° (806-34-25); Secrétans, 19° (206-71-33).

CONDOBMAN, film américain de Charles Jarrott. — Rez. 2° (236-83-93); U.G.C. Danton, 6° (239-42-62); Normandie, 8° (359-41-18); Paramount-City, 8° (562-45-76); U.G.C. Gobelins, 13° (336-32-44); Miramar, 14° (320-89-52); Mistral, 14° (320-89-52); Mistral, 14° (320-82-51); Napoléon, 17° (316-72-18); Napoléon, 17° (316-72-18); Napoléon, 17° (316-72-18); Napoléon, 17° (316-72-18); J.G.C. Opéra, 2° (251-50-32); Studio de la Harpe, 5° (354-34-83); Ambassade, 8° (339-19-08); Parnassions, 14° (329-83-11).

LES ENRACINES, film français d'André Harris et Alain de Sédouy. — Pagode, 7° (705-12-15); Olympic, 14° (542-67-42).

LE PAUSSAIRE, film allemand de Volker Schlondorff, — U.G.C. Odéon, 6° (325-71-08); U.G.C. Rotonde, 8° (633-08-22); U.G.C. Champa-Elysées, 8° (339-12-15); Heider, 9° (770-11-24); Kinopanorama, 15° (306-50-50); Blenvenue-Montparnasse, 15° (544-28-02).

JULIETTE DU COTE DES HOMMES, film français de Ciau-

nase, 15 (344-75-02).

JULIETTE DU COTE DES HOMMES, film français de Claudine Bories. — St-André-desArts, 6 (335-48-18); Studio-43.

9 (770-63-40).

Arts, 6" (328-48-18); Studio-43, 9" (770-63-40).

LE MATTER D'ECOLE, film francais de Claude Berri. — Gaumont-Halles, 1" (327-84-70); ABC. 2" (238-55-54); Quintette, 5" (633-79-38); Quartier Latin, 5" (328-84-65); Montparnasse-83, 6" (544-14-27); Marignan, 8" (359-92-82); Prance — Elysées, 8" (722-71-11); Francais, 9" (770-33-88); Nations, 12" (433-04-67); Fauvette, 13" (331-60-74); Gammont-Sud, 14" (327-84-50); Parnassiens, 14" (327-84-50); Parnassiens, 14" (327-84-50); Convention St. Charles, 15" (578-33-00); Mayfair, 18" (522-45-01); Gaumont-Gambetta, 20" (636-10-96).

L'OMBER BOUGE, film franchis as de Canada de Ca

20° (636-10-96).

L'OMBRE ROUGE, film frapcals de Jean-Louis Comolli. —
U.G.C. Opéra, 2° (261-50-32);
Racine, 6° (633-42-71); U.G.C.
Odéon, 6° (325-71-08); U.G.C.
Rotonde, 6° (633-08-22); Blarritz, 8° (722-69-33); Manéville, 9° (770-72-96); Caméo, 9° (246-66-44); 14-Jullet-Eastille, 11° (337-90-81); U.G.C. Gobelina, 12° (336-22-44); Mistral, 14° (539-52-43); Montparnos, 14° (327-52-37); Magic-Convention, 15° (828-20-64); 14-Jullet-Beaugrenelle, 15° (575-79-79); Murats, 16° (651-99-75).

VOTRE ENFANT MYINTERESSE, St-Séverin, 5° (à partir de J.) (354-50-91).

97-86); Saini-Séverin, 52. (354-50-91).
POUR LA PRAU D'UN FILE (\$7.)
(\*): U.G.C.-Opéra, 2\* (281-20-22).
Bretagne, 6\* (222-37-97); Normandia, 8\* (333-41-18); Markvillé, 9\* (770-72-86).
LE PROFESSIONNEL (\$7.): Genmont-Halles, 1\* (337-49-70); Bermont-Halles, 1\* (337-34-18); Saint-Normandie, 8\* (359-41-18); Saint-Lazare-Pasquiert, 8\* (337-35-43); Hollywood-Boulevard, 9\* (770-10-41); Faramount-Bastille, 12\* (337-35-43); Hollywood-Boulevard, 9\* (770-10-41); Faramount-Bastille, 12\* (337-35-43); Burnont-Sud, 14\* (337-34-50); Montendian, 15\* (323-49-77); Fauvette, 13\* (331-60-74); Gaumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-Gumont-G

| MORTOPATIANS | Patille | 19 | 132-19 |
| MALEVIL | Fr.), Studio Raspail, 14e | 120-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 125-38-99: | 12

6° (326-12-12), Mer., J., V.

LES UNS ET LES AUTERS (Fr.):
Publicis-Matignon, 8° (339-31-87);
Publicis-Champs-Elyeées, 8° (720-76-23); Paramount-Opérs, 5° (742-56-31); Paramount-Galsxie, 13° (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10); Paramount-Orléans, 14° (540-45-91); Convention-Saint-Charles, 15° (579-33-00).
Y A-T-IL UN PILOTE DANS
L'AVION (A., V.C.): Luxembourg, 6° (633-97-77), h. sp. – V. f.:
Marivaux, 2° (298-80-40); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10).

#### Festivals

REAUCOUF DE ROCK AND SOUL (v.o.), Rivoli-Cinéma, 4° (272-63-32), Mer, S. : La blonde et moi ; J. : Film about Jimmy Hendricks ; V. : Born to boogle; D.: Tout, tout de suite; L.: Jubilee; Mar.: Reggae Sunsplash.

Reggae Sunsplash.
CINRMA CHINOIS (v.o.), Bonaparia,
6\* (326-12-12), S., L., 14 h. 30, 17 h.:
Les sœurs de scène ; S., L., 19 h. 30,
22 h. : Le printemps précoce; D.,
Mar., 14 h. 30, 17 h. : Regardez
cette famille ; D., Mar., 19 h. 30,
22 h. : Le guerre de l'optum.

22 h.: La guerre de l'opium.

FILMS DE JAZZ (v.o.), Marais, 4º (278-47-86).

MASOCHISME AU CINEMA (\*\*) (v.o.), Cinè-Seine, 5° (325-95-99); 14 h. 30, 20 h. 30: Mademoiseile; 16 h. 30: Zig Zig; 18 h. 30 et 22 h. 30: Servante et maîtresse.

ANTHOLOGIE DAVID LYNCH (v.o.). Lucernaire, 5° (544-57-34); Mar, J., V.: Labyrinth man; S., D., L., Mar.: Elephant man.

HOMMAGE A LA REO (v.o.). Action

V.: Labyrinth man; S., D., L.,
Mar.: Elephant man.

ROMMAGE A LA RKO (v.o.), Action
La Fayette, 9° (878-80-50); Mer.:
Macao, le paradis des mauvats garcons; J.: Miss Manton est folle;
V.: La patrouille perdus; S.: La
splendeur des Anderson; D.: Pendez-moi haut et court; L.: La
manie dans l'ombre; Mar.': Is
Convoi des brayes.

GRANDS COUPLES DU CINEMA
FRANÇAIS, Studio 43, 9° (77963-20). Mer., J., V., S., L., 18 h.:
Juliatte du côté des hommes;
Mer., 19 h., V., 20 h. 30; S., L4 h.:
la Vérus de l'or; Mar., S., 22 h. 15:
les Condamnés; J. 19 h.; D., 16 h.:
L'Amant de paille; J., 20 h. 30;
D., 14 h.; L., 18 h.: La Figure de
Proue; J., 22 h. 15; S., 18 h.;
D., 20 h. 30; L., 22 h. 15; Abus
de confiance; V., 18 h.; D., 24 h. 15; Pour une nuit d'amour;
V., 22 h. 15; S., 16 h.: Tourents.

TEX AVERY (v.o.), Saint-Ambroise.
11° (706-89-16); D., L., 15 h.; Mer.,
17 h. 15.

F. WISEMAN (v.o.), Ciymple, 14°
(542-67-42). Mer., 15 h.; 22 h. 15;

11° (700-80-16); D. L., 19 h; Mar., 17 h. 15

F. WISEMAN (v.c.), Clymple, 14° (542-67-42). Mer., 15 h; 22 h. 15; Juvenil court; Mer., 18 h.; Eash training; J., 15 h, 22 h. 15; Canal zone; J., 18 h.; Easens; V., 16 h.; 22 h. 15; Weifare; V., 18 h.; High school; S., 18 h.; Easens; V., 16 h.; List and order; S., 18 h., 12 h. 0 h. 15; Model; S., 18 h., 15; Frimate; L., 15 h., 22 h. 15; Hospital; L., 18 h.; Shaif fild mission; Mar., 15 h., 22 h. 15; Meat; Mar., 15 h. 22 h. 15; Meat; Mar., 18 h.; Mancouve; tous les jours, 20 h. Model.

JERRY TRINKA (v.o.), Escarial, 13° (707-22-01), Mer., J., S., D., L., 14 h., 15 h. 30; le Rossignol de l'empereur de Chine; Mer., 18 h., 30; et 17 h., J., V., 17 h., 22 h. 45; L., 22 h. 45, Mar., 22 h. 15; le Chant de la prairie, Une verue da trop. Le Brave soldat Schwalk.

COPPOLA MECONNU (v.o.), Stadio des Utsullines (354-38-18); Mer., V. D., Mar.; les Gens de la pluie; J., S., L.; Elg boy.

A. HITCHCOCK (v.o.), Palace Croix-Nivert. 15° (374-95-04); Mer., V. L., 21 h.; Reshecte; J. D., 21 h.; S., 16 h.; Les Enchaînes; V., 19 h., S., 21 h.; D., 17 h. 30; Le maison du docteur Edwardes.

Chaque mercredi

هكذا من الأصل

LES SEURIS COCINES

BOLT DE SOUTE E

BOLT DE SOUTE E

BERTCA

VICTORIA

TOTS LE VICT

MERCET ET LA REPOLEMENT DE LA PROPERTE ET LA REPOLEMENT DE LA PROPERTE LA PROP

MIRANER TO THE

MOST MALONS A SOL

REFER TOOM TO CAMP

ECERTY OF PET AND THE CHEFT AND THE CERTIFIC AND THE CERTIFIC AND THE CERTIFIC AND THE CHEFT AND THE CERTIFICATION OF THE CERTIFICATION

E CERTAT A SERVICE STATE OF SEA

BEINTANCE CALLED V

M DERNIEDE LENOME (EL)

u DESSITE TANGO A PARIS

SPECIAL OUT IN THE SECOND SECO

LIMITED DES NENS SERVICES DE S

BOET CHEE LA FEMARE.

BIT TROUGHT LE SCHNT HE

HENDER : ARATTRE ME

Harry of Canadacte of October 20 and 144 1962-8

Billion average state Essential

MATTE EN THANTEE SUST

Establish Nones DU B

M STEPRE FOR BUTTONS

feet at a con it; Same

ANDURGER FILM SANDA La meille depuis du Te



horaires, critique: reporta

chez votre m**archa** de journaux.

location théâtre - fnac et agences - places 20 F à 65 F

## CINEMA

A BOUT DE SOUPFLE (Ft.): Botte à filma, 17° (622-44-21), J., V., 15 h. 20.

AFFERUX. SALES ET MÉCHANTS (It., V.O.): Clné-Seine, 5° (325-95-93), 20 h. 15.

AMBERCA AMERICA (A., V.O.): Templiers, 3° (722-94-56), S., Mar., 19 h.: D., 18 h. 30.

AMAECORD (It., V.O.): Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), L., 20 h. 30.

A NOUS LA VICTOIRE (A., V.O.): Studio 28 (696-36-07), S.

BABY DOLL (A., V.O.): Templiers, 3° (272-94-56), Mer., J., V., 22 h.; S., 17 h.; D., 21 h. 30.

LE BAL DES VAMPIRES (A., V.O.)

(\*): Luxembourg, 5° (833-97-77), 24 h.

BABBEROUSSE (Jap., V.O.): Escurial, 13° (707-28-04), D., 21 h. 15.

LE BOIS DE BOULEAUX (Pol., V.O.): Saint-Ambroise, 11° (700-89-16). S. D., 18 h. 50.

BONAPARTE ET LA RÉVOLUTION (Fr.): Escurial, 13° (707-28-04), Mar., 14 h.

BONNIE AND CLYDE (A., V.O.)(\*\*): Calypao, 17° (380-30-11), V., S., 24 h.

EEUBARER (A., V.I.): Toursiles, 20° (638-31-38). J., 21 h. Les séances spéciales

24 h. S. (380-30-11), V. S. 24 h. ERUBAKER (A., V.f.): Toursles, 20 (638-31-98), J., ZI h. BUCK ROGERS (A., v.o.): Olympic Saint - Germain, 6 (282-87-23), 24 h. BUGSY MALONE (A., v.o.): Saint-Ambroise, 11 (700-89-16), D., 18 h. 45.

B h. 45.

BUFFET FROID (Fr.): Calypso, 17\*
(380-30-11), 22 h. 20.
CASANOVA (Fallini) (It., v.o.) (\*):
Saint-Ambroise, 11\* (700-89-16), V.
19 h. 45. 8. 20 h. 30.
LES CHEVAUX DE FEU (80v., v.o.):
Templiers. 3\* (272-94-56), V. 20 h.,
D., 14 h. 30; Mar. 22 h.
LE CHRIST S'EST ARRETE A REOLI
(It., v.o.): Studio de l'Etolia, 17\*
(300-19-93), 19 h., 21 h. 30.
DE L'INFLUENCE DES RAYONS
GAMMA SUR LE COMPORTEMENT DES MARGUERITES (A.,
v.o.): Ciné Saine, 5\* (325-95-99),
14 h. 15, 22 h. 15.
DELIVEANCE (A., v.o.) (\*): Boite 14 h. 15, 22 h. 15.

DELIVEANCE (A., v.o.) (\*): Boîte à films, 17° (622-44-21), V., S., D., 24 h.; Studio Galande, 5° (354-72-71), 14 h 40.

LA DEENNIERE FEMME (It.): Calypso, 17° (380-30-11), 30 h. 15.

LE DEENNER TANGO A PARIS (Fr.-1t.) (\*\*): Châtelst-Victoria, 1° (588-94-14): 16 h. 8. 0 h. 20.

DEEZOL OUZALA (S. V. V.O.)

jours, 20 h. 15, 22 h. 15 ; Sam., dim., MBURGER FILM SANDWICH Ang., v.o.). Bofte & films, 17° (622-4-21); 20 h. 30.

HAMLET (A., v.o.), Châtelet-Victoria

1 = (508-94-14); 13 h. 30.

LA HORDE SAUVAGE (A., v.o.):
Tourelles, 2p (536-51-68), Mar.,
21 h.

L'IMPORTANT, C'EST D'AIMER (Fr.)
Boîte à Filma, 17 (622-44-21),
20 h.

L'IMNOCENT (It.), Châtelet-Victoria,
1 = (508-94-14), 15 h. 30 + V.
0 h. 30.

PIRAI CRACHER SUE VOS TOMBES
(Fr.), Boîte à Films, 17 (622-44-21),
V. S. D., 0 h. 15.

JEREMIAH JOHNSON (A., v.o.), Calipson, 17 (280-34-11), 18 h. 15.

JER TAIME MOI NON PLUS (Fr.),
Boîte à Films, 17 (622-44-21),
Boîte à Films, 17 (622-44-21),
V. S. D., 6 h. 15.

JER TAIME MOI NON PLUS (Fr.),
Boîte à Films, 17 (622-44-21),
Boîte à Films, 17 (622-44-21),
Boîte à Films, 18 (622-44-21),
Boîte à Films, 19 (622-44-21),
Boîte à Fi 21 h.

L'IMPORTANT, C'EST D'AINER (Ft.)
Botte à Filma, 17° (622-44-31),
20 h.

L'INNOCENT (Rt.), Châtelet-Victoria, 1° (500-94-14), 15 h. 30 \* V.

9 h. 30.

PIEAL CRACERE SUE VOS TOMBES
(Gr.), Bolte à Films, 17° (622-44-31),
V. 3, D., 6 h. 15.

PEREMIAH JOHNSON (A. V.A.), Callys, 10 (200-30-11), 18 h. 15.

PEREMIAH JOHNSON (A. V.A.), Callys, 18 h. 10, 19 h. 15.

BE BOLLE & PILMS, 17° (622-44-21), 18 h. 10, 20 h. 20 h

ENCONTERS AVEC DES HOMMES

REMARQUABLES (Ang., v.o.): StAmbroise, 11s (700-89-16), J., 22 h.,
V. 17 h. 45.

SAUVE QUI FEUT... LA VIE (7:):
Studio Galande, 5s (354-72-71),
18 h. 50. (568-94-14): 16 h. S. 0 h. 20.

DERZOU OUZALA (SOV., V.O.):
Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), J.,
17 h. 45: Saint-Lambert, 15° (53291-83), Mer., D., 19 h. 15, L. 19 h.
DIVINE MADDRESS (A., V.O.):
Luxembourg, 6° (633-97-77), 24 h.
L'EMPIRE DES SENS (Jap., V.O.):
(\*\*): Saint-André-dez-Ariz, 6° (328-48-18), 24 h.
LES ENCHAINES (A., V.O.): Châtelet-Victoria, 1\*\* (598-94-14):
20 h. 30.

RT DIEU CREA LA FEMME (FT.)
(\*\*): Olympic Entrepôt, 14° (54267-42): 18 h.
LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.):

TAXI DEIVER (A., V.O.) (\*\*): BoiteTAXI DEIVER (A., V.O.) (\*\*): BoiteTAXI

(\*\*): Olympic Entrepôt, 14\* (542-67-42); B h. LAS FEMME DE L'AVIATEUR (Fr.): Clympic Entrepôt, 14\* (542-44-21); B h. LA FEMME DE L'AVIATEUR (Fr.): Diynpic Entrepôt, 14\* (542-67-42); B h. LA FEMME ENFANT (Fr.): Escurial, 13\* (707-28-04); Jeu., ven., 22 h. 30; LA FEMME DE L'AVIATEUR (Fr.): Olympic Entrepôt, 14\* (542-67-42); B h. LA FEMME DE L'AVIATEUR (Fr.): B h. 15.

LA FEMME ENFANT (Fr.): Escurial, 13\* (707-28-04); Jeu., ven., 22 h. 30; Ven., sam., 20 h. 45; Lun., 21 h.; Mar., 20 h. 30; Sam., 400 h. 30; Sam., 4

Les grandes reprises

L'AMOUR FOU (Pr.) Olympic, 140 (542-67-42).

5D.; ESCUPIAL, 13° (707-22-04) H.

5D.

MACADAM COW-BOY (A., v.o.): Vendôme, 2° (742-97-52); St-Germain Village, 5° (833-83-22); Elysées-Lincoln, 8° (358-38-14).

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN (All., v.o.), Studio Alpha, 5° (334-39-47);

LE MEPRIS (Fr.) Forum, 1° (297-53-74); Studio Logos, 5° (354-28-42); Olympic Balzac, 8° (561-10-60); Français, 9° (770-33-88); Olympic-Ratrepot, 14° (542-87-42).

MISSOURI BREAKS (A., v.o.): Champollion, 5° (354-51-60).

MON ONCLE (fr.): Champollion, 5° (354-51-60).

Champoliton, 5° (354-51-60).

MON ONCLE (fr.): Champoliton, 5° (354-51-60).

LES MONSTRES (IL, v.o.): Studio Médicis, 5° (633-25-97).

LA SCANDALEUSE DE BERLIN (A., v.o.): Action-Ecoles, 3° (325-72-97); Action Christine, 6° (325-72-97); Action Christine, 6° (325-72-97); Action Christine, 6° (325-85-78), a partir de v.; Action - La Fayette, 9° (878-80-50).

THE BLUES BROTHERS (A., v.o.): St-Michel, 5° (326-79-17); v.f.: Bergère, 9° (770-77-58).

UN SAC DE BILLES (Pr.) Denfert, 14° (321-41-01).

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT (Pr.): Champoliton, 5° (334-51-60). H. sp.

ESPACE MARAIS (271-10-10), les 28, 31 à 18 h. 30 : Puissance zéro ; les 29, 30 à 18 h. 30 : Danse sacrée de l'Orissa. ESPACE CARDIN (265-17-30), les 28, 29, 30, 31 à 20 h. 30 : Woyzeck. ESSAION (278-46-42) (D.), 18 h. 30 : 3 \$ 20 h. 30 : New-York Blues. THEATRE NOIR (797-85-15), le 3 : 20 h. 30 : Shakti Kalyani. THEATRE 18 (228-47-47) (L.). 20 h.

XIX\* Festival

international de la danse

(723-47-77) THEATRE DES CHAMPS-ELYSERS, les 28. 30, 31 à 20 h. 30 : Ballet du vingtième siècle « Pii selon pli »,

A partir du 4 NOVEMBRE

interprètes virtuoses de cette symphonie sentimentale et pathétique Le **Contidies** 

delphine seyrig sami frey carios d'alessio au piano la bête dans la jungle Une mise en scène somptueuse ... jamais Delphine Seyrig ne s'est montrée aussi grande actrice Le Nouvel Observation Sami Frey et Delphine Seyrig sont les

On se laisse envolter Télérama Un ton juste ... des acteurs souverains L'Humanité Dimanche THÉATRE ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET-742.67.27

MARIGNAN PATHÉ - FRANCE ÉLYSÉES - A.B.C. - FRANÇAIS PATHÉ

ST-LAZARE PASQUIER -- CLICHY PATHÉ - MONTPARNASSE 83 - GAUMONT HALLES
GAUMONT SUD - GAMBETTA - FAUVETTE - CONVENTION ST-CHARLES
MAYFAIR PATHÉ - NATION - QUINTETTE PATHÉ - 7 PARNASSIENS
GAUMONT OUEST Boulogue - 4 TEMPS La Défense - TRICYCLE Asnières

BELLE-ÉPINE PATHÉ - PATHÉ Champigny - CYRANO Versailles - FLANADES Sorcelles
FRANÇAIS Enghien - ARGENTEUIL - AVIATIC Le Bourget - ARTEL Rosny
ARTEL Villeneuve-St-Georges - 3 VINCENNES - GAUMONT Évry - ULIS Orsay
CLÜB Colombes - BUXY Boussy-St-Antoine - U.G.C. Poissy - CERGY Pontoise

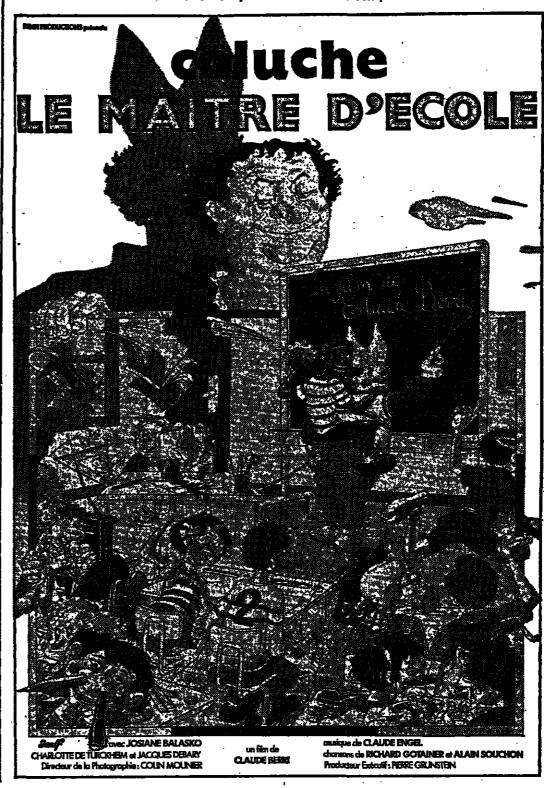

La meilleure nouvelle depuis la création du Technicolor



horaires, programmes, critiques, entretiens, reportages, photos...

POUR LES SALLES, VOIR LIGNES PROGRAMMES



# **JUSTICE**

#### LA VOGUE DU RUBIK'S CUBE

# Cet obscur objet du désir

Un championnat de France, organisé par la société distributrice d'un jeu appelé le Rubik's cube, a lieu ce mercredi 28 octobre à Paris, au Palais de la découverte. Cinquante jeunes, sélec-tionnés parmi ceux qui parviennent à reconstituer le « cube hongrois » en moins de cin-quante secondes, doivent être départagés, le vainqueur affrontant à l'issue de l'épreuve l'inventeur du jeu, M. Ernō Rubik. Cette mani-festation illustre un phénomène.

Un cube d'apparence bien innocente. Léger, solide, multico-lore, Chacune de ses six faces se découpe en neul facettes. Une face est rouge, une bleue, une jaune, une blanche, une orange, une une blanche, une orange, une verte. L'ensemble est formé de vingt-six petits cubes (plus un cube « fictif » au centre du dispositif) qui peuvent changer de position, sauf celui qui se trouve au centre de chaque face. Innocent d'aspect, mais diabolique ou magique en vérité. En quatre ou cinq manipulation, qui font pivoter l'un après l'autre les étages du cube, les couleurs sont mélangées. C'en est fait. Pour retrouver l'ordre initial, la position du départ, inutile de compter sur le hasard : il a plus de 43 milliards de milliards de combinaisons possibles : 42 252 003 274 489 856 000 exactement!

Une chance sur 43 milliards de milliards, c'est beaucoup moins que celle de gagner le gros lot à la Loterie nationale. Si l'on ne veut pas démonter le cube puis le remonter, il faudra donc une méthode. L'intérêt du jeu consistera au mieux à inventer sa protera au mieux à inventer sa propre méthode, au pire à en ass ler une parmi celles que les au-teurs de quatre ouvrages en France et une soixantaine au monde ont mis au point... (1). L'un des attraits, ensuite, sera de parvenir à la solution dans le plus court lens de teurns possible plus court laps de temps possible. Le record mondial serait de dix-sept secondes; le record de France, détenu par M. Jérôme Jean-Charles, de vingt-quatre

L'origine du jeu est mal con-nue. Un inspecteur général de l'instruction publique. M. Semah, affirme avoir vu un objet sem-blable, mais en bols, en 1920 à blable, mais en bois, en 1920 à Istanbul, puis, vers 1935, à Marseille. Le coup de génie de M. Ernő Ruhk, professeur de desingn dans une haute école d'arts commerciaux de Budapest, est d'avoir imaginé le mécanisme d'assemblage des petits cubes. Son brevet a été déposé le 30 janvier 1975 en Hongrie, un peu plus d'un an avant celui d'un ingénieur japonais. d'un ingénieur japonals.

En août 1978, le cube de M. Ru-bik circule entre les mains de mathématiciens réunis en con-grès à Helsinki. Un congressiste francais en rapporte un exemplaire et le montre à M. Tell Laupaire et le montre a M. Tell Lau-ber, qui tient boutique de jeux à Paris, près de l'université Paris-VII, Jussieu. M. Lauber en im-porte une petite quantité. M. Ber-nard Farkas, président-directeur général de Idéal-Loisirs, le dé-couvre à son tour, à la Foire des jouets de Nuremberg en février 1079 Des accords sont conclus 1979. Des accords sont conclus avec sa maison mère nord-amé avet sa maison mere notu-ame-ricaine Ideal - Toy. Le cube est améliore, allegé, rendu plus so-lide, plus «glissant »; les cou-leurs sont soigneusement étu-diées. Des usines directement ou par sous-traitance, en commen-cent la fabrication à grande échelle, en Hongrie, à Hong-Kong, Macao, Haiti, en Grande-Breta-gne et aux Etats-Unis.

Depais un an, il s'en vend jusokures par semaine en France à de jeunes enfants comme à des adultes. M. Farkas évalue à trois millions et demi le nombre de vrais cubes — le Rubik's cube — vendus à ce jour sur le marché français, auxquels sajou-tent deux millons d'imitations fabriquées à Talwan. Le nombre total dans le monde, avoisinerait cinquante millions d'exemplaires, dont la moitié contrefaits

Car il y a des contrefaçons, rancon du succès. Les vrais cubistes les distinguent sans mal : les cubes imités, vendus sous l'appellation de Magic cube l'appellation de Magic cube ou de Wonderfull puzzler sont. disent-ils, nettement moins solides. Ils coutent 20 F au lieu de 62 à 65 F, mais ils « ac-crochent » quand on les mani-pule, et leur musique est telle-ment moins flutée! Cutre le manque d'origine, la représentent, estime M Farkas, un dancer estime M. Farkas, un danger pour la réputation du jeu luimême, donc pour son institu-tionnalisation.

Aussi, plus de soixante recours justice ont-ils été déposés France par Idéal-loisirs et Ideal-Toy. Pour concurrence déloyale et non pour contrefacon. le brevet n'étant pas parfaitement protégé. Deux de ces pro-

Depuis deux ans qu'il est apparu en France cet objet de 5,7 centimètres de côté, composé de vingt-six petits cubes aux l'acettes colorées qui pivotent, a connu un succès croissant, à tel point qu'il est en passe de devenir un jeu permanent, présent dans la panoplie des classiques, à côté des échecs, du scrabble ou du taquin. Jeu mathématique, le cube reste néanmoins plus un jeu qu'un objet mathématique et il n'a guère pénétré l'enseignement.

cès ont en lieu et ont été gagnés par le plaignant, qui estime que l'un des concurrents avait déjà importé deux à trois cent mille exemplaires. Quant à M. Rubik. qui perçoit des sommes sur la vente des seuls cubes qui portent sa griffe, il est devenu fun des dix Hongrois les plus fortunés. Il aurait touché en 1981 la baga-telle de 15 millions de francs français francais.

Comment expliquer le succès du cube ? Les raisons abondent, diverses et assurément complé-mentaires. Pour M. André Warusmentaires Pour M. André Warusfel, professeur de mathématiques
en classe de « taupe » au lycée
Louis-le-Grand à Paris et auteur
de Réussir le rubik's cube (1),
le cube séduit avant tout par
son volume. «On le tient dans
la main comme le sein d'une
jemme», atteste-t-il. C'est aussi
« le plus simple des cinq polyèdres réguliers décrits par Platon ». Il est simple et devient
très rapidement complexe: il très rapidement complexe : il s'impose alors aussitôt comme un défi. A ce défi. admet cependant M. Warusfel, « on répond par l'ajjrontement ou par la fuite ».

#### Plaisir érotique

Le cube a l'avantage, aux yeux de M. Farkas. d'être portable ; et il est vrai que les fanatiques du il est vrai que les fanatiques du cube en transportent toujours au moins un exemplaire dans leur poche. Il est aussi «graduel»: compare au casse-tète, estime M. Farkas, il permet une solution progressive. C'est aussi par contraste avec le casse-tète que M. Lauber définit le cube: «Les casse-tète se déjont au repos: ce sont des tas. Le cube, lui, ne s'éparpille jamais.» Un psychanalyste affirme que le cube mête « le platsir intellectuel au plaisir masturbatoire. Le platsir érotique s'y voit lié à la construction d'un s'y voit lié à la construction d'un objet parvenu à sa cohérence et à sa perjection n. Le même obsera sa perjection n. Le meme observe que par ses lignes droites, ses arêtes, le cube met plus en jeu la masculinité du joueur que la féminité qui s'attache, elle, aux lignes douces et incurvées. Les dirigeants de la firme Idéal-Loisir ne le démentent pas : aux faullences végioneux qu'ils contrations de la firme de le descriptions qu'ils contrations de la firme de le description qu'ils contrations de la firme de le description qu'ils contrations de la firme de challenges régionaux qu'ils ont organisés en mai et juin dernier, une seule fille figure parmi les vingt - deux lauréats. Une telle constatation n'est pas étrangère au lancement par eux d'un jeu apparenté au Rubik's cube : la tour de Babylone, imaginée, elle aussi, en Hongrie, Des billes au contact soyeux et aux teintes pastel doivent être réparties et placées six par six dans des colonnes selon le dégradé de leur

L'attrait qu'il exerce sur les garçons, le cube ne le doit-il pas aussi à son caractère de jeu mathématique, tant il est constaté que les activités scientifiques ont plus la faveur des jeunes gens que des jeunes filles (sans insinuer, comme l'a fait M. Bobb Fisher, à propos des échecs (le Monde du 16 octobre), que les hommes réussisent mieux à ce genre de jeu que les femmes...). Car le cube intéresse les mathématiciens, et l'on entend dire parfois que son succès commercial est dú à l'influence de parents qui décêleraient, en sa pratique, une chance de progrès scolaires pour leurs

Le cube intéresse les mathé-maticiens, dans la desure où il maticiens, dans la desure où il leur pose des problèmes. Le plus aigu est celui baptisé l'aalgo-rithme de Dieu, sur lequel tra-vaille particulièrement un mathé-maticiens britannique connu pour ses recherches sur la théorie des groupes finis. M. John Conway : les petits cubes étant en désor-dre et melle que soit leur dre, et quelle que soit leur situation de départ, quel est le plus petit nombre de manipula-l'ions nécessaires pour recons-tituer l'état initial du cube ? Les recherches progressent. Un arti-cle paru dans Science et Vie, en juin 1980, estimait ee nombre à deux cent soixante-dix-sept. Un deux cent soixante-dix-sept. Un an plus tard, la même revue citait un algorithme de cinquante-deux coups, et l'auteur de l'article écrivait qu'il est démontre que l'a algorithme de Dieus a n'est pas inférieur à dix-neut's

diz-neuf ».

Le cube, s jeu intelligent » au dire de M. Warusfel, ne semb toutefois pas avoir encore acquis droit de cité dans l'enseignement, primaire ou secondaire Comme beaucoup de ses camarades. Eric, quinze ans, elève de seconde, apporte son cube au lycée. Il dit avoir mieux compris, grâce à lui, la géomètrie dans l'espace. Et maintenant, réussissant le cube, il en a accru la difficulté en correllétat le darie ficulté en complétant le dessir des facettes. Mais il ne l'utilise pas pendant les cours. Bien que les enseignants de mathématiques reconnaissent, comme ques reconnaissent, comme M. Francis Gutmacher, profes-seur dans un collège de la ban-lieue parisienne, que le cube met en jeu la mémoire, la logique, la vision dans l'espace, on, comme M. Warusfel qu'il a peut faciliter le passage du concret à l'abstrac-tion », ce jeu n'a guère trouvé sa

place dans des programmes trop rigides pour accueillir et assimi-ler la nouveauté.

M. Gulmacher s'y essaye pour-tant. Il considère que le cube permet d'approcher la théorie des groupes, et il a constaté que des élèves en difficulté « atment faire le cube et parmennent à mieur se le cube et parviennent à mieux se représenter les trois dimensions ». Il attend la publication prochaine Il attend la publication prochame par l'Association des professeurs de mathématiques d'une brochure consacrée au cube. Il anime, en outre, un club de jeu qu'il a créé au collège où se passionnent ses élèves. De tels clubs se développent à mesure que l'intérêt pour les jeux — scientifiques comme le cube mais aussi pour les jeux de crèle on les suar-aumes » — ne rôle on les «war-games» — ne cessent de croître. Pour les pre-miers, l'imagination débridée par le cube, cet obscur objet du désir, paraît s'emballer. Idéal-Loisir disparaît s'emballer. Idéal-Loisir dispose de cent vingt projets de jeux
dérivés du cube, hongrois et lancera ibentôt un objet dont le
nombre de combinaisons possibles
sera de 43 miltards de milliards
au carré!... Pour les seconds, les
jeux de rôie, l'imagination des
inventeurs là aussi a làché ses
rênes. Il existe un jeu appelé
« raid sur l'Iran» où l'on peut
cessayer de faire mieux que le
président Carter». président Carter ». CHARLES VIAL

(1) Béussir le Bubik's Cube, par André Warusfeld, Editions Denoël. Bemontez votre Bubik's cube en moins de deux, par Pierre Jullien, professeur à l'Université scientifique et médicale de Grenoble. Editions la Pensée sauvage, 20, rue Humbert-II, 38000 Grenoble.

Le Cube hongrois, mode d'emploi, par MM Deledicq et Touchard, publié par l'Institut de recherche pour l'enseignement des mathématiques de l'université Paris-VII-Jussieu.

Le Cube, mode d'emploi, par

Le Cube, mode d'emploi, par Le Deledicq, J.-C. Deledicq, J.-B. Touchard, aux Editions Cedic-Fer-nand Nathan.

## UNE AFFAIRE D'AUTODÉFENSE AUX ASSISES DU VAL-DE-MARNE

# Cinq ans de prison avec sursis pour le meurtre de Kader

Le 16 février 1980, M. Michel Bellet, gardien de la cité Jean-Couzy à Vitry-sur-Seine (Valde-Marne), tuait d'une balle dans la tête Abdelkader Lairèche, un jeune Algérien de cuinze ans, avec une 22 long rifle que lui avait tendue sa femme (« le Monde » du 20 février 1980). Les lundi 26 et mardi 27 octobre, aux assises du Val-de-Marne, c'est autant sur ce meurtre absurde et injustifie sur lequel les jurés avaient à se pencher que sur les craintes sourdes, l'insécurité et la violence dans les grands ensembles. Leur verdict (cinq ans d'emprisonnement avec sursis pour le couple) a déclenché de la part des camarades de Kader (c'est ainsi qu'ils l'appelaient) des mouvement divers, qui ont dégénéré, une fois la salle évacuée, en un affrontement avec des forces de l'ordre dans le hali du paiais de justice de Créteil, puis à l'extérieur, jusqu'à l'arrivée de renforts de

Une femme et un gardien de la paix ont été blessés. Six jeunes manifestants ont été appréhendés mais out été relachés.

Agé de trente-six ans. M. Bellet, consciencieux, assidu, serieux, engonoé dans un costume bleu, paraît effacé sur le banc des accusés. Il est réputé calme et pondéré. L'expert psychiatrique voit en lui une personnalité immature, émotive. Il le dépeint comme méticuleux, persévérant, ambilieux, ponctuel. Ces qualités allant de pair avec un caractère généreux et une tendance à l'altruisme, et à l'idéalisme. A ses côtés son épouse Katia, une petite femme de trente ans au physique « un peu plééhorèque », selon l'expression de l'expert psychiatrique, est présentée comme serviable et d'une bonne moralité, mais aussi comme banale, conformiste, un peu ristre. nale, conformiste, un peu rustre. Elle s'est marlée à seize ans

en quatre ans). La cité était deve-nue plus tranquille et M. Bellet semblait apprécié des habitants. semblait apprécié des habitants.

C'est cette cité qui fait figure de véritable accusée. Au cours des plaidoiries, mardi 27. Me Mourad Oussebik et Jean-Louis Pelletier, arocats de la partie civile, ont évoqué longuement cet univers inhumain « où les gens sont parqués et où les gosses vont dans la rue ». Ils réclamèrent une juste application de la loi : une peine de prison d'au moins chiq ans. M. Daniel Chadeville, l'avocat général, demanda brois à cinq ans d'emprisonnement assortis, cruton comprendre, de sursis : « La culpabilité des époux est en droit établie, mais les accusés ne sont en juin 1979, constitue pour eux une promotion sociale.

18 février 1980, Ce soir-là un couple de locataires M. et Mme Aubert, têtes de turc d'un groupe de jeunes depuis leur arrivée cinq ans plus tôt, est à nouveau en butte à des tracasseries, M. Aubert est insulté en allant promener son chien vers 22 heures. Le groupe tape ensuite sur ses volets. « Tu ne dormiras pas cette nuit Roger. » Il demande à sa compagne de prévenir le gardien de l'immeuble. Ce dernier vient de passer la soirée en compagnie de son beaufrère — « on avait un peu bu n. — et au cours du diner il lui culpabilité des époux est en droit établie. mais les accusés ne sont pas actuellement en état de détention provisoire. Peut-on maintenant recourir pour Bellet et sa femme à la prison, je ne le crois pas. Les accusés doivent bénéficier de larges circonstances atiénuantes. » Mais pour lui une large responsabilité revient à la cité qui, sans équipements socio-culturels. sans le moindre lieu de rencontre a « sécrété une violence. une

agrestsvité, une haine, telles qu'elles ont créé les conditions de ce drame, » Mº Charles Libmann, l'avocat des Bellet, plaida la fatalité le geste irresponsable, récusant tout racisme latent. « C'est le pro-blème d'une collectivité de pauvres

A la fin de la plaidoirie les deux-accusés demandèrent le pardon de la mère de Kader. Près d'une heure plus tard la cour rendait son verdict : cinq ans d'emprisonnement avec sursis ans deinprisonments aver sunsis pour les deux accusés. Une déci-sion qui fut accueillie sous les huées des jeunes qui se trouvalent là. Le président ordonna l'éva-cuation de la salle. Des incidents

eurent alors lieu dans le hali du palais de justice. Le lundi 26, pendant une sus-pension d'audience, ces mêmes jeunes avaient distribué un tract récusant les circonstances attérecusant les circonstances attenuantes et mettant en cause la cjustice socialiste ». « Bellet se paie le luxe de choisir pour apocat upn pourfendeur de la légitime défense et qui plus est est membre du cabinet ministériel socialiste de la communication » 111 tion. » (1)

en face de deux malheureux y

On aurait aimé que ce procès fût celui de la fatalité, la fante à pas de chance, mais voilà, M. Bellet n'est pas arrivé à expliquer pourquoi îl a tiré, alors qu'il n'était pas menacé, dans la direction des seunes et res auragement. tion des jeunes et pas au-dessus de leur tête ?

FRANCIS GOUGE.

(1) N.D.L.E. — Me Libmann est conseiller juridique au cabinet de M. Filloud, ministre de la commu-nication.

#### Faits et jugements

#### Deux avocats inculpés dans une affaire de subornation

M. Robert Pagès, juge d'instruc-tion à Marseille, a inculpé de subornation d'autrui deux avocats, l'un de Marseille, M° Dominique Larrouy l'autre d'Air - en - Pro-vence, M° Michel Patureau (nos dernières éditions).

Cette inculpation est liée à une affaire de fausse monnaie que la cour d'assises d'Aix devait examicour d'assises d'Aix devait exami-ner mardi 27 octobre, Les deux avocats sont accusés d'avoir offert de l'argent à l'un des inculpés, M. Lakhdar Korichi, afin que celui-ci min'mise le rôle joué dans ce trafic de fausse monnate par un autre inculpé, M. Hammou Sedii Ca dernier a aussi été Sadji. Ce dernier a aussi été inculpe de subornation. Les inculpations des deux avo-cats et de M. Sadji, ainsi que l'assassinat ce Pierre Michel qui avait instruit cette affaire de feusse monnaie, ont incité la cour d'assise à renvoyer le procès à une date ultérieure.

#### Une mystérieuse armée canaque revendique deux attentats

Une organisation, inconnue jusqu'alors, l'armée de libération canaque », a revendiqué dans un communiqué dicté mardi 27 octobre à l'agence France-Presse, les attentats contre le restaurant le Fouquet's à Paris, dimanche 25 octobre (le Monde du 27 octibre), et dans un parking de l'aérogare de Roissy, mardi 27 octobre (le Monde du 28 octobre). L'Association des Kanaks en France, qui milite pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, a immédiatement fait savoir, dans un communiqué, Une organisation, inconnue jussavoir, dans un communiqué, qu'elle n'avait rien à voir avec cette a ar mée » : « Connaissant projondément l'immigration des Kanaks en France, nous sommes en mesure d'opposer un dément france à cette compagner. démenti formel à cette campagne d'intoxication qui vise à dis-créditer la juste lutte du peuple canaque pour l'indépendance et le socialisme. Jusqu'à présent, les Kanaks n'ont jamais eu recours à la violence pour affirmer et faire connaître leurs légitimes revendications politiques. Ceux qui usurpent aufourd'hui l'identité canaque pour signer leurs forfaits se situent incontestablement du côté des ennemis du peuple connague p canaque, p

De son côté M. Maurice Lenormand, ancien député fondateur du principal parti indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, l'Union calédonienne, s'interroge sur cette « armée de libération », et, pour lui, il s'agit d'une provocation de ceux qui sont opposés au mouvement indépendantiste, et souhaitent jeter le discrèdit sur celui-ci.

#### Un responsable de la gendarmerie belge échappe à une tentative d'assassinat

- et au cours du diner il lui avait montré une carabine Char-gée mais non armée qu'il avait

gee mais non armée qu'il avait trouvée, telle quelle, un mols et demi plus tôt dans une cave de la cité. Il sort alors faire une ronde. Il aurait été insuité à

pour échapper à une trop nom-breuse famille. Issus de milieux modestes, ils désirent s'en sortir. Leur installation dans la cité, en juin 1979, constitue pour eux

Bruxelles. — Dans une maison isolée le long de la route Bruxelles-Alos, en pays flamand, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, un commandant de gen-darmerie. M. Joseph Vernaillen, a été l'objet d'une tentative d'as-sassinat, ainsi que sa femme, dans la nuit du 36 au 27 octobre, par des inconnus qui ont tiré à travers la porte une double rafale. l'une avec une carabine, l'autre avec un pistolet. Blessés, le commandant Vernaillen et son épouse ont pu alerter la police et ont été hospitalisés. Ils sont hors de danger.

Le major Vernaillen dirige l'en-

quête dans l'importante affaire de drogue connue sous le nom du principal prévenu l'« affaire Franprincipal prévenu l'a affaire Francots ». Le commandant Léon
François était l'ancien chef du
bureau national des drogues.

a M. antidrogue », en Belgique.
Or il avait été in cul pé, au
début du mois de janvier 1980.
de trafic de stupéfiants « avec
la circonstance que l'infraction
constitue un acte de participation
à l'activité principale ou accessoire d'une association comme soire d'une association comme auteur ou coauteurs ». La révélation de ce trafic de stupéfiants dans lequel était impliqué, d'au-tre part, un fonctionnaire de l'administration de l'information criminelle, qui dépend du minis-tre de la justice avait soulevé une vive émotion en Belgique (le Monde du 25 janvier 1980). Il y a moins d'une semaine. l'enquête des services de police et de gendarmerie a débouché sur l'inculpation de M. Frank Eaton. numéro 2 de l'antenne bruxelloise de la Drug Enforcement Administration (États-Unic). Unis). — (Corresp.)

● Hold-up dans une conque du Val-d'Oise. — Quatre hommes masqués et armes ont fait irruption le mardi 27 octobre, vers 14 h. 30, dans une succursale de la Société général située à Saint-Gratien (Val-d'Oise). Te-nant en respect les quatre em-ployés et les clients se trouvant sur place, ou entrant dans la banque par la suite, les mal-faiteurs ont contraint le caissier à leur ouvrir la salle des coffres. A l'aide de burins et de pieds de biche, deux des malfaiteurs ont alors force un à un de cinquante à cent coffres — l'en-quête n'a pu encore établir pré-cisément le chiffre exact — avant de prendre la fuite.

#### L'enquête sur l'assassinat du juge Michel

## La police marseillaise multiplie les interpellations

De notre correspondant régional

Marseille. - Une semaine après l'assassinat du juge Pierre Michel à Marseille, la nouvelle et vaste opération d'interpella tions à laquelle ont participé mardi 27 octobre une centaine de policiers marseillais et niçois n'a semble-t-il donné aucun résultat. Trente-trois des trente-cinq personnes entendues par les enquê-teurs ont été relâchées. Les deux personnes encore gardées à vue devaient être présentées au parquet et faire l'objet d'une procédure incidente pour détention d'armes, recel de bijoux et infraction à la législation sur la réglementation des jeux. Les policiers n'excluent pas d'autres intérpellations dans les jours prochains, sans pour l'instant privilégier de piste particulière.

filet speciaculaire dans le milieu des trafiquants de drogue de Mar-seille et de Nice, les enquêteurs visaient essentiellement à recueil-lir des informations sur d'éventuels commanditaires de l'assas-sinat du juge Michel Parmi les personnes interpellées figuraient la plupart des trafiquants che-vronnes de la Côte impliqués dans les principales affaires de drogue de ces dernières années, et dont musieurs avaient eu directement affaire avec le juge Michel

affaire avec le juge Michel.

La même opération pourrait être déclenchée prochaînement dans d'autres milieux du grand banditisme marseillais, en particulier celui de la fausse monnaie. A la différence des policiers italiens, les enquêteurs du S.R.P.J. de Marseille ne semblent pas, en effet, accorder plus d'importance qu'à une autre à la « piste sicilienne » (le Monde daté 25-26 octobre). Aucun contact officiel n'a d'allleurs été établi jusqu'ici entre les autorités judiqu'ici entre les autorités judi-ciaires françaises et italiennes.

Parallèlement à ce s «coups de sonde» systèmatiques et de grande envergure, les policiers poursuivent une enquête minutieuse à partir des témoignages et des éléments matériels dont ils disposent. « Aucun détail, même le plus infime, n'est négligé », a det la ré mardi le commissaire principal Jean - Claude Vegna-duzzi, d'recteur adjoint du S.R.P.J. de Marseille.

S.R.P.J. de Marseille.

C'est ainsi que la moto utilisée par les assassins du juge Michel va être réexaminée par un expert mécanicien désigné par M. Pierre Guérin, le magistrat chargé du dossier. Les premières vérifications faites par le laboratoire scientifique de la police judiciaire n'ont pas permis de retrouver les éléments exploitables, notamment des empreintes. La moto va être maintenant entièrement démonmaintenant entièrement démon-tée en vue de reconstituer sa « vie » au cours des derniers mois. Le changement récent d'une pièce ou une modification particulière peuvent se révéler intéressants pour la suite de l'enquête. Les policiers ont déjà pu consde prendre la fuite.

C'est la cinquième fois, en l'espace d'un mois, que des faits strictement identiques se produisent dans la règion parisienne.

Les enquêtes de voisinage ont permis également d'établir que les deux motards n'avaient pas suivi le juge Michel depuis son départ du palais de justice mais à partir d'un autre point de son à partir d'un autre point de son parcours. Cette précision pourrait laisser penser que les tueurs ont peut-être été renseignés à distance par des complices. Les deux assassins, qui ont agi avec un sang-froid de professionnels, auraient d'autre part, bénéficié d'un relais après avoir abandonné leur moto, ce qui confirmerait la thèse d'un assassinst soigneusement organisé. La posoigneusement organisé. Le po-lice est également parvenue à identifier la marque et le type de l'arme du crime, un pistoiet de 9 millimètres « ausez peu utilisė z

Les enquêteurs semblent retenir le mobile de la vengeacee plutôt que ceiui d'un crime préventir. Les propos prêtés au père du magistrat marseillais, selon lesmagistrat marseillais, seion les-queis Pierre Michel s'apprètait à prononcer plusieurs inculpations dans une affaire importante, n'ont-en effet reçu aucune confirma-tion. Le commissaire Vegnadussi a enfin précisé que le juge Michel, contrairement à de nom-breuses runeurs, a l'avoit pas fait deposition l'objet de manaces de davantage l'objet de menaces de mort qu'un autre juge d'instruc-

GUY PORTE

 Un douanier incurcéré. — Un agent de constatation à la direcagent de constatation à la direction nationale des enquêtes douanières, M. Alain Azzola, trentetrois ans, a été incarcèré et
inculpé mardi 37 octobre d'abus
de contiance et d'infraction à la
législation sur les supéfients par
M. Jean Gourlet, premier juge
d'instruction au tribunal de Paris.
M. Azzola avait été trouvé par des
collègues en possession de
3.600 kg de racine de cannabis qu'il s'apprétait à remettre
à Clichy-sur-Seine à un Zalrois.
Cette drogue provenait d'une sai-Cette drogue provenait d'une sai-ste effectuée à Auxerre en mars 1981 et dont le douanier s'était approprié une partie.
Au cours de l'enquête adminis
trative des douanes qui a précède son inculpation (le Monde deté 25-25 octobre), M. Azzois 2721

prétendu agir dans l'espoir d'obte-nir des renseignements sur un important trafic d'armes.

DROH Sciences Eco. Octobre a Juin Soutien annuel

PARIS 750153 - -14.75 - 100 Page 1 Ter beck ov Sickalin kusp 274, 58 Housemal Pour recevoir une docu gå John Arthur et Tiffen

Après la nom

La foi des jésuit

Compagnie . affa de p

de la Compagnie à la t

que en temps opp pedro Arrape (« le Mon

accueiltie par les proc

Información a decision par la cardinal Cualdo par la cardinal Cualdo par la cardinal cualdon

tare arrive a consist le formation a consiste strong for a consistency for a consi

continue qui conti

Tables entere : Impusi

Les al a transfer de la constitue de la consti

sis considers continue de la catte de Continue consideré consume la c

entre de la Espagne, on les come la presse à si cette données presse à si

miles, to the man integrist

Er France in revereb

ESUTES OF THE UTIL LET

razantira de sette letta

restrono nom e**s en** mestrono de **de** des ombom es d**es** 

ies protes et qui redu**s de** drent in the mersters.

r de nous-mémbre. 🕬 was was a **Fem** 

more more laboration

arestologues (

L'ACTUAL

ic pierre re

ou saltes le Pr

ಾ-ಗುಂಬಡಿ ಡೆಡ

ार्का के प्रमाद कार्य है कि

and exception

fign functions for dark in

Comparate cur lour sa minimation d

an a granders e se

La décision inati delegue personnel. persoane du Père Pao choisi en raison de

هكذا من الأصل

. . . LE MONDE - Jeudi 29 octobre 1981 - Page 29

## RELIGION

# DÉFENSE

Après la nomination du Père Paolo Dezza

## La foi des jésuites français «mise à l'épreuve»

choisi « en raison de sa longue expérience de la vie de la Compagnie », afin de permettre une « plus profonde préparation » de la Compagnie à la congrégation générale, qui doit être convoquée « en temps opportun » pour élire le successeur du Père Pedro Arrupe (« le Monde » daté 25-26 octobre), a été diversement accueillie par les provinces de jésuites.

dépositaires, intendants, selon le mystère de Dieu.

» Il est inutile, je crois, de cacher que ce qui nous arrive actuellement s'inscrit hors du

déroulement s'inscrit nors au déroulement normal du droit qui nous régit. Celui-ci ne prévoit-û pas la légitimité de la démission du Père général; l'expression de la vie des communautés par le

canal des communates par le canal des congrégations provin-ciales et générale, l'approbation par le Père général de la nomina-tion d'un vicatre quand survient une incapacité temporelle de ce-lui qui est la tête de la Compa-onie?

gnie?

Tel est le « jugement propre:

» Notre attitude doit être celle

que nous avons longuement et coûteusement apprise, au cours

entrons est délicate. La Compa-gnie, avec les déficiences et les

gnie, avec les déficiences et les qualités qui lui sont propres, ne devra pas chercher à s'autojusti-fier. Bien plus, elle devra résister aux suggestions de ceux qui vou-draient l'ériger en « Eglise » rivale de la véritable Eglise. » Que chacun évite donc de se répandre dans les médias pour jouer au donner de leçons à l'en-pers.

time conviction, sera jugée our yeur d'un grand nombre sur la qualité de sa « discrétion » en face de ce qui lui arrive, sur la jaçon dont elle traversera l'épreuve qui lui est proposée, sur la force de l'unité qu'elle est convelle de nimité qu'elle est convelle de la conv

» Plus démuni encore, le Père Arrups demante le supérieur gé-néral de la Compagnie. » Et le Père Madelin achève sa lettre aux supérieurs en invoquant « la patience dans l'Espérance ».

capable de vivre. (...)

Informé de la décision du pape par le cardinal Casaroll, secrètaire d'Etat, le 6 octobre dernier, le Père Arrupe a aussifot fait savoir qu'a l'acceptait entièrement ces dispositions, et qu'il comptait que tous les recevraient de même en esprit d'obéissance fifiale et totale ». Le supérieur général des jésuites, qui n'a toujours pas retrouvé l'usage de la parole depuis la thrombose cérébrale qui l'a frappé en août, a paru soulagé par la décision, dit-on à Rome, dans la mesure où elle laisse entendre que la congrégation générale sera convoquée dans un proche avenir. Pour inhabituelle misle soit le rolucongrégation générale sera convo-quée dans un proche avenir. Pour inhabituelle qu'elle soit, la solu-tion choisie par Jean-Paul II en écarte, en effet, une autre plus radicale encore : l'imposition pure et simple d'un supérieur général de son choix, comme cela est déjà arrivé deux fois dans l'histoire de la Compagnie.

Les courants traditionalistes au sein de la Compagnie de Jésus ne cachent pas leur satisfaction ne cachent pas leur satisfaction devant la nomination d'un délégué considéré comme « l'homme de la curie ». C'est le cas en Italie, par exemple, où l'on avait mal accepté que les Italiens alent été progressivement écartés du gouvernement central de la Compagnie, et en Espagne, où les fuites dans la presse à propos de cette affaire seraient venues des milieux jésuites intégristes.

.....

\*\*\* · -

----

En France, en revanche, le pro-vincial des jésuites, le Père Henri Madelin, a envoyé, le 23 octobre, à tous les supérieurs des communautés jésuites, une lettre dans laquelle il présente la décision du pape comme « une mise à l'épreuve de notre foi ». Voici l'essentiel de cette lettre :

« En mon nom et en celui des vice-provinciaux, je veux vous dire simplement ceci : ces décisions nous atteignent au plus in-time de nous-mêmes. Elles signifient une mise à l'épreuve de

» Les responsabilités qui sont les nôtres et qui vous concernent directement, les missions que nous avons définies au fil des mois, les tâches apostoliques que nous privilégions dans la province, nous ont été confiées par le Père Arrupe et son vicaire, le P.V. O'Keefe, selon les règles de notre institution les reguerants. titut. De nos engagements, nous ne sommes pas propriétaires, mais

#### Les travaux de Lourdes : incrovance et vérité

De notre envoyé spécial

président a quelque peu détourné l'attention des travaux de l'assemblée Ceux-ci continuent néanmoins et ne moi que tu demandes un parell ex-laissent pas de susciter des points ploit ? = Jésus rétorque : = Cul, c'es d'interrogation : le thème central sur Les perspectives missionnaires » sur « les perspectives missionnaires » est ioin d'être facile. L'assemblée Va-t-elle s'engluer dans ce dossier? Ce ne sera pas faute de s'être donné du mai pour clarifier et d'avoir fait appet aux meilleurs de ses spécialistes pour tenter de débroussailler la question. Mgr Coffy, archevêque d'Albi, et le Père Defois, notamment, ont fait assaut dans leur rapport d'intelligence discursive et même d'imagination.

La matière pourtant semble rebelle Il faudrait évaluer, d'une part, ce qui peut, ce qui doit bouger dans l'Eglise et ce qui doit demeurer, et, d'autre part, les métamorphoses de la société contemporaine. Si 79 % des Français se disent encore catholiques (sondage SOFRES dans le Pèlerin qui sera publié le 1se novembre), l'Incroyance cependant a pignon sur rue.

auquel nous pourrions être tentés de nous arrêter. » Cependant, je demande à " Cepenant, je aeminie a chacun d'entre vous d'accuellir ces décisions comme nous l'avons just, c'est-à-dire de jaçon aussi peu a mondaine » que possible et dans l'élan de votre joi. Que veut l'Eglise devant ce mélimélo ? Pour sûr, évangéliser, mals aussi respecter l'anti-cléricalisme congénital des Français et plus encore la liberté de pensée traditionnelle depuis 1789. Comment? Pourquoi ? Quand et où ? A ces quesdes étapes importantes qui ont scandé l'histoire de notre vie religieuse personnelle et jalonné le développement mouvementé de tions vitales, personne ne sait répondre d'une manière pertinente. Les méthodes classiques semblent toutes plus ou moins périmées. L'Action le developpement mouvemente de la Compagnie.

» Nous devons entrer dans une sorte d'« humilité aimante ». Nous voici au cœur du mystère d'une Eglise qui parle à travers l'épaisseur des médiations humai-nes. (...)

» La période dans laquelle nous entonne est délicate La Compacatholique est fatiguée. La liturgie peu convaincante : le catéchisme

Les recettes semblent dérisoires et l'on peut finalement être tenté de se dire que Dieu n'a pas besoin des hommes pour diffuser l'Evangile. Une légende merveilleuse veut que le Christ, apparaissant à François d'Assise, lui demande de partir en terre d'Islam pour stopper la croi-

plus ou moins déserté.

Lourdes. - L'élection du nouveau sade. François lui répond à la ma nière de don Camillo : « Mais, enfin Seigneur, tout ce que l'al fait jus qu'à présent, je l'ai raté, et c'est è gens qui ont tout raté pour accompli

> L'Eglise, en cette fin de siècle, ressemble quelque peu à saint Fran-çois. Elle est nue, chancelante. Elle a enregistrá l'échec de ses efforts. Et pourtant elle se sait appelée à répandre le bon grain. Pour ce faire, elle proclame aujourd'hui la néces-sité de se laisser évangéliser. Evangéliser per qui ? Par son action mis-sionnaire, répond-on à l'assemblée de Lourdes. Par les valeurs que porte l'incroyance, car les incroyants ne se présentent plus comme des ennemis à vaincre.

Paul Valery disait que les incroyants étaient de grands promoteurs de l'esprit. Les voici enfin reconnus aujourd'hui comme des porteurs de vérité dans les textes officiels de l'Egilse.

Le Père Gérard Defois le dit dans son exposé: . Nous avons contondu l'incroyance et la sécularisation. La mission implique une participation explicite aux débats de la société, elle nous demande d'être une voix dans la kermesse des idées ; elle se vit en termes de communication au nom de la vérité de l'homme. Cela nous porte à prendre au sérieux l'image de l'Eglise dens l'opinion publique. Les mass media sont une épreuve d'évangélisation. »

Qu'en sortira-l-il au terme de l'aseemblée ? On le saura dans quelques jours lorsque Mgr Vilnet, notamment, aura proposé aux cent trente évêques de France une synthèse des travaux d'autant plus délicate à opérer que

HENRI FESQUET.

#### LES CUMULS DES RETRAITÉS

#### Les militaires ne doivent pas être distingués des autres salariés

estime M. Charles Hernu

De notre envoyé spécial

Orange. — Les cumuls de salaires et de retraites, pour lesquels le gouvernement envisage de déposer devant le Parlement un projet de réglementation et de limitation, ont été évoqués, mardi 27 octobre à Orange (Vaucluse), par le ministre de la défense, M. Charles Hernu. Ces mesures, qui concerneraient quelque cent trente mille retraites militaires ayant retrouvé une activité rémunnérée, une fois rendus à la vie civile, touchent aussi les retraités d'autres secteurs d'activité. C'est la raison pour laquelle M. Hernu a rappelé devant les personnels de la base aérlenne d'Orange, où est installé un escadron de Mirage-IV porteurs d'une bombe atoest installe un escauron de Mi-rage-IV porieurs d'une bombe ato-mique et ceux du premier groupe-ment des missiles stratégiques, qu'il n'y avait « aucune ration pour que les militaires soient dis-tingues du reste des autres sala-ties et placés dans en gastioriés et placés dans un ghetio ».

Interrogé sur ce point par le président des sous-officiers de l'armée de l'air, M. Hernu a déclare a qu'il n'existait pas pour le moment de projet de loi, qu'il n'y avait pas de texte en cours d'élaavait pas de texte en cours d'élaboration », mais plus simplement
« une réflexion » entre les services du premier ministre, ceux
du ministre de la solidarité nationale et les siens. Ces travaux,
a-t-il dit, pourralent donner lieu
à une série de mesures frappant
les camuls au-delà de soixante
ans. Le ministre a donné l'assurance que le projet de loi, borsqu'il serait établi, serait communiqué au conseil supérieur de la
fonction militaire.

Toutes questions sur lesquelles les sénateurs et députés conviés, au nombre d'une vingtaine, à sui-

#### « IL N'Y A PAS DE PACIFISME UNILATÉRAL »

Orange. - Evoquant les manifestations pacifistes qui se sont déroulées tant en France qu'en Europe, le ministre de la défense, M. Charles Hernu, a déclare à Orange qu'« il n'y avait pas de pacifisme unlletéral ». « Il n'y a, a-t-il dit, de pacifisme que si tout le monde désarme. il n'y a pas de neutralisme tant qu'il y a déséquilibre entre les Deux Grands. Nous sommes, a-t-il conciu, favorables au dément, mais à la condition qu'il ne représente pas pour la France une moindre sécurité.

# L'ACTUALITÉ LE CONFIRME :

la pierre reste le placement qui ne se

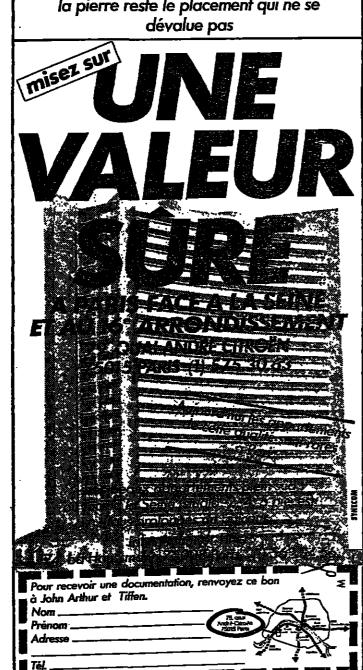

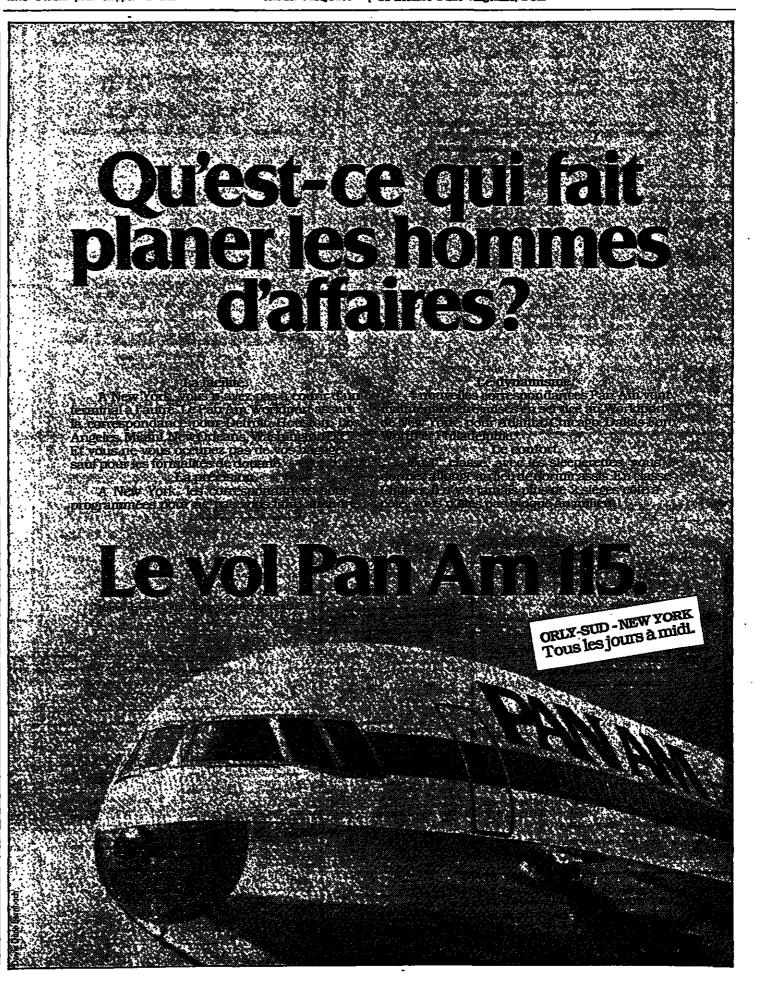

71,00

48.00

4B.00

48.00

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES PROP. COMM. CAPITALIX ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOS DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES AGENDA

40,00. .47,04. 12,00 14,10 36,45 36,45 31,00 31.00 36,45 31,00

5111**5**.0 531.75

- ----

N 25- 5



emplois régionaux emplois régionaux emplois régionaux emplois régionaux



## elf aquitaine

SERVICES D'ETUDES PRODUCTION

## INGENIEUR CORROSION

83,50

24,70

56,45 56,45

ingénieur grande école ou universitaire avec thèse de spécialité quelques années d'expérience acquise sur champ de production ou en raffinerie

pratique de la langue anglaise - aptitude à l'expatriation.

chargé de l'inhibition des installations de production contre la corrosion interne par les fluides pétroliers (huile, gaz, eau). L'activité sera partagée entre des études et recherches appliquées, et des missions d'assistance technique aux filiales opérationnelles du Groupe.

Lieu Sud-Ouest de la France avec nombreuses interventions à l'étranger. Envoyer C.V. sous référence 12762 à S.N.E.A.P. - D C Recrutement 26, avenue des Lilas - Tour 12.04 - 64018 PAU Cedex.

# gérant de société 400.000 F +

**Transports** 

Un important holding français de transports routiers (CA = 200 MF) se structure et recherche, pour son siège situé en region nord, le gérant de sa société TRANSIT et TRANSPORTS INTERNATIONAUX, dont les activités sont l'acheminement de fret de bout en bout et les opérations de transit, douane et transport.

Membre du comité de direction du holding, il dirigera son entreprise dans le cadre d'une politique de groupe. Sa mission essentielle concernera la définition et la réalisation d'une politique commerciale de développement ainsi que la gestion de sa société. Ce poste conviendrait à un candidat de haut niveau, de 35 ans mini-mum et de formation supérieure, possédant une solide expérience de direction acquise dans une entreprise de transit et de transport routier. Le sens naturel des affaires et l'aptitude aux responsabilites de chef d'entreprise sont les qualités indispensables. Des renseignements complémentaires seront tournis au cours d'un entretien confidentiel.

Adresser votre CV avec une courte lettre manuscrite, sous la rélé-rence 5115/M à C. Beauvillain, Sema-Sélection: 43, rue Delory 59800 LILLE

senna selection Paris Lille Lyon Marsanlie Toulouse

Société d'INGENIERIE, siège PARIS, filiale d'une Société Immobilière d'importance nationale, recherche pour son Agence de **MARSEILLE** 

## ingénieur bâtiment

diplômé E.T.P. - A.M. ou équivalent, Formation complémentaire CHEBAP souhaitée.

Il sera chargé de la mise au point de projets de bâtiments et de la coordination des études TCE. Quelques années d'expérience souhaitées en Entreprise, B.E.T., ou Bureau de contrôle.

#### cadre technicien du bâtiment

diplômé, conducteur de travaux, B.T.S., . Il sera chargé d'assurer la maîtrise d'œuvre sur chantiers de construction de logements. Quelques années d'expérience

> Adresser lettre manuscrite, C.V. et prétentions, (en indiquant le poste choisi), sous référence 6182 à :



## Organisme d'H.L.M région Rhône-Alpes nous recherchons un Directeur financier

Le poste s'adresse à un candidat d'environ 35 ans, de formation supérieure (maîtrise, droit ou sciences économiques + D.E.C.S.) et justifiant d'une expérience approfondie de plusieurs années dans : organismes d'H.L.M., Sociétés d'économies mixtes, banques tournées vers l'immobilier, pratique de l'accession à la propriété en financement aidé par l'Etat.

emplois internationaux

(et départements d'Outre Mer)

Envoyer lettre manuscrite + C.V. + photo et rémunération actuelle et Havas Supports Lyon 81, rue de la République, 69002 Lyon sous référence n°9735.

ORGANISME FRANÇAIS recrute pour

L'AFRIQUE DU NORD

sous contrat de longue durée

INGENIEURS

Mécaniciens, Electromécaniciens

diplômes exigés, possèdant si possible une expé-

rience de l'entretien pour une mission de

la formation de jeunes techniciens

Cette mission sera effectuée avec l'appui d'une

société française spécialisée dans l'entretien qui

vous assurera un complément de formation.

Tous les dossiers de candidats très expérimentés

en entretien seront pris en considération.

Ecrire avec CV, photo et prétentions sous

Nous prions les lecteurs répondant aux

« ANNONCES DOMICILIÉES » de vouloir bien

indiquer lisiblement sur l'enveloppe le numéro

de l'annonce les intéressant et de vérifier

l'adresse, selon qu'il s'agit du « Monde Publi-

référence 2758 M CORT

65, av. Kléber 75116 PARIS

MEMBRE DE SYNTEC

Salaire versé partiellement en France.

l'organisation de l'entretien de grandes

quelques années concernant :

usines du pays.

Congés annuels.

CORT

cité » ou d'une agence.

#### Groupe International fabriquant des produits électroniques Grand Public recherche dans le cadre de ses activités «MOYENS DE REGLAGE ET DE CONTROLE»

## 1 ingénieur électronicien

De formation type ENSERB, ENI BREST, ESEO

Il aura pour mission l'étude et le développement de systèmes automatiques de test et de contrôle. Une expérience dans le domaine de l'instrumentation programmable est souhaitée.

Nous recherchons un candidat motivé et disponible dont les fonctions seront susceptibles d'évoluer rapidement au sein du Groupe.

#### 1 technicien supérieur

De formation B.T.S. ou D.U.T. mesures physiques

Il sera chargé de l'application de systèmes de mesures électriques ou physiques pour la réalisation d'ensem-

Nous souhaitons rencontrier un technicien ayant de bonnes connaissances dans la programmation des microprocesseurs et possédant la maîtrise d'un langage évolué type PASCAL, BASIC. Un horaire de travail décalé ou en équipe est envisagé.

Ces postes sont à pourvoir immédiatement en région Pays de Loire.

Adresser C.V., photo et prétentions à No CONTESSE PUBLICITE, 20, av. Opéra 75040 PARIS Cedex 01, qui transm.

## SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 🖼

d'envergore nationale et internationale recherche pour son implantation à

#### LILLE

collaborateur commercial de hant piveau ayant une première expérience en rollieu bancaire, immobilier ou financier

immobilier ou financier
 de formation supérieure de type commercial
 ayant le goût et le sens des contacts à haut niveau.

Envirer C.V., phote N° D1552 P.A. SVP 37 rue du Général Foy, 75008 Paris - Discrétion assurée

# Filiale MATRA Alsace

recherche pour le Service Informatique de son unité implantée dans le HAUT-RHIN :

## CHEF DE GROUPE INFORMATIQUE

- Niveau ingénieur informaticien connaissant : - le matériel IBM 34,
  - parfaitement l'anglais,
    a gestion de production.

Le candidat devra être libre rapidemes Adr. C.V. et prêt. ss le nº 12.902, à CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opéra, 75040 Paris cedea, qui transmettra.

- Recherche

  chef de service temps plein visoéral.

  1 assistant temps partiel servicque.

  1 assistant temps partiel orthopédiste.
- anesthésiste-réanimateur temps partiel.

  Ecr. s/nº 7.212, le Monde Pub.,
  service ANNONCES CLASSES,
  5, rue des Italians, 76009 Paris.

bout, 75009 Paris, qui transm.

AMMESTY INTERNATIONAL recrute UN CHERCHEUR
Fonctions: Enquêtes sur les violations des morines internations des droits de l'homme concernant notamment empireonn. politiqué, procédures judiciaires at traitement des déternes.

Rég. couv.: Autriche, R.F.A., R.D.A., Irlande, Royaume-Uni. Conn. du droit internat. et comperé souhaible : excellent ângles et allemend indisp.

Appointéments: 7,389 livres lindasél. Clôture 30 aout. 1981. Entrée en tonctions janv. 1982. Pour obtens formulaire candidature s'adresser:

PERSONNEL OFFICE

AMMESTY INTERNATIONAL FJT LIMOGES recrute ADJOINT DIRECTION dominante ANIMATION. AMNESTY INTERNATIONAL 10 South Amoron St Londres W.C.2 7 HF. Tell, Londres 838-77-88 Telex 28-502. Expérience + Capase ou DEFA même en cours. Souhairés. Env. C.V.. réf., prés., photo lordul, à A.F.L.J.T., 2, av. Vincent-Auriol. 87100 Limoges.

BUREAU D'ÉTUDES INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES

INGÉNIEUR

GRANDE ÉCOLE

CX. Mines, Pents, ENSAE, ...) syant au moins 5 ans d'expérience Economie et Informatique pour conseil haut niveau an Afrique francophone.

Adresser C.V. détaillé, photo et prétentions sous réf. 8.295 à AXIAL Publicité, 27, rue Tait-bout, 75009 Paris, qui transm.

Exp. 6t. de berr., hydroxilique, geologie, géotechn., bét. ermé. Com. souheitée en électro mé-canique, Missions fréquentes en AFRIQUE DE L'OUEST. Adr. C.V. et prér. pr 30.02M RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. résumur. 78002 Peris.

ASSOCIATION CULTURELLS RECHERCHE POUR EMPLOY IMMÉDIAT

#### UN RESPONSABLE DE L'INFORMATION

- Responsable autonome de la conception, de la résissa-tion et de la diffusion de l'information.

Responsable des relations avec les organismes de presse écrite et audiovi-suelle.

C.V. à env. à l'Associat. pour la MAISON DE LA CULTURE DE CHAMBÉRY ET DE LA SAVOIE - Théâtre Charles-Duilin - 73000 CHAMBÉRY. Direct. : M. Gilbert GUIRAUD, Tél. : (79) 33-25-19.

#### OFFRES D'EMPLOIS

IMPORTANT FABRICANT D'EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES recherche

## **CHEF DES APPROVISIONNEMENTS**

Il lui sera confié la responsabilité des achats, de la soustraitance et de la gestion des stocks.

Son talent de négociateur l'amènera à rechercher les meilleures sources d'approvisionnement en matières, compo-sants et travaux en sous-traitance.

C'est un poste important qui nécessite une personnalité alliant des qualités de diplomatie et de rigueur.

Une expérience dans la fonction et une connaissance du milieu électronique sont nécessaires.

Anglais courant obligatoire.

Lieu de travail en BANLIEUE PARISIENNE. Ecrire sous No 13144 à CONTESSE PUBLICITE 20, avenue de l'Opéra, 75040 PARIS Cedex 01 q.tr.

# INGENIEURS

Nous expreses des préciations de l'insériere de l'explaignices deslaissements en mer et sur reme, dans le monde entrer (suin des études, spécification et achats des matériels; supervision de la pre-fabrication et installation des ouvrages).

Nous souhaitons renforcer nos équipes projets par 3 ingénieurs grandes écoles ou ENSL avant un an d'expérience dans le domaine pérroller, ou débutains qui, dans ce cos, soiso ent un stage de formation d'un an dans une compagnie pétrolère à Paris ou en

3 orientations, sont prévues : - électriche (genérateurs à turbine ou diesel, distribution haute, basse et moyenne tension ;

 amage et control
 amagementation (informatisation, automatisation de la production, rélémètrie, sécurité)
 coordination générale (réalisation des objectifs fixés par le cherr en coordonnant les actions des specialistes dans le respect du planning et du hudget). Anglus cent et purle indispensables.

Disponibilité notale pour des déplacements d'un un, nécessaire.

TECHNP GEOPPODUCTION

Merci d'adresser CV détaillé à Tour TECHNIP Cedex 23 92090 Paris La Défense

# 

Notre entreprise - spécialisée en étude, réalisation et entretien de systèmes de télécommunications, principalement en téléphonie et domaines connexes

#### Adjoint pour son Directeur des services techniques

Il assistera ce dernier dans ses tâches de gestion administrative et technique d'une unité de 200 personnes.

#### Vous 🚄

Ingénieur de formation (ENST, SUPELEC ou équivalent) vous avez acquis une première ex-périence dans un sacteur d'activité analogue ou voisin. Vous avez bien sûr, méthode et rigueur ; vous possédez également le sens des relations

Nous pouvons donc nous rencontrer. Au préalable, nous serions heureux de lire votre CV auquel il serait bon de joindre vos prétentions. Ecrire à A.M.P. sous référence 3622/0 - 40, rue-Olivier-de-Serres 75015 PARIS (qui transmettra)

Municipalité Union de la Gauche 60.000 habitante, proximité Paris, recrute UNI CHARGE DE MISSION un Charge Dr. Messewi responsible du etbinife, niveau exigé ; diplômé de l'enseignent, supér, Eur. s/m 7.306 le Monde Pub-sense ANNONCES CLASSES 5, rue des trajens, 75003 Paris.

CLEVER A ÉVRY
Fermetures pour bătiment
dustriels et véhicules utilit
60 millions de C.A.

INGÉNIEUR

Pour études de coûts et développement technique. Cette position cadre, rattachée à la Direction, offre de très

Adresser C.V. détaillé avec CLEVER S.A.
Courrier d'entreprise 1434.
91019 EVRY CEDEX.

حكذا من الأصل

PERODUCTION INTERDITE DEMANDES DEMALO MMOSTIER AUTOMOSILES PROP. COMM. CAPITAUX

OFFRES D'

pirecteur de

UNE PME DYNAMA on groupe fronçais et un en groupe france et à l'e מסתב אף ישני ל מחום gomes recogning son Dire Altica to the determine karan - a a sevelappi Bester Des comes de la D lelazarat an eur a garin**ave** (

Series Sesser : Seen etre ne et a. on . papement d Material Ed. - An Condide terner se same leroste dur recesu de venter et et instruct an extraordise M COLLEGE STATE OF PROPERTY STATE Gris F Constitute se infermand Poste a Faris. Earlie saus raf. XH 141 CM

gareneri munerie hapitali resistrate CORRESPONDANT

#475016 Fars

genien dunt e de domnées entre de la capiodati min destruction micros Is саламатын бе Кериі**региелі** pur securit di carrique, situat Enteyet date, a tile laves pho-

and status contraviaces in

DE L'EGL PENEMENT H IMPORTANTE

COMPOSANTS ELE PARIS SANLEGA UN CHEF DE

INFORMA' Sas as train, the re-personal inte BE CENTE OF THE GET SPEN

Arec in a converse il ausa & & Che melle - - - - - de la dire biger comme and the treatment of hamme of the communities. Afr. Ch. mayor and 1.104 Corner Fürger, Trans. Purts. Codes, 0

IMPORTANTE MÉCANIC Froche bank SAINT-LAZ

recherche

Envoyer curriculum vitae et
D.S. MARKETII 9, rue Danton. 94270 La Sai transmettr GPOUPE DE PHOTOG Leader sur son marché

COLLABORATEUR C AHAUT POTENTIEL pour dévi Cagences de producté et d'édition.

14. me Augusto-Langon, PARIS!

All Microprocessures pour Styles of lactrile Sid)

PROGRAMMEUR

Secretary in the secret

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI MMOBILIER **AGENDA** 

PROP. COMM. CAPITAUX

71,00 21,00 83,50 24,70 56,45 48.00 48,00 48.00 -56.45

ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES

47,04 14,10 36,45 40,00 31,00 36,45 36,45 31,00

OFFRES D'EMPLOIS

#### Directeur des ventes

UNE PME DYNAMIQUE, rattachée à un groupe français et ayant une réelle no-toriété en France et à l'exportation, dans le domaine des tissus d'ameublement "haut de gamme" recherche son Directeur des Ventes. A la fois homme de terrain et de réflexion, alliant le dynamisme du développement au sens de la rentabilité, il animera la force de vente et il assistera, aux côtés de la Direction Générale, à l'élaboration de la politique commerciale et de la politique produit. Il sera étraitement associé à la vie et au développement de l'entreprise. Poste intéressant pour un candidat ayant une bonne formation de base, l'expérience de l'animation d'un réseau de ventes et ayant, de préférence, l'habitude de commercialiser des produits ayant un caractère esthétique : tissus, ameublement,

Connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais

Ecrire sous réf. XH 141 CM.

4.rue Massenet 75016 Paris

Département ingénierie hospitalière intervenant France et étranger, recherche

#### CORRESPONDANT INFORMATIQUE

ayant sérieuses connaissances programmation COBOL, gestion banque de données équipements médico-techniques, incluant exploitation (C.I.I.-H.B. 64) et évolution programmes (télétraitement); gestion documentation interne.

La connaissance de l'équipement hospitalier et de l'anglais serait un atout. nvironnement dynamique, situation stable.

Envoyer curr. vitae avec photo et prétentions à CENTRE NATIONAL

5 bis, rue Pérignon, 75015 PARIS.

#### IMPORTANTE SOCIETE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES PARIS BANLIEUE OUEST.

#### UN CHEF DE PROJET INFORMATIQUE

Sous les ordres du responsable informatique il aura à défi-nir et mettre en place des systèmes informatiques de

Avec les utilisateurs, il aura à élaborer les cahiers des charges et les dossiers d'analyse. Une réelle expérience de la direction d'un projet, de larges commaissances techniques et le sens des relations humaines sont indispensables.

Adr. C.V. photo à nº 13.201 Contesse Publicité, 20, av. de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01 qui transmettra.

#### IMPORTANTE SOCIÉTÉ MÉCANIQUE

Proche banlieue SAINT-LAZARE

recherche

# **ACHETEUR** PRINCIPAL

Envoyer curriculum vitae et prétentions à : D.B. MARKETING -9, rue Danton, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, qui transmettra.

GROUPE DE PHOTOGRAYURES

### COLLABORATEUR COMMERCIAL

à HAUT POTENTIEL pour développer une clientèle d'agences de publicité et d'édition. Env. C.V. + photo à : PHOTOGRAVURE PERENCHIO, 14, rue Auguste-Lançon, PARIS-13°. Tél. : 580-92-22.

AT3-ATP microprocessaurs pour S.A.V. et études-Meulan DE-BEAUPUIS 522.00.36 ETT. 78, bd des Batignolies-17\*.

**PROGRAMMEUR** 

d'application : niveau BTS ou DUT pour participar à un projet mettant en couvre des besset de données statistiques. Bormes connaissances FORTRAN ou

#### Demandes d'emploi

CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES, CHERCHE EMPLOIS

#### pour Hommes et Femmes AIDE-COMPTABLE

sance dactylo. Disponible début novembre. - Télé: : 547-18-30 (poste 82).

#### JOURNALISTE POLITIQUE

Diplômé de journalisme.

Libre le 1º janvier

cherche collaboration plein temps dans :
presse, édition, centres de recherches,
organismes internationaux, département R.H.,

# PRÉSIDENT-DIRECTEUR

LIBRE

dans une affaire DYNAMIQUE.

Écrire sous nº T 029.899 M à :

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES CHERCHE EMPLOIS POUR EMPLOYES (EES) de service commercial connaissant la comptabilité usuelle et la dactylographie.

Journ. retr. dés. trav. av. écriv. Ecr. s/m² 1.925, le Mande Pub., service ANNONCES CLASSÉES, 5, nue des traileres, 75009 Paris.

Cadre 33 ares, 16 ans expérience CHAUSSURE directaur commercial de 4 magasins pendent 10 ans, respons. achait commercial de 4 magasins pendent 10 ans, respons. achait commercial de 4 magasins pendent 10 ans, respons. achait commercial de 4 magasins pendent 15 ans, respons. achait commercial de 4 magasins pendent 15 ans, respons. achait commercial de 4 magasins pendent 15 ans, respons. achait commercial de 4 magasins pendent 15 ans, respons. achait commercial de 4 magasins pendent 15 ans pendent 15 ans pendent 16 ans Cadre 33 ams. 16 ams expérience CHAUSSURE directeur commercial de 4 magasins persent a 10 ams, respons, achats conneissence approfundie dans sport. Récaptif à toute offre France étranger. Tél. après 17 h. 30 (16) 34 460-29-64. Ecr. s/nº 1.813 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Parie.

INGÉNIEUR ECL + ICG Trilingue angleis espagnol, 44 ans. Exp. France et étranger 44 Bits. Exp. Hance et offenger ingenierie neg. celele suivi et gest. contrata fab. s/trait. et constr. cherche Dir. PME/PMI ou poete ht niv. div. gde ind. Rég. midi (dépt. 34, 30, 84, 13). Ecr. s/P 1.914 le Mande Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

JOURNALISTE confirmée, 33 ans, bonne connaiss du monde politique

et culturel, examinerait toutes propositions. Ecr. s/m 8205 le Mande Pub., service ANNONCES CLASSES, s, rue des Italiens, 75009 Paris.

directeur de société

J.F. débutante cherche emploi associant composition et ma-quette sur composition et ma-pocarre, multipoint, formation maquette photo Ecole Estienne. Ecr. s/nº 5204 la Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Iteliens, 75009 Paris.

CALCIRATEUR ACTUARIAT
Agent de Maîtrise
39 ans. 10 ans expériente assurances vie-groupe, ch. poste
PARIS ou BANLISUE-Quest, ilbre
rimméd. ETUD. TOUTES PROP.
Ecr. s/ré 8.159, le Monde Pub.
service ANNONCES CLASSÉS,
6, rue des Italiens, 75009 Paris.

CADRE MARKETING OMMERCIAL J.H. 28 ANS ormation SUPÉRIEURE techni ue et commerciale. Anglais que et commerciale. Angleis-Espagnol. 3 ans de compagnie américaine. Créateur et chef d'entreprise 3 ans. Cherche situation en AQUITABLE. Libre de sults. M. Y. SOYER, une Raymond Villechanoux, 24400 MUSSIDAN (53) 81-14-42.

F. 27 s. secrétaire + D.U.T. do-cumentaliste, notion montage maquette cafforage, petits sop-rience preses et éction cherche posts Peris. Libre suite. Tél. s. Robin 263-76-13.

SECRÉTAIRE sténodactylo cher-che mi-temps dans associat. TERS-MONDE Paris ou bani. Esr. Esr. s/mº 7.307 le Monde Pub... service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. 39 ans, homme de terrain dynamque, 15 ans vente prestations services rech. respons. comm. dans P.M.E., P.M.I., région parisienne. Patts, 58, rue Seint-Georges, 75009 Paris, qui tr. Industrial designer, Allemand cherche emploi secteur industrie design ou graphic design dara Perts. Ecrira sous nº 1.928 le Monde Publicité, Service

divers. Emplois et carrières de la fonction publique FRANCE-CARRIÈRES

Chez les marchands de jou à Paris et en benlieue

# L'immobilier

#### appartements ventes 2° arrdt

1, RUE MONTSIGNY

3° arrdt

RÉPUBLIQUE, PRÈS Séjour + ch., cuis., bns, pou re, retait neuf, 325-75-42.

4º arrdt BEAUBOURG

AUBRY-LE-BOUCHER, tr rénovation, 3-4 P. 75 n 2° ét., ascenseur, 900.000 F Cab. DESLANDES, 293-64.78

5° arrdt BROCA-CENSIER, 354-95-10 56j. + 2 chbres, ascens., soleii

TERRASSE 65 m². 3 P., cuts., bains, chauff, cant. Joudi 13 à 17 h ou sur R.-V. 97, BOULEV. SAINT-MICHEL PERDRIX, 264-17-02.

UNIQUE SUR SEINE 39 m² en duplex, 8° és, sec 1.500.000 F. Ce jour 14-18 h 6, 80 SAINT-GERMAINL

6° arrdt

LUXEMBOURG Grand stand. profession libérale, 4 récept. 4 chambres, 2 beins, 3 services + box. 504-49-13. RUE MABILLON, veste studio

THÉATRE DE L'ODÉON

dans bel immeuble d'angle, en cours de rénovation, du STUDIO au 3 pièces. Prestations person-nalisées. — Tél. : 522-95-20. Luxemb. - N.-D.-dee-Champs 70 m². SÉJ., 2 CHBRES

7° arrdt

BRETEUIL, 354-95-10. 2 PCES ET STUDIO.

Travaux ou rénové, soleil. PALAIS BOURBON (près). BEAU 5 pces, standing parking. EUROPA : 705-24-10. RUE MONTTESSUY Immeuble

pierre de tallie, 4º étage, appar-tement 3 pièces à rénover. SANTANDREA FRANCE tél. 260-67-36 (67-68). BAC-VERNEUL 3° 4tage, 5 PIÈCES TERRASSE 45 m², pl-pied. T. 550-34-00.

**RUE DU BAC** Appartement de caractère 50 m² environ, entièrement ré nové, poutres apparentes, cleir, 5° étage sans aec. 480.000 F. Cab. DESLANDES, 293-64-78.

8° arrdt BD DE COURCELLES 7-8 pièces, balcon, solell Professions libérales

FRANK ARTHUR Téléphone : 562-01-89

Miromesnil Sur Jardin Liv., Bur., Chbre, 120 m², 1.200.000 f. 354-29-83. 10° arrdt

Proximité Faubourg Saint-Martin bel-imm. angle, pierre de txille, swec asc. APPART. 3 P., pout confort, nefalt neuf. Ptx 390,000 F. Le propriétaire, tél. 324-32-16 ou 706-93-49,

14° arrdt MONTPARNASSE OBSERVATORE Rec. 3-4 P., tt cft, 2" ét. sur bd.

15° arrdt

CONVENTION. Bel imm. 1930. Standing. 7º 6t. ascenseur. Sens vis-à-vis, soleil, séj. dhie + 2 ch. cuis., w.-c., hns, ch. imm. Ach. gar. poss. 830.000 F. Voir are jdi, vendr., 14/18 h 30, 388 bis, rue Vaugirard.

SOUARE DESNOUETTES

Dans cadre verdovent et cain GD ATELIER D'ARTISTE avec 2 chibres tr confort 10.000 f la th<sup>3</sup>. 805-19-64.

16° arrdt AUTEUIL, 6 P., 160 m²

PROPRÉTÉ TOUT CONFORT
200 m² habit. Poss. 2 apparts:
2 s. de brs. 2 w.-c., 2 terresses,
gerspa. Terrain planté 1.800 m².
Auec comptant + rante vispàre
sur 1 personne, è discuter,
Ecr. s/nº 6.105 le Monde Pub.,
service ANNONCES CLASSES,
5, rue des Italiens, 75009 Paris. Grand standing, ránová. Plan. part. + 2 services. 1.900.000 F. PROMOTIC, tál. : 553-14-14. R. SPONTINI, très bel apparte-ment. 230 m², 7 poss tr cft. 5º ét., 4 chbres serv., perking. GARBI, tél. : 567-22-88. 16º RAISONNABLE

Grand et beau 3 pièces, tout conf., ét. élevé, soleil, O.R.T.F., 650.000 F. Tél. 265-32-09.

PORTE PASSY, 450 m<sup>2</sup> 9 pces, gd stand., 3 serv., gar. Exclusivité AVL, 281-07-94.

#### locations non meublées offres

locations

non meublées

demandes

Paris

URGENT

offres

Paris

17° arrdt FACE NEUILLY

Location Luxembourg, récent, sans commission, 2 pièces, salle de bains, culaine, w.-c. 55 m², balcon soleil, 2° étage. Environ balcon soled, 2 érage. Enviro 2.700 F, charges comprises Tél.: 222-78-70 après 18 h Visite sur place ce jour de 13 à 17 h. Le Paladines, nue Cincului COURCELLES. Exceptionnel récept. + s. à manger + saion + 2 chbres + dibbre de assv. + ger. 11.000 F + charges. Tél. : 222-08-19.

ines, rue Cino-del-Du: 17•. GEPRO. WAGRAM 200 m², bel appartem., dout living, 4 chambres, 2 chambr service, imm. plerre de taill GARBI, 567-22-88.

M- VILLIERS Stand., ét. élevé sej. + chambre, tout conf., acs., 53 m², 485.000 F. 387-96-87.

Bel imm., propr. vend Eving chbre cule., bains, ref. nect., saisir 359.000 F. 325-75-42

18° arrdt Près. THÉATRE ATELIER 3 PIÈCES 65 m², TT CONFI refisit neuf, solell, immeuble ravalé. 550-34-00.

R. Lamerck, ps mét. bel imr p. de t., 2 p. s/r. et verd., cuis ent., w.-c., bns, ét. imp 390.000 F. 255-86-18. RUE GABRIELLE Très gran STUDIO, calme, excellent étai imm. refeit neuf. 723-50-00

19° arrdt

30 m. Métro Ouroq, 2 pièces 4º étage, chauffage central indi-viduel, douche, W.C. indépen dant. Libre 1" mars 1882 250.000 F. Tél. 201-30-52. 78-Yvelines

Perc MAISONS-LAFFITTE der Parc MAISONS-LAPFII I Comp belle résidence pierre de telle appart. 141 m², séjour 45 m² 3 chambres, 2 bains, 2 W.C. cuieine équipée, cave, garage 1.100.000 F. Ag. 962-50-95

Parc MAISONS-LAFFITTE dans belle résidence pierre de taille appert. 3-4 P., 94 m², cave, gar 750.000 F. Ag. 962-50-95.

VERSAILLES RIVE DROITE 90 m², séjour double, 3 chem-bres, parking. Jardinet privé. 5.000 é mensual charges com-prises. Tél.: 950-58-21. 91 - Essonne MONTGERON

A lover dans posite résidence calme, soleil, 2 pièces, cuisine, a. de bs, ch. cent., parking, 1.300 par mois + charges. Causion et références exigées. Ecr. s/nº 6.202 le Monde Pul-sarvice ANNONCES CLASSEES, 5, rue des trailens, 75008 Parls. meublées demandes

Hauts-de-Seine

NEURLLY-ST-JAMES, ATELIER 5 PIÈCES TERRASSE

**NEUILLY-SABLONS** Mod. Séjour, 3 chbres, 2 beirs P étage, 115 m². Impeccabi MICHEL & REYL, 265-90-01

Val-de-Marne Part. vend 4 pièces, 77 m², Bornsuñ-a/Marne 94, 3 chan-bres, ejôour, cuis., beins, w.-c., gd rangessent. 7º ét., esc., prox. école, lycée; bus, métro, ISMN Crésel, sciell. Pris 270,000 F. Téi. pour visite, 339-72-01.

LOYERS GARANTIS

SAINT-MANDÉ, 3º ÉT Bourgeois, escenseur, tapis, 4 gdes p., cuis., bains, w.-c., 880.000 F. Mercredi, jeudi 14-18 h., 55, r. Jeanne-d'Arc. Locations

Province Vands Appt F2, tout confort 62 m², aud, grand balcon. Prt 400.000 F. La Seyne-sur-Mer 76. (16-94) 94-81-72, burea (18-94) 87-91-11, domicile. S.M.P. 268-08-90.

appartements achats RECHERCHE URGENT 3 à 6 p. tt. ct., 8-, 16-, 17-, Michel et Reyl : 265-90-05,

JEAN FEUILLADE, 54, av. de La Motte-Picquet, 15°, 568-00-75, recherche Paris 15° et 7° pour bons clients appts ttes surf. et immeubles. Palement comptant.

viagers

Région Brie-Comte-Robert,

AGECO. 294-95-28. RC PARIS. 319-127-080. 8º ET CHAMPS-ÉLYSÉES ACHETE Studio/2 pièces Compt. Paris. M= LEULIER : 261-39-78 od le soir : 900-84-25.

Domicilistion RM RC SARL A partir de 150 F CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS Tél. Télex toutes démers C 2 E. 582-42-12. RECHERCHE 1 à 2 poss, Paris, préf. 5-, 6-, 7-, 14-, 15-, 16-, 3-4-, 12-, avec ou sens travaux. PALEM. CPT CHEZ NOTAIRE. Tél. 873-23-55, même le soir.

CONSTITUTION STES ASPAC 293 . 60 . 50 C P A 355 . 17 . 50

#### locaux commerciaux

A vendre
local commercial de 650 m²
zone industrielle à Bourges
grand magasin exposition
s'adresser
Cabinet THIAULT
6, AVENUE J. Chatelet
18500 MERUN-SUR-YEVRE

Théêtre Ateliar, bel apparte-ment 80 m², tt ch. soleil. Occu-pé femma 80 ans. 91.000 F + 3.000 F/mois. Idéal piscement. LOOSL - Tél. : 355-00-44, Sdj. + 2 chbres, imm. récen 370,000 F + 4.800 F, couple 71-71. F. CRUZ, 286-18-00

17° amit, imm. pierre de taille, bel appert. 2 p., tt cft, occupé ime 75 ans. Compt 18.000 ft + 2.900 ft rents. LODEL : 355.00-44. NATION, bâtiment récent, activité 1.200 m² s/5 niv., monta-charges 3 tonnes, toute poté, 4.500.000 F. 603-60-08.

#### de commerce

CEDE CABINETS
GESTION D'IMMEUBLES
ET TRANSACTIONS
1) BANLIEUE OUEST 20 km

boutiques

R. TOUTE PROPRIÉTÉ

EXCELLENT PLACEMENT : 220.000 F. Libres et eccupé Tél. le matin : 705-96-86

hôteľs particuliers

Cherche appertement 2-3 pièces dans arrond. 1, 2, 3, 4, 7, 11 au lover de 1,500 à 2,000, charges compr. Tél. de 11 h. à 13 h. et de 14 h. à 18 h. 30. Au 298-89-32 af sam., dam., lund. Avocat rech. 3/4 p. 70 à 80 m². Maubert/Panthéon. . Tél.: 723-78-01. pavillons

(Région parisienne) Sartrouville 78, pev. sur 300 m², Jaune couple ch. pour le 1st no-vembre, appartement 2-3 pièces ou pett pevillon. Loyer maximal 3.000 F. Région benisses Guest. Tél. dom. 775-84-52. 5" comm. écoles, gare, começ. R.E.R., perf. ésst, s/sol. tot., culs. équip., séj. 30 m², 3/4. chbres, bain, 780.000 F. Tél. 913-09-09, met. ou soir.

meublées

près DEAUVILLE, superbe villa, style normand, entrée, 7 poss, cuis., garaga, join. 690.000 F. Téléph. à Paris au 274-24-45, après 19 h. au 733-89-85.

OPÉRA Lucusux 2 pièces, cuis., beins 3.000 + charges, 567-22-88. de campagne (Région parisienne

Paris

EMBASSY SERVICE 8, av. de Messine, 75008 PARIS, rech. pour clientèle

OFFICE INTERNATIONAL acharohe pour sa clientèle besux appts de standing pièces et plus. 281-10-20.

AMERICAN SERVICE rche pour cadre de banque dinlomate du studio au 6 p.

SIÈGE SOCIAL CONSTITUTION

VOTRE SIÈGE SOCIAL 8-LOYER 150 & 300 F/MOIS TELEX-SECRÉTARIAT SERVICES SÉRIEUX

DOMICILIATIONS et SIEGES SOCIAUX BUREAUX meublés - TELEX Permanence téléphanique

MÉTRO RIQUET (19+) Très besu local récent à usage commercial, bureaux en raz-de-chaussée, 500 m' aménage, 300 m' à aménager, à céder ou à touer en 1 ou 2 totre. Téléphone : 203-30-79 h. bur.

bruts 860.000 F.

2) BANLIEUE NORD-OUEST très prochs. C.A. 450.000 F. 8énéfics 200.000 F Fan.

3) Pour PARIS, écrire à Etude DRAPIER, 4, rue Gérando, 75008 PARIS. Cabinet spécialisé.

LOCAL, 150m<sup>2</sup> + 130m<sup>2</sup> plane vol pluseurs mus de outiques. Rentabilité 10 à 1 %. Px varient de 120.000 F

JENA MARCEAU HOTEL PARTICULIER LIBRE Disponible de suite. 2,700,000 F. 522-95-20.

VILLEMOISSON Pav. 6 P. quart. résid., jard. 800 m², box. 285-00-59

BORD DE MER

SUD Ardèche, 15 km Aubenes. Ardism vd cause départ, maison rénovés, style pays, proche du village. 200 m², tout confort, chauttage central + 100 m² à rénover + cave + dépandances, terrain 3.000 m². Px 450.000 F. Téléphone : (75) 38-00-09. Part. à part. de préf. vende région ALPES MANCELLES MAISON DE CAMPAGNE

Tolt. tulies de peys. Plein-pied 110 m², 2 séj., cuis., cell., s. de bris, w.-c. (poutres, solives, chem. granit). Azel., chiff. (tuel). Ger. 40 m². Et. 72 m² : 2 ch., cab. de toll., w.-c., téléph. cab. de toil., w.-c., téléph. Ten. 14 000 m² dont environ 5.000 bolsés. Prix 830.000 F. Tééphone : 583-02-34 (soir).

FERMETTE rest. tt conft, 5.000 m² terr., arbres fruit, or-nem., cuis. équip., ptres, chem., four, hotte, séjour 30 m², ptres, chem., 3 chbres, pot., ptan esu, tatéphone : (48) 74-08-08.

propriétés Sartrouville, Parc du Frasnay, vands Meison 182 m², 5/8 p., s/s6, 34 m², chem., bains, tarr. daliée, s/sol total, gar. 2 volt. Arbasa frutters, terrain 750 m².

Atbree fruitiers, terrein 750 m. Celme. 900.000 F. 915-13-33. SOLOGNE

9 HA Région Pierrefitte. R.-V. chasse caractère 4 p. princip. tt cft, territoire majorité bois, bord rutsasau, possibilité. étang. Propriété enclavée. IMMOS. REMANGEON S.A. B.P. 132 - 18104 VIERZON. Tél. (48) 71-39-91 +

PRÈS MARSEILLE

entre Marsolle et Akten-Provence.
Stuc-Bel-Alr, dens 6.000 m
terrain. Belle maleon caractère 2 niveaux + cave, chaufferle + atrinexe. Prix 1.470.000 fe x c 1 u s i v i t fe Cabinet SANSONNET, 39, rue Paradis, 13001 Mar seille, Tál. : (91) 33-06-41.

PPTÉ LUBERON Vue panoramique ds 4 ha, terr. MAGN. FERME PROVENÇALE rénov. 8 p. + appart. ind. + nb remises. Prix 1.500.000 F. LOGINTER CADENET T&L (90) 68-25-60. Propr. vd 25 ha avec 3 étangs et

volaires, chasse carards, exceptionnelle avec pay. 5 hs s. terr. boles evec plusieurs sources, département Cher. Ecr. s/m² 7.300 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSÉES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. forêts RÉGION PARISHMUE FORÉT 120 hectares essentiellement feuillus, 7.000 m3 exploitable

AGRI FRANCE 9, rue de Vienne, PARIS-8° Tél.: 522-17-69. domaines

AIX-EN-PROVENCE Au pied de la montagne SAINTE-VICTOIRE Belle ppté agricole, 40 ha env., 2 fermes à restaur., vignes, bois, labours. Site très provençal. Basu percente per la moortant meis justifié. Pour restadignement et visite : LOGEPRIM, 36, bd Camot, AIX-EN-PROVENCE. Téléphone : (42) 62-43-71,

 $\frac{\mathbf{f}_{x_{i},\mathbf{p}_{i},\ldots}^{-1}}{2}\mathbf{d}_{x_{i},\mathbf{p}_{i},\ldots}^{-1}\mathbf{f}_{y_{i},\ldots}^{-1}$ 

خا مارما د 3 20

rain de la composición del composición de la co

9<del>-1</del>8

Salves.

4. 1. 2

A ...

# W .-

MARKET SILLING in the second Service of the servic 

RES C'EMPLOS

悪難 シン M 34.2 CHEF DES **WISIONNEMENT** 

**≱**€ **MELLIEUR** 

EBUCATIO

y ... W ± ...

**\***2 \* · ·

49.5

± 1,5°

VIIIe d'ATHIS-MONS recrute d'urgence du service culturel municipa Condit. statut. conf. au déc

# 1 animateur responsable

propositions diverses

Officiel du 28-7-1981 paru eu Jose Officiel du 28-7-1981. Adresser cand. av. cust. vt. Medame le Maire, 91206 ATHIS-MONS.

- Docteur SC. Po (3° cycle).

Écrire sous nº T 29.820 M. RÉGIE-PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS.

GÉNÉRAL

d'une importante P.M.E. Importation matériel électronique pour grand public.

Cherche situation, éventuellement participation

RÉGIE PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, 75002 PARIS.

Téléphoner au 547-18-30 - Poste 86.

J. Tunisien 29 ans, dynam., ambit., niv. 8.T.S., MG srabe, français, anglais lu. écrit. parlé, 9 ans expér, polyvalente , com. informat., comptable, cherche poste stable gestion product, étud. the prop. Tél. 974-1-48 au écrira NACHI, 5, rue de l'ilede-France, 78570 Andrésy. H. Cadre de Banque Service Etranger, Classe VI Sens administratif et cciel, connaissance approfondie légis-

connaissance approximate legis-lation des changes et tres opéra-tions commerces internat. Im-port / Export. 'Rech. Emploi similaire de Banquias ou Sté à Paris ou Sud de la France. Ecrire sous le m 30,007 M RÉGIE-PRESSE 35 bls, r. Résumur, 75002 Paris. ASSISTANTE
DE DIRECTION EXPORT.
29 ans, trilingue engleis/ellemand, notions kellen. Maîtrise
de commercia international,
6 ans expérience administrative
et commercial. Import-Export,
cherche posta RESPONSABILITES Peris ou proche BenBeue Ouset. Tél. 263-85-43 ou
Ecrire sous le n° 29,789 M

RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Régumur, 75002 Paris. PHOTOGRAPHE J.H. 22 ans, C.A.P. photo, exp vante, ch. poste commercial stable de secteur photo audio-visual et Hi-Fi. M. Bretoaneau, 27, n.e. de Prague, 27, rue de Prague, 93180 Noisy-le-Grand. Tél.: 303-38-69 (soir).

Chef de chantier, 3° échelon génie civil, travaux publics, ch. posts à l'étranger. Ecrire sous le nº T 030010 M RÉGE-PRESSE 85 bis, r. Résumur. 75002 Paris. SECRÉTABRE CCIALE
Responsable gestion stock et
résponvals, suivi commande foc-turation, etc., 39 ans. ch. poeta similaira, région Parte Est 77 ou 93.
Ecrire sous le nº 30020 M pécies Desesse

RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Réaumur, 75002 Paris. MICROBIOLOGISTE, 25 ans. angless, grac, exp. laboratoire C.N.R.S., I.N.S.A. ch. situation. Tél.: 844-00-07. CHARGÉS DE T.D. Droit des sociétés et fiscalité. Pour marcradis et joudis matin pr 2° année, établissement d'enseignement supéneur com-

d'enseignement supérieur com-mercial. Adr. C.V. et prét. à : E.D.C. Charles-de-Gaulle, 92200 NEURLY/SEINE. représentation demandes

# représentation. Ecr. s/nº 7.302 le Monde Pub

#### Naissances

– Le Havre. Le professeur et Mme Patrice GELARD laissent à Sophie et à Fré-déric la jole d'annoncer la naissance

Véronique, à Bainte - Adresse, le 25 octo-bre 1981.

 - Jacqueline PHILLIPS-FRANJOU et Raymond FRANJOU ont la joie d'annoncer la nalazance de Lionel, le 15 octobre 1981. 14, rue Rémusat, 75016 Paris.

Jean-Noël et Chantal MENEUX. Thomas d'Aquin, Véronique, Fierre-Damien, Basile, Bonaventure e Pétronille, ont la joie d'annoncer is Emmelie. le 21 octobre 1981. 53360 Quelaines-Saint-Gault.

#### Décès

Mme Robert Braunstein — Mine Robert Braunstein, son épouse, M. et Mine Raphasi Levy, ses anfants, M. et Mine Robert Levy, M. Sylvain Levy, ses petits-enfants, Levy, Liché, Parents et allés, ont la douleur de faire part du décès de leur cher et regretté Robert BRAUNSTEIN.

Les obséques auront lieu le ven-

Les obséques auront lieu le ven-dredi 30 octobre 1981. On se réunira à la porte princi-pale du ci m et lère de Bagneux-Parisien, à 14 h. 30. Ni fisurs ni couronnes. Cet avis tient lieu de faire-part. Mme Robert Braunstein,

13, avenue Boue 75016 Paris. Mme Raoui Clément,
M. André Clément,
M. et Mme Pierre Feillet,
Jean-François, Christine et Domi nique Felliet, Et toute la familla, ont la douleur de faire part du

décès de Baoul CLÉMENT, agrègé de l'Université, professeur honoraire du ly c é e Janson-de-Sally, croix de guerre 1914-1918, survenu à Marseille, le 23 octobre 1981.

les obsèques ont eu lieu à Saint-Etienne-les-Orgues is 26 octobre. 58, boulevard Michelet, 13008 Marseilla.

**MADAME DESACHY** Mariagos révesis depuis 40 ans 4, piace de l'Opéra, 75002 PARIS Tél.: 742.09.39

 Le président et les membres du comité central de l'Alliance israélite universelle ont le regret de faire part du décès, survenu à Mexico, de

M. Marcel FRANCO, consul général honoraire du Marce à Merico, vice-président du comité central de l'ALU, président des American Friends

of the Alliance israelite universalle.

— Lyon.

Mme Henry Gindre, née Pachod,

M. et Mme Jacques Dugelay,
Philippe et Florence Nouvellet,
M. et Mme Paul-Henry Gindre,
Soizic et Emeric,
M. et Mme Louis-Prançois Gindre,
Katia et Lastitia,
Les familles André Gindre, Charles
Gindre, Noël Contamin, Paul Gindre,
Plarre Gindre, Robert Gindre, Eaymond Ghudre,
Les familles Pachod, Henriot,
Suchet, Saintours-Payerne,
ont la douleur de faire part du
décès de

M. Henry GINDRE,
croix de guerre 1333-1945,

M. Henry GINDRE, croix de guerre 1939-1945, grand officier de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre, survenu à l'âge de soirante-treize ana, le 26 octobre 1981.

La messe de funérailles aura Heu le jeudi 29 octobre, en l'égilse Saint-Pothin de Lyon, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes.

Des messes, selon sa volonté, et des dons à l'Hospitalité de Lourdes.

— Mme Christiane Izern, Patrick Izern, ont la douleur de faire part du décès de François IZERN, gurvenu à Sahorla, le 21 octo bre 1981. 68320 Sahorle par Vinça.

— Jane Marmoz,
Louis et Helena Marmoz et leur
fils Racul,
Henri et Jacqueline Marmoz,
Paulette Laforet,
Sa famille et ses amis,
ont la douleur de faire part du
décès de

Catherine MARMOZ,

survenu à Paris, le 24 octobre 1981. La cérémonie religieuse sera célé-brée la vendredi 30 octobra, à 5 h. 30, en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois (2, place du Louvra, Paris-1st), où l'on se réunira. L'inhumation aura lieu à 16 h. 30 au cimetière de Roullet (Charente).

9, rue de Paris, 92100 Boulogne. — L'ensemble du personnel de LANCO, ainsi que son conseil d'admi-nistration ont la profonde tristesse de fairs part de la disparition brutale de leur directrios

Ute MEYER-ROCHEUX. Les obsèques auront lisu le ven-dredi 30 octobre, à 14 h. 15, au cimetière de Montrouge.

- Mme Robert du Pasquier. son épouse, M. et Mme Gilbert du Pasquier, Nicolas, Marine, Thomas, M. et Mme Jérôme Bortoil,

Sophie, François,
M. et Mme Denis du Pasquier,
M. et Mme Jean-Joël Fines,
M. et Mme Jean-Joël Fines,
M. et Mme Jean-Joël Fines,
Mexandre, Marguerite, Samuel,
ses enfants et petits-enfants,
font part du rappel à Dieu de
M. Robert du PASQUIER,

ingénieur agronome, chevalier de la Légion d'honneur, membre de l'Académie des science

mainbre de l'Accidante des sciences d'outre-mer.
survenu en son domicile, le 25 octobre 1931, dan 3 sa quatre-vingtseptième année.
Un service religieux au ra lieu dans l'Intimité le jeud 39 octobre.
à 11 heures, en l'Egise réformée de France (5, rue Roquèpine, Paris-8°).
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

On nous prie d'annoncer le da l'ingénieur général Pierre SALMON,

Pierre SALMON,
ancien élève
de l'Ecole polytechnique,
grand officer
de la Légion d'honneur,
croix de guerre 1914-1918,
De la part de :
Mme Pierre Salmon,
M. et Mme Bernard Le Cerf,
M. Robert Salmon,
M. et Mme Eric Salmon,
Le docteur Rémy Salmon,
ses enfanta,

Le notteur Kemy Salmon, aes enfanta, André, Denis, Jean et Pierre Mellissonz. eduissoul, Olivier et Nicolas Salmon, Marc-Henri, Rubert et Lavini:

ses petits-enfants, eas petits-enfants, Les obsèques seront câlébrées en l'égliss réformée de Neullly (18, bou-levard d'Inkermann, Neullly-sur-Seins), le vendredi 30 octobre, à 9 heures. L'inhumation aura lieu à Nimes.

T Voici, f'ai mis devant tol une porte ouverte que personne ne pourra fermet. 3 (Apoc., 3.8.) Cet avis tient lieu de faire-part. Ni fleurs ni conronnes. 36, rue Perronet, 92200 Neuilly-sur-Seine.

— M. Gaston Sitbon, Mme Michèle Denizot-Sitbon Mme Michele Demisor-Sithon et ses enfants,
M. et Mme Hubert Sithon et leturs enfants,
M. et Mme Charles Nahn et letur enfant,
M. et Mme Serge Habib et leurs anfants.

M. et Mme Serge Hablh et leurs
enfants,
M. et Mme Edmond Cohen,
M. et Mme Fernand Scetbon,
Les familles Sitbon, Scetbon,
Koskas, Sarfati, Fitoussi, Abbou,
Ganem, parentes et alliées,
ont la douieur de faire part du
décès de leur très chère
Dora, Rachele SITBON,
née Serbon,
le lundi 28 octobre 1981.
L'inhumation a eu lieu le marcredi 28 octobre 1981, au cimetière
parisiem de Pantin (porte principale), à 11 heures.

— Ses enfants et petits-enfants, nous prient d'annoncer le décès de M° Maurice SMAJA, survenu le 25 octobre 1981, dans sa quatre-vingt-cinquième année. Cet avis tient lieu de faire-part. 44, rue La Boétie, 75008 Paris.

— Le famille Turkel a le chagrin de faire part du décès Mme Eve TURKEL, survenu le 18 octobre 1981.

#### Anniversaires

- Pour le cinquième anniversaire de la mort de Sergine CHAMBELLANT de MAILLY.

le 29 octobre, une pensée émue est demandée à tous ceux qui l'ont connue et aimée.

Communications diverses - Dec amis de Mourice Ranmoni

son œuvre. Elle sura pour but de faire vivre Elle aura pour but de faire vivre son souvenir à travers diverses ma-nifestations, notamment un prix Maurice-Baumont destiné à récom-penser l'œuvre d'un chercheur-historien. Adhésions chez le trésorier : M. J. Delpy, 171, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris.

## Soutenances de thèses

— Université de Paris-I, jeudi 29 octobre, à 10 heures, salle C 22-04, centre Tolbiac, M. Leopoldo Sanchez Duarte : «Collectivisme agricole et développement économique ».

DOCTORAT D'ETAT

— Université de Paris-III, samedi 31 octobre, à 14 heures, salle Gréard, Mme Prançoise Causse : « Aspects de la formation aux langues des adultes en Angleterre et en France dans la décennie 1970-1980 ».

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions de « Carnet du Monde », sout priés de joindre d leur ouvoi de texte une des dermine handes pour justifier de cette qualité.



### LA MAISON

# **AU SALON DU BRICOLAGE**

Le Salon du bricolage va ouvrir ses portes le 30 octobre, à la Défense, et il accuelliera les amateurs de travaux manuels luscurau

Depuis dix ans. le marché du bricolage (matériels et matériaux réunis) a connu une expansion continue l'intérêt accru pour l'aménagement de la maison se retrouve dans la fréquentation des manifestations comme le Salon du bricolage, qui a recu 314 000 visiteurs en 1980. D'après une enquête menée auprès de ceux-ci, 49 % avaient un travail de bricolage en cours et 67 % avaient un projet en tête et vensient s'informer sur les moyens de le réaliser.

L'un des attraits de ce Salon est qu'il permet d'assister à des démonstrations (véritables lecons de « savoir-faire ») et de tester ses capacités en prenant les outils en main. Les deux thèmes principaux seront, cette année encore, le travail du bols et la décoration à faire soimême. La section du bois. installée au centre du Salon, réunira des atellers où s'initier à la realisation de meubles (à partir du bois brut) ou à la restauration de meubles anciens, ainsi que deux maisons grandeur nature. Présentées en e éclaté ». du rez-de-chaussée aux combles, on y apprendra à poser lambris, parquets, escaliers, fermetures, etc.

La décoration regroupera une cinquantaine de firmes qui exposeront (avec démonstrations

BOIS TEINTE. - Xvlochimie. filiale

de Rhône-Poulenc, a mis au point

un produit de protection et de

teinture du bois qui laisse le

veinage apparent. Ce « xylophène-

color » est un lesure très résistant

à "humidité et sux ultraviolets;

ses huit teintes bois donnent une

finition d'aspect satiné. La consom-

mation (variable selon la nature du

support) est d'environ 1 litre pour

8,5 mètres carrés sur les bois ten-

dres et de 1 litre pour 10,5 mètres

de pose à l'appui) leurs produita : tissus muraux, par de bois, papiers peints, peintures, laques en feuilles, flège. Ce sera l'occasion, pour certains fabricants, de lancer de nouveaux modèles

L'entretien de l'automobile est une activité de bricolage qui se développe, représentée cette année au Salon par une trentaine d'exposants. Les travaux commentés front de la rénovation de la carrosserie (débosselage, peinture) aux petites réparations mécaniques Dans la zone du + bricolage vert -, des conseils seront également donnés pour entretenir et réparer les engins de motoculture. choisir et poser des clôtures, installer une serre ou une cuisine de lardin.

Autre secteur en expansion, l'« électronique de loistre » réqnira les composants et l'outillage miniaturisé nécessaires aux montages de jeux et d'appareils de communication, à l'intention notamment des radioamateurs

JANY AUJAME

\* Du 30 octobre au 11 novem bre, palais du CNIT, La Défense. Tous les jours, de 16 h à 19 h.; les mardis 3 et 10, le vendred 6 novembre, jusqu'à 22 h. Entres. 15 F.

> carrés sur les bois durs. La bidon d'un litre vaut de 35 à 40 franca.

FILMS ET MONTAGES. - A Avignon-Montfeyet, les 14 et 21 novembre. le Centre d'études, de recherches et d'informations culurelles organise un grand concours annuel films et montages sonorisés (disporama).

★ C.B.R.I.C., 7, rue Saluces, 84909 Avignon. Tel.; (99) 52-51-94 on 83-16-44.

# Emmil of course

#### Particuliers 1 4 1

(offres)

Vend 1 buffet cuisine, 600 F, 1 chembre 2 personnes, 500 F, 1 conventible, 1.000 F. 366-73-18

Antiquités

Achat au plus haut cours de tous meubles et objets anciens de toute époque. T. 020-35-14 pr R.-VS.

#### Artisans

ENTREPRISE RENOMAIL 118, rue Cardinez, '75017 Parts. Tél.: 227-47-06 rénove et néémaile grâce à une tach, nouv, balgnoire, lavabo, bidet, etc. à domicile, sans démontage, aux coloris souhaités devis gratuit. Garantie 3 ans

S.M.C., 548-91-34 Spécialiste en rénovation tout agancement décoration descriziné, peinture, tenture paurale, chauffage, sanitaire, maconnerie, menuiserie. Devis gratuit.

548-91-34. Rénovation bureau, appart. Tout corps d'état, devis gratuit. T.T.B. Tél.: 822-48-71. POUR VOS TRAVAUX faconnerie, carrelage, picte-berie, électricité, peinture. Tál. : 878-00-75.

Auto-écoles

**ÉCOLE DE CONDUITE** FRANCE-OCÉAN INDIEN
pour obtenir repidement
vetre permis auto-meno.
Adr.-vous 10, 7. Robert-Fleury,
75015 Paris. Tél. 306-64-96.
Mr Cambronne bis 749 Miolis.
Carte éfletient, remise 20 %.

Hôtes payants Charche personne seule ou famille pour héberger jeune fille 17 ons (Dinor coucher) du kindi soir au vendredi matin. Tél. (47) 24-45-88 après 17 il.

Détective

# DUBLY 619

Ancienneté - Loyauté ENQUETES - FILATURES 121, r. St-Lazare, Paris 8° Tel 387.43.89

#### Bateaux

Vend Evasion 22, 6,95 m 1980 Diasel, comme neut, possibilité place. Marché du bateau. Tél. : 94/41-45-47 94/89-10-13. Vend Evasion 25, 8,20 m 1979 . Diesel, 25 cv, excellent état Marché du batsau. Téléphone : 94/41-45-47 94/89-10-13.

Vend Evasion 29, 9 m, 58t. expo., jameis navigue. Px inter. poss. place. Marché du betsau. T. 94/41-45-47 94/89-10-13. Vand Baroudeur 7.20 m. 79. Diesel, m'es bon état. Possibilité-place. Marché du bateau. 94/41-45-47 94/89-10-13.

Vend Aquita 8,28 m, 79, Diesel, 2° catégorie, très équipé, poss. place. Marché du bateau. Tél. 94/41-45-47 94/89-10-13. Vend Comest. 31 9,50 m. Dis-nel, excel. ét.. bit. súr et ro-buste. Tél. Marché du bateau. T. 94/41-45-47 94/89-10-13. Vend Sangris 78, comme neuf, Diesel, équip., 7él. Le marché du-bateau. Tél. ; 94/41-45-47 .

Billards

Bijoux

Recherche BILLARDS ANCIEMS UTELSABLES, Tel.: M. GILLES: 371-88-76,

**ACHAT BRILLANTS** 

Toutes plentes précisuses bijoux or, etc., argenterie PERRONO. JOALLERS ORFÈVIES A l'Opéra, 4, Chaussée-d'Antin, A l'Etolle, 37, ev. Vicort-lugo, VENTE-OCCASIONS-ÉCHANGES.

**PAUL TERRIER** 

Achète comptent bijoux et, ergenterie, déchets et. 35, r. du Colisée, 75008 Paris

35, r. du Celisée, 75008 Paris, Métro : Saint-Philippe du Flouie, Lundi au vendradi 225-47-77,

BLJOUX ANCIENS
BAGUES ROMANTIQUES
Se choisissent chez GILLET,
19. r. d'Arcole. 4\*. 354-00-83.

ACHAT BLIOUX OR-ARGENT. Métro : Cité ou Hôtel-de-Villo.

platine • vicil argent • diamants \_\_\_\_\_\_

COURS EDEN THÉATRE

Direction d'acteurs lean-Michel NOIRET THÉATRE DU RANELAGE rue des Vignes, 75016 Paris Tél. 288-64-44. Mª Muette

Cours

FRANCAIS-ANGLAIS ar prof. Tél. : 628-17-53.

AVOCATE, 2 D.E.A. demourant 16° propose cours de droit pou soutien étudients. Me contacter, 525-31-76. Espagnol netif billingue, donne cours gratuits contre angleis 76. : 236-00-61 après 19 h

Débarras

Pour tous vos débarras cave, grenier, appartement. Achet et paiemant comprant de la marchandise enlevés Téléphoner matin et soir an 430-25-94.

nous vous offrons le plus d'argent comptant pour voire

une occasion unique de vous défaire de vos pièces d'or on d'argente or dentaire e

90 CHAMPS HIVSEPS TEL 562 32 02 - PARIS AL-DESCUS DU CLUB MEDITERAR HER-SÉDIC BYAGE

de musique

UN PROFESSIONNEL DU SOVICE ATELIER DU PIANO

Tel. : 367-61-62.

Henri LAFFITTE schète fivres, 13, rue de Suci-6'. Téléphone : 328-69-28, Distribue un catalogue.

Instruments

Livres

SOUS TOUTES FORMES ET QUANTITES \* AMERICAN RETARDATE PAR 2 GRMS 25000 Unique de mus défaire de mariantes à la comme de mus de mus défaire de mariantes à la comme de mus de mus défaire de mus de

#### Moquettes MOQUETTE

**50 %** 

**PURE LAINE** 

DE SA VALEUR Tél. 842-42-62. INCROYABLE

DE MOQUETTE stock à tiquider pure feine synthétique prix de gros, pose assurée. Inements : 757-19-19,

Euvres d'art Part, vend DESSINS ORIGINALIX de LEONOR FINE. Tel. au 265-03-03 entre 12-h. et 20 h.

Philosophie LE CENTRE wert. Tel. 436-61-69,

Test

Galeries

de Consommation

de peinture

Vous êtes ARTISTE PEINTRE. Voulse-vs EXPOSER vos tablason dans una galerie, Panthéon, Vesset, 24, r. Toumefort, 75005 ou tél. le abstit 505-03-37.

Bur, d'étud, de marchés rech. H.F. 20/60 ans, pr part, à des gnes de créet, ou des tests de consort. 233-43-63 - 223-45-09.

#### Matériel de bureau

A vendre machine à écrire ADLER électrique. Ruben film tabulateur. Achetée 6.000 F en 1978. Cédée 3.000 F .T. 491-23-73, à part. 19 h. 30

Mode

LAS GODASSES propose, à des prix FOUS... FOUS ses nouv. collections d'hive (bottes, bottines, escerpirs, 41, rue de la Croix-Niver 75016 PARIS. Tél. 783-33-52

MICHAEL VALERIE diffusion fabricant fourreur propose sa vente directe au public (prix de gras)
41, rua de la Crox-Nevet,
75015 PARIS.
Téléphone: 783-33-52.

30/40 % moins cher DIRECT USINES COSTUMES LES MARQUES DE LUXE. 5, avenue de Villiers, Paris-17º Métro Villiers.

VITE! VITE! VITE! Course à la boutique CHICHE.
Chaussures de luce dégriffées pour hommes et femmes à partir de 199 F. Les nouveaux modèles viennent d'arriver.
CHICHE d'Esu, 78010 Paris.

PROMOTION W.C. evec senibroyeur SFA complet 2.150 F. Paria. Si vous if aver pas trouné ce que vous cherchez pour le sanitaire et la robinettaire SANITOR 21, rue de l'Abbé-Grégoire, Paria-SF. Téléch 2.22-4-4-4 , rue de l'Abbé-Grégoire, 6°. Téléph : 222-44-44 Ouvert le semedi.

Sanitaires

VIDÉO-FILMS

Vidéo

ABONNEMENT GRATUIT 15 F PAR JOUR Haussmann Cine-providers 28, Rue TAITBOUT, 75009.
Téléphone: 246-56-31.

**Psychologie** 

Répondeurs

MARIE-FRANCE WEBER.

téléphoniques

RÉPONDEUR enreg. neuf agrés PTT 1.250 et 1.550 F av. inter. à dist. 2.190 F. 557-21-11.

SOCIÉTÉ vand RÉPONDEURS ENREGISTR. TÉLÉPHONIQUES GARANTIE-PRIX. SACRIFIÉS, TÉIÉPH : 978-59-58.

vend. abonnement VITATOP, Conditions avantageuses, MONTAGU: 271-88-62,

Formation rapide
à la programmation,
sur ordinateur professionnel.
Aucum niveau raquis. Cours soir
ou après-midi 3 fois 20 heures.
LD.M. 65, Champs-Elysées,
PARIS-8\*. Tél. 358-11-37.

LA PELOUSE CLUB-VERT.
Mixte 8/15 ams. Stage 6 jours.
Equitation, photo, danse.
1=-12 novembre, Montgeron
20 km Paris (RN 6).
Téléphone: 903-50-80.

Stages

nces de psychothérapie émo-nelle, 257-66-28, mat. prét.

les annonces classées

# Le Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h. 30 de 13 h. 30 à 18 heures au 296-15-01

# /acances - Tourisme - Loisirs

# **DEUX ALPES**

2 chalets de 13 studios, pied des pistes. Vua exceptionnelle, Prix de lancsment, Réalisation IMMOSER.

Tčl. 16 (6) 928-49-50 oz 16 (76) 80-50-22.

LA PLAGNE. Partic. loue STUDIO 3/4 pers., Sud., pied des pistes, vue pencramique. Prix à la semaine. T. 901-08-05.

.VAL-D'ISÈRE VAL-AGENCE, B.P. 54,

73150 VAL-D'ISÈRE, Téléph : (79) 06-15-22.

SKI: Alpe-d'Huez, 2 Alpes, adjour chalet Bound-d'Olassi 7 jours pension 700 F. Demi-pension 650 F. Téléphone: LES ORRES, Hautes-Albes, 1550-2770 m. 17 remonties mécaniques, ski de piste, de fond, grand choix locations

de 5 à 7 C.V. SIMCA 1307 S modèle 77 73.000 km, vert scristique. Bo état gén. 15.000 F. Px à de Tél. ap. 20 h. 041-58-21. A vendre R8 Gordini 1969 bon ét., moteur et carrosserie 6.000 F. 015-14-56 ap. 19 h. A vore Peugeot 305 SR 38.000 km, mai 1979, très bon état, métallisée. 26.000 P. Tél. 060-69-10.

Part. vend Renault 12 TL, 126.000 km, muse 1972. Bon étrt, bleu, révision sur fecture, embrayage neuf. Púx 4.000 F. Tél. : (16-38) 34-60-75. locations

RASSUREZ-VOUS AUCUNE SURPRISE 18 F TTC PAR JOUR Paugeot 104 et R 5 TL 38 F TTC PAR JOUR

R 5 Turbo Alpine, Golf GTT, R 20 TX sutomatique, 604 SL + fucturation of au = 50 km pc jr. Assur. compr. av. franchise. EXPRESS ASSISTANCE 504-01-50.

Téléphone : (38) 53-11-18 - 62-27-14, léduct. groupes hors vacences.

#### automobiles

( de 8 à 11 C.V. ventes Collabor. Remark wend Fusgo GTS bieu ocean, 6 mois, 5.000 km. T&, 959.88-60. divers FLASH AUTO RADIO SPÉCIALISTE C.B. 104, ev. Jean-Jaurès, \$3120 La Courreuve. Tél. 836-18-36 Propose à des prix SUPER DISCOUNT

avec garante 5 ars
les marques solvanes:
Bleupunkt, Aurion, Cisnion,
Auriovox, Plonest,
Gode Star
Crédit simplifit,
montage 1 h sans render-voss

## PRIX CHOC du 1/10 au 31/10/81 millésime 82 COUPE HPE BETA 2000 336,38,35+

deux-roues BMW R 100 S
emise 77, 47,000 lm, b, vitosses, embrayege rat nr. Perre
cyfindre bulle, krazzar ktylé,
ports-begeges et sacoches krazzar. Prix. 13,000 F è débante.
Tél. M. LYON 501-54-13,
domicile 564-64-15.

هكذا من الأصل

JOURNAL OFFI Son: publics and Journal du 28 octobre 1981 : DSS DECRETS g parsti crestion de district clares dalla distriction of the second seco

Server dues le iscure Transcription III A. District on Tricisors I ide Cupa-ement Guiden and Se in Gaya Guider and the la Gayan
Guider and the la Rich
Marinine of the last
financiars avec ferran
financiars avec ferran
financiars avec ferran
financiars
financ pes and a memorial de la entis mit des mentes des per des morentes e serie par 1703 cent millo tons d'un 2007 Poha a coisse

des barques populaires à consee des barques par les un emprunit où consee de france de de 357 mars de crant serie mar des obligat serie de 17.40 % gan mars de 17.40 % gan patienal des techniques d Constructe name Fundamentary UNE LIETE 6 Some mentaire d'a å (E)

PARIS EN VISIT VENDREDI 30 OCTO Comment of the Commen S. Company of the Com

Service of its Comments of the State of Various I. 1 Notice e dense de Cardinate Control Section Control Cont

NOTIONAL CONTENTION

Vivia Paris)

La producte convention magnetic e en faveur d 3 éta partir la 27 octob Mara Electrica Avice, minus Mine E. A. de mini. terms in other less puriterms in other converti many purity PT.T. sen metres proposition di de name proposition di degent de Lat Le min la jeurem et coa sports la port la pratique espetive des es

TENNIS Le fournoi de Coube ON MOUVEAU VINI Un noment Vines est

tiedinque) des Non, ce descrique) des Non, ce des pas un petitgrand des pas un petitgrand des pas un petitgrand des pas des pas des la pas de la pas de la passa de la pass design of the second determined and the second determined and the second determined are the second determined and the second determined are the second determined and second determined det

sense num - Guatre. Et al

Aure surprise du premie Adrano Panatal Jourd, sa piration et dépondre la sorrir et character de la control de la c

# INFORMATIONS « SERVICES »

#### JOURNAL OFFICIEL - MÉTÉOROLOGIE Sont publiés an Journal officiel

DES DECRETS

Portant création de l'arron-dissement d'Istres dans le dépar-tement des Bouches-du-Rhône; • Finant la date à partir de laquelle seront dues les ootisa-tions d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salarlés des professions non salarlés des professions non serisalariés des professions non agricoles des départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la
Maximique et de la Réumion;

Réglementan; les relations
financières avec l'étranger; Portant organisation de l'ad-ministration centrale du minis-tère de l'éducation nationale.

DES ARRETES

Portant octroi de la garantie de l'Etat à un emprunt de 1,8 milde l'Etat à un emprunt de 1,8 milliard de francs émis par le Crédit
d'équipement des petites et
moyennes entreprisés et représenté par trois cent mille obligations à 17,40 % d'une valeur
nominale de 5 000 F chacune :

Autorisant la caisse centrale
des banques populaires à émetire,
pour concourtr au finercement des banques populaires à émettre, pour concourir au financement par les banques de crédits aux artisans, un emprunt obligataire de 350 millions de francs, représenté par des obligations de 2000 F assorties d'un intérêt annuel de 17,40 %, garanti par l'Etat;

• Portant création de l'Institut national des techniques de la mer au Conservatoire national des

UNE LISTE Supplémentaire d'admission
 à l'Ecole militaire interarmes en 1981.

### PARIS EN VISITES-

**VENDREDI 20 OCTOBRE** 

VENDREDI SU OCTOBRE

Manufacture des Gobelins >,
14 h., 42. svenue des Gobelins,
Mone Legrégeois.

Mone Legrégeois.

Mone Legrégeois.

Mone Saint-Vincent, Mone Bacheller.

Souvenirs révolutionnaires sur
Carmes >, 15 h., 70, rue de Vaugirard, Mone Garnier-Ahlberg.

Mone Hulot.

e Notre-Dame de la Compassion, , 15 h., place de la Porte-des-Ternes, Mme Fennac (Caisse nationale des monuments historiques).

c Hôtel Leuxun >, 15 h., 17, quai d'Anjou (Mme Camus).

c Les hôtels de la rue de Varenne >, 15 h., 77, rue de Varenne (Approche de l'art).

c La crypte de Notre-Dame >, 15 h. mêtro Citá (Connaisseane). es : 2rs).

« La crypte de Notre-Dame »,
15 h., métro Cité (Connaissance
d'ici et d'allieurs).

« La Nef et les signes », 15 h.,
portail de Notre-Dame (Paris et son
histoire).

h. 30. métro Cardinal-Lemoine aris pittoresque et insolite). « La Conciergerie », 14 h. 45. qual de l'Horloge (Tourisme culturei).

« Le Vieux-Marais », 14 h. 30, 2, rue
de Sévigné (le Vieux Paris).

c La montagne Sainte-Geneviève :



Evolution probable du temps en à 6 heure et le jeudi 29 octobre à 24 heures :

à 8 henne et le jeudi 29 octobre à 24 hennes :
Un rapide flux d'ouest persiste de l'Atlantique à l'Europe centrale et une perturbation traversera la France dans les journées de marcredi et de jeudi.
Jeudi 29 octobre, le tamps sera couvert et faiblement pluvieux de la Vendée à la région parisienne, au Nord-Est, à la Bourgogne et au nord des Alpes. Plus au sud, le ciel sera nuageux, sauf au voisinage de la Méditerranée où il fera beau. Enfin, de la Bretagne à la Flandre, le temps sera instable : variable et plus frais avec des éclaricies, des averses et des vents d'ouest assez forts. Dans la journée, les pluies se déplaceront vens l'est et elles m'affecteront plus, le soir, que le massif alpin, où il nelgera su-dessua de 1 500 mètres, tandis que le temps variable avec éclaircies et averses s'étendra progressivement à la majeure partie du pays.

Le mercredi 28 octobre, à 7 heures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Paris, de 1 019,3 millibars, soit 764,5 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre

niveau de la mer était, à Paris, de 1019,3 millibars, soit 764,5 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 27 octobre; le second, le minimum de la nuit du 27 au 28): Ajaccio, 11 et 6 degrés : Biarritz, 15 et 12: Bordeaux, 15 et 9; Bourges, 10 et 5: Brest, 13 et 6; Caen, 13 et 6; Cherbourg, 15 et 7; Clermont-Ferrand, 9 et 3; Dijon, 10 et 5; Gresnoble, 10 et 2; Lille, 9 et 4; Lyon, 8 et 4; Marseille, 12 et 6; Nancy, 8 et 4; Nantes, 14 et 4; Nice, 15 et 8: Paris-Le Bourget, 9 et 3; Pau, 14 et 10; Perpignan, 17 et 11; Rennes, 14 et 4; Strasbourg, 10 et 2; Tours, 11 et 4; Toulouse, 15 et 10; Pointe-à-Pitre, 30 et 24: Températures relevées à l'étranger: Alger, 20 et 7 degrés; Amsterdam, 8 et 4; Athènes, 23 et 20; Berlim, 9 et 5; Bonn, 11 et 4; Bruxelles, 8 et 5; Le Caire, 31 et 19; Iles Canariea, 25 et 20; Copenhague, 11 et 5; Dakar, 30 et 25; Chenève, 8 et 1; Jérusalem, 30 et 15; Lisbonne, 20 et 9; Londres, 13 et 2; Madrid, 18 et 1; Moscou, 8 et 2;



PRÉVISIONS POUR LE 29 OCTOBRE A 0 HEURE (G.M.T.)



urobi, 25 et 18; New-York, 14 12; Palma-de-Majorque, 19 et Rome, 15 et 7; Stockholm, (Document établi avec le support

#### MOTS CROISÉS

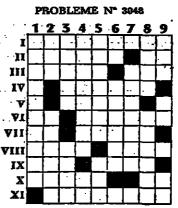

HORIZONTALEMENT

I. Tripoteurs prenant un e culotte quand la cote se relève.

— II. Conserve tout, sauf les secrets. Plan d'eau dans la région des ports. — III. Elément de l'académie pouvant occuper un fauteuil vacant. C'est doublement les princes pouvant un mattile forme. la poisse pour un volatile!—

IV. Ses vilains ne sont pas for-cément laids.— V. Urbanise.—

V. Possessif. Entourer d'une enveloppe ou éliminer l'entourage. — VII. Consomné. Fait office de suivant. — VIII. Son foyer est accueillant pour des personnes sur l'hiver. Infus. — IX. Monnaies. Avec l'une ou l'autre, on peut prendre une tasse. X Unité abondante dans le superonive acondante dans le super-flux. Sœurs dans une commu-nauté. — XI. Porte d'autant mieux qu'elle ne se fait pas attendre.

#### VERTICALEMENT

1. L'art de tirer parti d'un panier percé. — 2. Blonde capi-teuse. Un homme fort soucieux de paraître. — 3. Phébus l'en-Ponsard pour Ronsard. — 4.

Règle l'arrivée de l'air dans la plèce. Ce qu'il faut mettre à gauche pour épargner. — 5. Faute de jeunesse commise à tout âge.

Ouvrage de pointes. — 6. Person-

nel Habitant de la tour de la faim. — 7. Grains du ciel et pépins pour les fruits de la terre. — 8. On y est conché très inconfortablement. Sa joie fait petine à voir quand il vous arrive quelque chose de désagréable. — 9. Mort d'un arrêt de la circulation arrèt avoir été longtages a sousaprès avoir été longtemps « sous-franc ». Objectif d'une ruée his-torique. Personnel.

#### Solution du problème nº 3047

Horizonialement. I Sang-froid. — II. Uranium.

— III. Peson. Spa. — IV. Amas.
Es. — V. Ralentir. — VI. Mie.
Condé. — VII. Al. Pl. Na. —
VIII. Règlement. — IX. Crier.
Ite. — X. Hotu. St. — XI. Ener-

#### Verticalement.

1. Supermarché. — 2. Are. Afleron. — 3. Nasale. Gite. — 4. Gnome. Pleux. — 5. Financier. — 6. Ru. S.T.O. Se. — 7. O.M.S. Innéité — 8. Perdant. — 9. Dias.

GUY BROUTY.

#### ÉDUCATION

DROIT COMPOSE ET LANGUES JU-RIDIQUES. — L'Institut de droit comparé de l'université de Paris-II propose aux étudiants titulaires d'un DEUG de droit un enseignement débouchant sur un diplôme de droit comparé (pays latins, anglo-saxons, socialistes, arabes et d'Extrême-Orient). L'Institut propose aussi l'enseignement langues juridiques (angleis, allemand, italien, espagnol et russe) sanctionné d'un brevet de terminologie juridique.

★ Inscriptions : Institut de droft comparé de l'université de Paris-II, 28, rue Saint-Guillaume, 75087 Paris. Tél.: 222-35-93 (poste 38).

# **SPORTS**

#### **OMNISPORT**

## UNE CONVENTION ENTRE LE MINISTÈRE ET LES P.T.T.

La première convention interministérielle en faveur du sport a été signée le 27 octobre par Mme Edwige Avice, ministre délégué, chargé de la jeunesse et des sports, et M. Louis Mexandeau, ministre des P.T.T. Aux termes de cette convention, le ministre des P.T.T. s'engage à metire à la disposition d'athlètes de haut niveau quarante emplois d'agents de l'Etat. Le ministre de la jeunesse et des sports aidera

DEUX ALE

#### TENNIS

#### Le tournoi de Coubertin

#### UN NOUVEAU VINES

Un nouveau Vines est ne au soleil (électrique) des courts. Non, ce n'est pas un petit-fils du grand bombardier californien Ellsworth Vines, champion de Wimbledon 1932. Blond, de petite taille, prénommé Mark. il est né il y a vingt-quatre ans à Richmond (Virginie) et exerce la profession de foueur de tennis depuis deux ans, dans un complet anonymat jusqu'au mardi 27 octobre, date qui restera inscrite sur ses tablettes, pour avoir battu au premier tour du tournoi de Coubertin Harold Solomon, tête de série numéro quatre. Et sur quel score : 6-1, 6-3!

serie numero quate. Se sur serie numero quate. Se sur sur serie del premier tour :
Adriano Panatta, lourd, sans inspiration et dépouru, lui, de son service, s'est fait sortir en deux sets (6-3, 6-3) par le grand gaucher britannique Richard Lewis, rodé par les qualifications auxquelles ses dernières contraint. Dans le domaine du service en revanche. Elle Nastase fit merveille dans la soirée aux dépens du Yougoslave Ostoja (7-5, 6-4), de même que Stan Smith face à Henri Leconte (6-3, 6-4), lequel selon la formule qui lui est chère, s'empressa de jeter le manche après la cognée. Deux autres Français ont toutefois franchi le premier tour : Yanniek Noah contre le Britannique Mark Cox (6-2, 5-7, 6-2) et Eric Deblicker (6-1, 7-5). — O. M.

des P.T.T. e accordant une subvention de 400 000 francs.

« Il ne s'agit pas de jaire de
nos champions des sportifs
d'Etat », a précisé Mme Avice, en
indiquant que les athlètes de
haut niveau qui bénéficieront de
cette convention s'intégreront
dans une filière professionnelle
normale Le ministre à souligné la jounesse et des sports aidera la pratique sportive des employés

dans une filière professionnelle normale. Le ministre a souligné qu'il entendait élargir cette expérience à des espoirs et a signalé que des contacts avaient déjà été pris avec la régle Renault, E.D.F., alnsi qu'avec des entreprises du secteur privé.

De son côté, M. Mexandeau a fait état de 180 000 sportifs appartenant aux 200 associations des P.T.T., administration qu'i emploie 470 000 agents. Il a cité mieloues champions apparploie 470 000 agents. Il a cité quelques champions appartenant à l'administration des P.T.T.: Bernard Tchoulouyan, champion du mende de judo. Claude Benezit. champion du monde de descente en kayak. Patricia Germain. championne de France de tennis de table, et Françoise Barbereau, championne de France de parachutisme.

## **FOOTBALL**

#### Championnal de France

#### UN QUATUOR EN TETE

La victoire de Sochaux devant Bordeaux (2 à 1), dans le match vedette de la quinzième journée du championnat de France, dis-putée le mardi 27 octobre, a pro-voqué le regroupement de quaire équipes en tête du classement.

6quipas en tête du classement.

RESULTATS

(quinxième journée)

Sochaux b. Bordeaux. 2-1

Monaco b. Lille. 4-0

Saint-Etienne b. Montpellier. 4-0

Laval et Tours. 0-0

Paris-S.-G. b. Nantes 4-0

Strasbourg b. Lyon 2-0

Metz b. Bastis 2-0

Metz b. Bastis 2-0

Lens et Nancy 2-2

Auxerre et Nice 0-0

Classement. - 1. Monaco, SaintEtienne, Bordeaux, Sochaux, 30 pts;

5. Laval, 18; 6. Paris-S.-G. Nancy,
Brest, 17; 9. Nantes, 16; 10. Lille,
Toura. Lyob, Eastia, 15; 14. Strasbourg, 13; 15. Metz, Valenciennes,
12; 17. Montpellier, 10; 18. Lens,
Auxerre, 9; 20. Nice, 8.

## Nous sommes précis parce que vous êtes pressés.



Notre ponctualité c'est notre meilleure publicité. Et nous la soignons en investissant dans tout ce qui compte. L'entraînement intensif du personnel. Les systèmes de communication les plus performants. La maintenance. Et la flotte la plus moderne d'Europe. C'est votre exigence qui fait nos différences.

# économie

trole, de tels contrats ne peuvent

porter que sur de petites quantités (20 000 barils par jour correspondent à une transaction de plus de 1,5 milliard de francs). La situation n'a donc cessé de se

Les recettes des exportations de

Les recettes des exportations de l'Iran — dont les installations pétrollères ont de nouveau été affectées par des bombardements — n'ont couvert en septembre, selon la Middle East Economic Survey, que moins de 40 % de la facture des importations du même

L'Algérie, de son côté, déjà en-

L'Algérie, de son côté, déjà engluée dans ses négociations sur
les prix du gaz avec l'Italie et la
France, ce qui réduit sa production de condensat (2) (qui ne sera
que de 8 à 9 millions de tonnes
en 1981), a vu sa production (hors
condensat) tomber à 550 000 baris par jour. Et, si la hausse du
dollar a atténué quelque peu les
effets de cette forte diminution
dans les échanges commerciaux
avec l'Europe, le service de la
dette (largement contractée en
dollars), qui était retombé à 18 %
des recettes d'exportation en 1980,
pourrait approcher 25 % à la fin
de l'année.

Le Nigéria fait cavatier seul

Dans de telles conditions et alors que le Nigéria a choisi, des le mois d'août, de faire cavaller seul en baissant de 4 dollars par baril le prix d'un pétrole aux qualités proches de ceux d'Algèrie et de Libye, la résistance est elle encore possible?

La politique menée de façon solitaire par Lagos ces dernières semaines complique encore la réunification. Parce que la réduction de 4 dollars par baril du mois d'août n'avait ramené qu'un e partie des clients anciens (la production est passée de 600 600 ba-

#### ÉNERGIE

#### LA RÉUNION DE GENÈVE

## L'OPEP tente de mettre sin à une longue période d'anarchie dans la fixation du prix du pétrole

Les treize pays membres de l'OPEP se réunissent pour la troisième l'ois cette année à Genève, à compter du jeudi 29 octobre, afin de tenter de mettre fin à près de vingt mois d'anarchie dans la fixa-tion des prix du pétrole. « Les conditions sont l'averables à un accord , ont affirmé le ministre indonésien, M. Subroto, comme un dirigeant

Mais les divergences, entre les pays africains notamment, sont encore importan-tes. Les milieux pétroliers semblent croire à une réunification. Sur les marchés libres, en effet, le prix du pétrole saoudien dépasse 33 dollars et les « bruts » afri-cains sont offerts à 37 dollars. Un accord signifierait une hausse des prix mondiaux de l'ordre de 2 %.

Voilà deux mois, les treize pays membres de l'OPEP se séparaient sans être parvenus à réorganiser sans etre parvenus à l'engant du le système de fixation des prix du pétrole, perturbé depuis le déclen-chement de la révolution ira-nienne du début de l'année 1979. Pourtant, avant cette réunion du Pourtant, avant cette remnon du mois d'août, le sentiment prévalait qu'un accord était proche. Dire que la Libye, l'Algèrie et l'Iran vont accepter avec plaisir à Genève ce qu'ils estiment être la loi de l'Arabie Saoudite et qu'ils refusalent — avec quelles entres entres nave — naguère ques autres pays — naguère serait donc excessif. Mais, à la vellle de cette nouvelle conférence extraordinaire, on peut se demander si ces pays peuvent encore se payer le luxe de ne pas

La condition de la réunifica-tion est claire. L'Arabie Saoudite ne relèvera ses prix de 32 à 34 doilars le baril et n'abaissera 34 dollars le baril et n'abaissers substantiellement son niveau de production — toujours supérieur à neuf millions de barils par jour (1) — qu'en échange d'une réduction de la part des autres pays membres des « différentiels », les primes réclamées en fonction de la qualité du pétrole et de son éloignement des mar-

chês de consommation. Encore chés de consommation. Encore faut-il souligner qu'un tel accord signifierait, malgré un marché saturé, une hausse de plus de 1 dollar du prix moyen du baril actuellement tombé à près de 33,50 dollars. Cela suppose toutefois que la Libye, l'Algérie et l'Tran réduisent d'au moins 2 dollars per heril leurs priv officiels.

lars par baril leurs prix officiels.
Depuis deux mois, la situation
de ces pays s'est encore dégradée.
La reprise des achats escomptée
à l'orée de l'hiver ne s'est guère à l'orée de l'hiver ne s'est guère produite et la consommation mondiale, qui avait déjà diminué de 8 % en 1980, fléchira encore de 7 % en 1981. Aux Etats-Unis, le premier consommateur mondial, les importations de pétrole et de produits pétrollers ont chuté de 13,7 % en septembre par rapport en même mois de l'année de 13,7 % en septembre par rapport au même mois de l'année
précédente et de 17,3 % sur les
neuf premiers mois de l'année.
En conséquence, la production de
l'OPEP, qui dépassait trente et un
millions de barils par jour il y a
dix-huit mois, atteint à peine
vingt millions de barils quotidiens
en octobre.

vingt millions de barils quotidiens en octobre.

Sur un marché à ce point déprimé, tant du fait de la récession mondiale que des efforts des consommateurs en faveur de la substitution et des économies d'énergie, les pays membres de l'OPEP ont été amenés à se faire concurrence pour maintenir leur part de marché. Depuis deux mois, ce phénomène s'est encore accru: allongement des délais de palement jusqu'à parfois cent aceru : allongement des délais de paiement jusqu'à parfois cent vingt jours (contre trente), rabais et baisses se sont multipliés. Ceux qui conservaient des tarifs élevés pour ne pas paraître céder à l'Arabie Saoudite, qui a tourné le dos aux musulmans et sacrifié les intérêts des opprimés au profit de ceux des impériulistes », comme le dit l'Iran.

mes au profit de ceux des imperialistes », comme le dit l'Iran, ont vu leurs clients déserter les uns après les autres, avec de graves conséquences financières.

Ces pays — principalement l'Algérie, la Libye et l'Iran — ont cherché à payer en pétrole leurs gros contrats d'importation pour gros contrats d'importation pour gros contrats d'importation pour enrayer la réduction de leurs ventes. Tripoli avec l'Inde, Téhéran avec la Roumanie, Alger avec une firme automobile japonaise ont ainsi signé des contrats de troc. Mais, au prix actuel du pé-

### **AFFAIRES**

#### Un décret interdit aux dirigeants des sociétés nationalisables de vendre leurs actifs à l'étranger

A la suite de la réunion à Londres de banquiers internationaux qui ont jugé insuffisantes les indemnisations fixées par le gouvernement pour les banques françaises nationalisables (le Monde du 28 octobre).

M. Le Garrec, scorétaire d'État à l'extension du secteur public, a déclare, dans un entretien télévisé, qu'il n'était pas question de revaloriser les indemnités offertes, a Nous estimons que les propositions estimons que les propositions d'indemnisation sont justes et équitables : s'il faut expliquer la proposition aux actionnaires étrangers, nous le ferons, mais nous n'irons pas au-delà, » Au sujet de l'examen par le Conseil constitutionnel da projet de loi sur les nationalisations, M. Le Garrec s'est déclaré convaincu que ce projet était conforme à la constitution. « Si l'avis du Conseil était défavorable, nous considérerions que la décision du Conseil est plus politique que constitutionnelle».

D'autre part, un décret publié su Journal officiel du mercredi

constitutionnelle ».
D'autre part, un décret publié au Journal officiel du mercredi 28 octobre soumet à autorisation préalable la cession ou l'échange d'avoirs détenus par des résidents français, personnes physiques ou morales, ou par des établissements ou sociétés étrangères contrôlés par ces mêmes résidents concer-nant des sociétés étrangères contrôlèes par des sociétés nationa-lisables.

Sont également soumises à auto-risation près able toutes opéra-tions ayant pour effet de donner le contrôle direct ou Indirect des résidents sur ces sociétés non résidentes. En clair, il est désor-mais interdit aux dirigeants des sociétés nationalisables de vendre tout ou pertie de leurs actifs à sociétés nationalisables de vendre tout ou partie de leurs actifs à l'étranger, cela pour éviter le renouvellement d'a affaires » comme celle de la filiale suisse de Paribas, qui risque d'échapper au contrôle de la maison mère.

Dans cette partie de chras de fer » qui se jone entre le gouvernement et les actionnaires étrangers des sociétés nationalisables, la déclaration de M. Le Garrec semble avoir « fermé le jeu ».

Mais, à défeut de « négociaciations », des « conversations exploratoires » sont bien menées avec les actionnaires par une

avec les actionnaires par une «cellule de travail » interministé-« cellule de travail » interministé-rieile, et notamment par deux experts, MM. Teyssier d'Orfenil, délègué du gouvernement chez Paribas, et Giacomotto, cadre supérieur de la Banque de l'union européenne, spécialiste en droit financier international. Les conversations ont pour objet d'essayer de sauvegarder les liens existant entre les banques nationalisables et leurs partenaires étranger, de préserver le fonds de

étranger, de préserver le fonds de commerce et également de ne pas compromettre les relations de la France avec la communauté ban-

ce secteur sont celles des postes « soins personnels, soins de l'ha-billement » (+ 2,4 % en un mois,

billement » (+ 2.4 % en un mois, et 23.1 % en un an), secteur qui comprend les blanchisseurs et les confécurs; les services d'utilisation de véhicules privés (+ 1.2 % et + 15.9 %), qui regroupent en particulier les réparations automobiles, les parkings, les stations-services, les péages; les hôtels, cafés, restaurants, cantines (+ 1.4 % et + 16.1 %); les transports publics (+ 3.7 % et + 16.4 %).

D'une façon générale, les prix des produits manufacturés dépendant du secteur privé ont aug-

dant du secteur privé ont aug-menté nettement moins que la

movenne (+ 0,9 % en un mois,

de quoi l'avenir sera fait, et notamment, quelle sera l'impor-tance des concours financiers qui pourraient être sollicités dans le

Sans doute, affirme-t-on en haut lieu, l'éventualité de procédures contentieuses n'est pas écartée (« Nous sommes prêts à nous défendre devant les tribunaux », mais on préférerait éviter cette extrémité. De toute façon, estime-t-on, les banques étrangères actionnaires d'établissements français ne peuvent envisager d'abandonner le manché français : il est, commercialement, trop intéressant.

 Grundig enregistre une perte de 187 millions de marks. — Pour la première fois de son histoire. Grundig a essuyé une perte au-cours de son dernier exercice. Selon les chiffres publiés offiseion les chiffres publies offi-ciellement par la direction, l'exer-cice 1980-1981 du numéro un de l'électronique de loisir en R.P.A. arrêté au 31 mars dernier, s'est soldé par une perte de 187 mil-lions de marks (468 millions de francs) pour un chiffre d'affaires de 277 milliords de deutschafrancs) pour un chiffre d'affaires de 2,77 milliards de deutsche-marks (7 milliards de francs). L'entreprise, selon le président de son conseil de surveillance, M. Max Grundig, compte cepen-dant rétablir sa situation finan-cière durant l'exercice en coms et porter son chiffre d'affaires à 3 milliards de deutschemarks (7,5 milliards de francs), grâce notamment à la vidéo.

● Ford annonce la fermeture de son usine d'Amsterdam. — Ford Nederland a annoncé offi-ciellement le mardl 27 octobre la fermeture définitive de son usine d'Amsterdam. L'usine occup e mille deux cents personnes. Les syndicats ouvriers avaient engagé au début de l'été une procédure syndicats ouvriers avaient engage au début de l'été une procédure en justice pour s'opposer à la fermeture de l'usine qui avait déjà été envisagée alors le Monde daté 19-20 juillet). Il y a quelques jours, le tribunal d'Amsterdam avait autorisé la fermeture de l'acceptant de terram avent enforces in ferme-ture des ateliers. Selon le constructeur américain, l'usine d'Amsterdam perd chaque semaine 2 milliards de florins (4.40 millions de francs) depuis plusieurs mois. — (A.F.P.)

de la protection animale ». — La a mission de la protection animale », créée en novembre -1980 après la publication du rapport

+ 10,4 % en un an), alors que les tarifs des services privés (+ 1,5 % en un mois, + 16,4 % en un an) et ceux des services publics (+ 1,3 % en un mois, + 21,3 % en un mois, + 21,3 % en un an) se sont actrus nettement plus vite. Il est vrai, en ce qui concerne ces derniers, que les prix de l'énergie sont responsables de la forte hausse enregistrée, puisque, sans eux, l'augmentation ne serait que de 13 % en un an.

#### CONJONCTURE

#### La hausse des prix de détail a atteint 1,1 % en septembre 13.6 % en un an. — Les hausses les plus fortes enregistrées dans

Les prix de détail ont augmenté Les prix de détail ont augmente de 1,1 % en France au mois de septembre. l'indice calculé par l'INSEE sur la base 100 en 1970 ayant atteint 292,9 contre 289,6 en août. A la mi-octobre, l'INSEE avait déjà annoncé au vu de ses premiers calculs que la hausse de septembre se situerait entre 1,1 % et 12 %

partie des clients anciens (la production est passée de 600 000 barils par jour en août à 1 million en octobre, contre 2,1 millions de barils quotidiens en janvier), le Nigéria a en effet procédé à une nouvelle baisse de 1,5 dollar la semaine dennière. Le « différentiel » nigérian est ainsi de 2,5 dollars par rapport au pétrole de référence saoudien, et ne serait plus que de 50 cents si celui-ci était porté à 34 dollars le baril. Or, dans le même temps, la Libye a proposé à ses acheteurs un rabais qui correspond à un différentiel de 4 dollars en cas de réunification. Autant dire que les divergences sont encore larges.

Le Koweft, qui a œuvré pour la tenue de cette conférence et s'inseptembre se situerait entre 1,1 % et 1,2 %.

L'augmentation enregistrée en septembre porte à 13,9 % la hausse en un an (septembre 1981 comparé à septembre 1980). En rythme annuel calculé sur les trois derniers mois connus, l'inflation atteint 17,9 %.

Les prix alimentaires ont augmenté de 1,8 % en un mois et de 15,1 % en un m.

et de 15.1 % en un an.

Les principales hausses ont été enregistrées sur les produits à base de céréales c'est-à-dire le base de cereales c'est-a-dire le pain et la pâtisserie (+ 2,8 % en un mois, + 13,3 % en un en), la viande (+ 2 % et + 16,9 %), la charcuterie (+ 3,4 % et + 15,9 %), les corps gras, c'est-à-dire le beurre, l'huile, la margarine (+ 1,7 %, + 21,6 %), les légumes et fruits (+ 1,4 %, + 19,3 %).

quiète du renouvellement de ses contrats, qui arrivent à échéance le 31 octobre, le Venezuela, qui avait empêché l'accord au mois d'août, l'Irak, qui s'est déjà aligné sur le prix de 34 dollars, plaidesur le prix de 34 coltais, plaice-ront auprès de tous pour l'unité de l'Organisation. Il est certain en effet que, faute d'un accord, plusieurs pays seront contraints, au lendemain de la réunion de Genève, de prendre unilatérale-ment des décisions en matière de | (+ 1,4%, + 19.3%).
| • Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 0,8% en un mois et de 13.6% en un an.
| Les principales hausses sont celles du poste carticles d'équipement du ménage » (+ 1.6% en un mois, + 14.1% en un an) qui regroupe notamment les articles d'électricité et de quincaillerie, les savons et produits d'emtretien (+ 1.4% et + 13.4%), la papeterie et les journaux (+ 1.9% et + 16.2%), l'énergie (+ 0.6% et + 24.5%).
| • Les prix des services ont munprix qui ne pourront qu'accroître la concurrence des pays membres sur le marché et affaiblir encore BRUNO DETHOMAS.

• Les prix des services ont aug-menté de 1,2 % en un mois et de

#### Le projet de loi sur les rapports entrè propriétaires et locataires n'a que peu retenu les suggestions du Conseil d'État

Un « stock » de logements neufs en vente à Paris en chute libre : de vingt mille en décembre 1976, il n'est plus que de mille cinq ceuts en octobre 1981. Des prix devenus prohibitifs : 11 000 F le mètre carré dans le dix-neuvième arrondissement. Et, pour les appartements anciens et récents, des prix excessifs exigés par les vendeurs particuliers. Telles sont les grandes lignes de l'étude de conjoncture présentée à la presse, mardi 27 octobre, par la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM). De plus, les professionnels s'inquiètent du projet de loi sur les rapports eutre locataires et propriétaires que devait adopter ce mercredi 28 octobre le conseil des ministres. En particulier, ils sonhaitent la limitation à trois ans de la durée minimale du bail, la mention de la vente comme raison légitime de non-renouvellement du contrat, le palement par moitié par propriétaire et locataire des frais de rétribution des agents immobiliers. Les rédacteurs du projet n'ont pas retenu ces suggestions faites également par le Conseil d'Etat.

Le conseil des ministres devait, ce mercredi 28 octobre, adopter le «projet de loi relatif aux droits et obligatione des locataires et des bailleurs ». Le texte diffère très peu de celui qui avait été soumis au Conseil d'Etat. Celui-ci l'avait approuvé — avec des modifications importantes — le 22 octobre (le Monde du 24 octobre). La seule modification retenue concerne le delai de sept jours qui avait été envisagé de laisser au candidat locataire pour revenir sur sa décision, délai qui a disparu dans le projet de loi définitif.

Rappelons les principales dis—

Rappelons les principales dis-positions de ce projet qui sera déposé dans les jours qui viennent sur le bureau de l'Assemblée nationale.

La durée initiale du bail est maintenue à six ans, et sa signa-ture est assortie de modalités précises : obligation d'un état des lieux contradictoire, répartition des charges locatives selon les dispositions des accords Delmon, dérôtt de rarantie de deux mois dérott de rarantie de deux mois dépôt de garantie de deux mois non réévaluable, etc.

Il est également institué tout un système de reconnaissance du droit d'association, et des conventions collectives pour-ront être signées et généralisées.

Enfin, le projet ne comprend plus les clauses de limitation de hausse des loyers à 80 % de l'évolution de l'indice du coût de la construction, puisque ces dispositions font partie du plan de lutte contre l'inflation du gouvernement.

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| ſ                 | COURS                     | OD 1041           | 66            | eldis _        | BEBX WOIS               | SLX MOIS                            |
|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| - 1               | + 088                     | + tauf            | Rep +         | DO DOS -       | Rep + cu Day            | - Rep + ou Bep ·                    |
| \$ RD             | 5,7675<br>4,7810          | 5,7725<br>4,7850  | - 20<br>- 175 | + 20<br>119    |                         | 0 - 269 - 149<br>34 - 731 - 591     |
| Yen (100)         | 2,4625                    | 2,4670            | + 178         | + 211          | + 349 + 3               | 1 + 971 +1951                       |
| D.M. ,            | 2,5185<br>2,2730          | 2,5150<br>2,2775  | + 83<br>+ 42  | + 197<br>+ 69  | + 173 + 26<br>+ 85 + 13 | l8   + 319   + 384                  |
| F.S               | 15,8625<br>3,0390         | 15,0888<br>3,0455 | - 760<br>+ 92 | - 492<br>+ 119 | -1238 - 8<br>+ 209 + 2  | 3 + 674 + 763                       |
| L. (1 900)  <br>€ | 4,738 <b>0</b><br>10,4965 | 4,7465<br>10,5129 | — 259<br>— 85 | — 175<br>+ 18  |                         | 03   —1622 —1414  <br>18 — 353 — 91 |
|                   |                           |                   |               |                |                         |                                     |

| D.M 10 11/16<br>2 EU 14 1/4<br>Floria 12 1/2<br>F.B. (199) 15 3/4<br>F.S 2 7/8<br>1. (1990) 17 3/8<br>2 15 3/8 | 11 1/16 10 15/16<br>14 3/4 15 3/8<br>13 1/4 12 3/4<br>18 1/4 19 1/2<br>3 1/8 11 3/8<br>21 1/4 21 3/4<br>16 15 7/8 | 11 5/16 11<br>15 3/4 15 11/16<br>13 1/4 12 3/4<br>21 3/8 19<br>11 3/4 11 1/16<br>24 1/4 21 3/4<br>16 5/8 16 | 11 3/8   11<br>16 1/16   15 5/8<br>13 1/4   12 1/2<br>20 9/16   12 1/2<br>11 7/18   1<br>24 1/4   22 3/4<br>16 3/6   16 3/8 | 11 3/8<br>17<br>13 1/4<br>13 1/4<br>11 3/8<br>25 1/4<br>17 1/8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| F. français 15 1/4                                                                                             | 16 15 1/2                                                                                                         | 16 1/2   16                                                                                                 | 17 17 3/4                                                                                                                   | 18 1/2                                                         |
| Nous deponds                                                                                                   | ci_dessive les cour                                                                                               | PA DZREIOZÁS SITE                                                                                           | le marché inter                                                                                                             | bancaire l                                                     |

|                              | + 086                                 | + 4297                                | Rep + (                       | DOS -                         | Keb + c                         | <b>3 Deg</b> -                   | Keb +                            | Be Beo ]                        |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| \$ EU<br>\$ cab<br>Yen (100) | 5,7675<br>4,7810<br>2,4625            | 5,7725<br>4,7858<br>2,4670            | - 20<br>- 175<br>+ 176        | + 20<br>119<br>+ 211          | - 55<br>- 302<br>+ 349          | - 234<br>+ 391                   | — 268<br>— 731<br>+ 971          | 148<br>591<br>+1051             |
| D.M<br>Florin                | 2,5105<br>2,2730<br>15,8625<br>3,0390 | 2,5150<br>2,2775<br>15,0880<br>3,0455 | + 83<br>+ 42<br>- 760<br>+ 92 | + 197<br>+ 69<br>492<br>+ 119 | + 173<br>+ 85<br>-1238<br>+ 209 | + 294<br>+ 118<br>- 895<br>+ 233 | + 522<br>+ 319<br>-3931<br>+ 674 | + 699<br>+ 384<br>2527<br>+ 763 |
| L (1 000)                    | 4,7380<br>19,4965                     | 4,7465<br>10,5129                     | — 250<br>— 85                 | — 175<br>+ 18                 | — 588<br>— 171                  | - 403<br>- 38                    | —1622<br>— 353                   | -1414<br>- 91                   |
|                              | TA                                    | ם אט                                  | ES E                          | URO-                          | MON                             | INAI                             | S                                | - {                             |

| 8 EU   14 1/4   14 3/4   15 3/8   15 3/4   15 11/16   16 1/16   15 5/8   17   Florin   12 1/2   13 1/4   12 3/4   13 1/4   12 1/2   13 1/4   F.B. (199)   15 3/4   13 1/4   19 1/2   21 3/8   19   20 9/16   12 1/2   13 1/4   F.S   2 7/8   3 1/8   11 3/8   11 3/4   11 1/16   11 7/15   11   11 3/8   L. (1990)   17 3/8   21 1/4   21 3/4   21 1/4   21 3/4   22 1/4   £   15 3/8   16   15 7/8   16 5/8   16   16 3/4   16 3/8   17 1/8   F. français   15 1/4   16   15 1/2   16 1/7   16   17   17 3/4   18 1/2   Nous donnons ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises les gu'ils étalemt indiqués en fin de matinée par une grande | D.GL 10 11/15                       | 17 1/10110 12/10  | Tt 5/16  TT                          | 11 3/9   11     | 11 3/6 [           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| F.B. (199) 15 3/4 18 1/4 19 1/2 21 3/8 19 29 9/16 12 1/2 13 1/4 F.S. 2 7/8 3 1/8 11 3/8 11 3/4 11 1/16 11 7/15 11 11 3/8 1. (1 690) 17 3/8 21 1/4 21 3/4 24 1/4 21 3/4 24 1/4 22 3/4 25 1/4 2 15 3/8 16 15 7/8 16 5/8 16 16 3/4 16 3/8 17 1/8 F. français 15 1/4 16 15 1/2 16 1/2 16 17 17 3/4 18 1/2 Nous donnons ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S BU 14 1/4                         | 14 3/4   15 3/8   | 15 3/4   15 11/16                    | 16 1/16 16 5/8  |                    |
| F.S 2 7/8 3 1/8 11 3/8 11 3/4 11 1/16 11 7/15 11 11 3/8 1. (1 600) 17 3/8 21 1/4 21 3/4 24 1/4 21 3/4 24 1/4 21 3/4 25 1/4 2 2 3/4 25 1/4 2 2 3/4 25 1/4 2 2 3/4 25 1/4 2 2 3/4 25 1/4 16 15 1/2 16 16 3/4 16 3/4 16 3/8 17 1/8 F. français 15 1/4 16 15 1/2 16 1/2 16 17 17 3/4 18 1/2 Nous donnons ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Florin 12 1/2                       | 13 1/4   12 3/4   | 13 1/4   12 3/4                      | 13 1/4   12 1/2 | 13 1/4             |
| 1. (1 è0è) 17 3/8 21 1/4 21 3/4 24 1/4 21 3/4 24 1/4 22 8/4 25 1/4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.B. (198) 15 3/4                   | 18 1/4   19 1/2   | 21 3/8   19                          | 20 9/16 12 1/2  | 13 1/4             |
| L. (1 600) 17 3/8 21 1/4 21 3/4 24 1/4 21 3/4 24 1/4 22 3/4 25 1/4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F.S 2 7/8                           | 3 1/8   11 3/8    |                                      | 11 7/15 11      | 11 3/8             |
| F. français 15 1/4 16 15 1/2 16 17 16 17 17 3/4 18 1/2 Nous donnons ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. (1 900) 17 3/8                   | 21 1/4   21 3/4   |                                      | 24 1/4   22 3/4 | 25 1/4             |
| Nous donnous ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | £ 15 3/8                            | 16 15 7/8         |                                      |                 |                    |
| Nous dopnons ci-dessus les cours pratiques sur le marché interbançaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F. français 15 1/4                  | 16 15 1/2         | 16 1/2   16                          | 17   17 3/4     | 18 1/2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nous donnons<br>des devises tels on | ci-dessus les cou | rs pratiqués sur<br>qués en fin de p | is marché inter | bancaire<br>grande |

banque de la place.

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE



(1) 1 million de barils par jour égale 50 millions de tonnes par an. (2) Liquide provenant de gaz natu-rel composé d'un mélanga d'hydro-

UN OUTIL DE TRAVAIL ET DE RÉFLEXION POUR TOUS CEUX QUI S'ATTACHENT A MIEUX COMPRENDRE CE QUI BOUGE EN FRANCE

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX : 28 F.

المكذا من الأصل

Le groupe murait être ve

Le groupe pariementaire

Le groupe pariementaire

Le groupe pariementaire

Le groupe de le groupe dans l'annui par le groupe de l'annui l'annui par le groupe de l'annui par les groupe de l'annui par l'a

quelle pourrait etre la soi quelle pourrait à innerent de l'extracte de

REPUBLIQUE DEMOCE PREMIER STADE DU Les todietes destreuse perien des ruit appeis d'e gu sara imance par i AiD.

Tens diames diames cupe The General Manager Public Weter Comparation. P.O. Box 4104, ADEN, P.D.P. MEMEN ADEN, FUT A HADEN COSS : TE A HADEN TEST : EDS AD MEYAH municones 40 les puerra premiers à e 38 km de handuites d matte reper to to emplaction, in g (g തന്നുന്നു വാദ്യാഗർ.

g is Banque : Parrique. ip

CEYLON EL PROJET DE TRANS LIGNES DE TRA

DE 220 ET 132 KY Un abbe laterfrog lest tercé esta a late son lateration centern or year mola dealingers - the 70 400 mm2 du Ligne 1 - en 19m 23 -13 mm2 ficturayake.

Ligna 3 len. from 17 400 mm2 Pannisiri**va.** Ugra 4: er. ron 16 210 mm2 d Ligna 5 : entrois de 1 175 mm2 s Rantembe à 1 Ligne 6: enuron 1 | 175 mm2 sin 132 kV exist

Un levé de prof. sera néces: Geront en tra E d'actier galve Quer galvan sa pour les ligne Toutes les l'anne devenue étre Seules secont considérées les c # l'installation complètes ( toumissionne res de-ront fou notable de arciaux de nature Les travoux seront financés  $\epsilon$ Une brève description de l'êtr génerales perfinantes ceut êtr

Sir Chittampalan P.O Colombo Preece ( Pas 165-167 le demandes devront mention

le dossier d'appel d'offres se bre 1981 au bureau de Preeco Jemise d'au bureau de Preeco lemise d'un chèque de Preeux foreur de la société sus-nome ly ouro un supplément de 74 deire un en oi por avion de Ces sommes ne seront pas ne Inis exemplaires de l'offre

The Gen Ceylon El Sir Chittompolam Qui plus ford le 15 janvier 19

Noins the Electricity Board of moins chère et n'assume aucur es cours eventuels des sau Préparation de laur office. dux dirigeont tionalisables sifs a letranger

#### Le groupe Boussac-Saint Frères pourrait être vendu en plusieurs parties

Le groupe parlementaire d'études sur les textiles a été reçu, le mardi 27 octobre dans l'aprèsmidi, par le premier ministre. A sa sortie de l'Hôtel Matignon, M. Pierre-Bernard Cousté, député (R.F.R.) du Rhône, président du groupe parlementaire, a confirmé que les décisions relatives au groupe Boussa Saint Frères (B.S.F.) seront définitivement arrêtées à la fin de l'année. D'autre part, selon des informations d'orgine syndicale, une fois la solution industrielle retenue, les pouvoirs publics pourralent, par des subventions et des aides (d'un montant de 4 milliards de francs), faciliter la remise à flot du groupe. Il n'est pas question de nationaliser celui-ci.

Quelle pourrait être la solution Le groupe parlementaire d'étu-

Celui-ci.

Quelle pourrait être la solution industrielle retenue? D'une part, on maintiendrait à l'intérieur de B.S.F. les activités du textile et de l'habillement, pour lesquelles on est en quête d'un acheteur à qui pourrait être cédé cette partie de l'entreprise, sous réserve, bien sûr, qu'il présente un projet cohérent, solide et viable.

D'autre part, les activités périphériques du groupe (fabrication de produits dits d'hygiène : cou-

ches pour bébés, etc., et ingénie-rie) pourraient être détachées de B.S.F. et revendues séparément. Ces activités sont aussi les plus rentables, mais nécessitent des investissements pour en prolonger le dévalemement. le développement.

#### Licenciements

Rien n'est arrêté encore cependant, et les négociations, notamment avec les syndicats ouvriers, continuent. Le problème délicat est celui de l'empioi. Combien de postes de travail seront-lis supprimés? Le chiffe de 2200 salariés est toujours avancé—discrètement. Certains s'élèvent contre cette hypothèse, qui a cependant été confirmée indirectement par M. Cousté à sa sortie de l'hôtel Matignon. Aussi les pouvoirs publics devraient-lis side l'hôtel Matignon. Aussi les pouvoirs publica devraient-ils signer avec la nouvelle direction de B.S.F., une fois que celle-ci sera connue, un « contrat de solidarité » par lequel des mises en préretraite pour les salariés les plus âgés (jusqu'à cinquante-cinq ou cinquante-six ans) seraient décidées : les départs étant compensés (en partie?) par l'embauche temporaire ou définitive de jeunes. — A. T.

#### RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DU YÉMEN PREMIER STADE DU PROJET D'ADDUCTION D'EAU DU GRAND ADEN

Les sociétés désireuses de soumissionner pour les quatre premiers des huit appels d'offres faisant partie du projet ci-dessus qui sera financé par l'AID, l'AFESD, le Fonds spécial de l'OPEP et la Banque Islamique, peuvent se procurer un exemplaire de

l'avis d'appel d'offres auprès de : Public Water Corporation, P.O. Box 4004, ADEN, P.D.R. YEMEN

Télex : 500 AD MEYAH

John Taylor & Sons, Artillery House, OU Artillery Row, LONDON SWIP TRY (Angleterre)

Télex: 918 873 TAYLOR G

(mentionner la référence 1/94/00/TH) Les quatre premiers lots couvrent la fourniture et la pose de 38 km de conduites de 200 à 800 mm de diamètre, de quatre réservoirs en acier, de pompes de puits forés, la peinture et le matériel associé,

(Publicité)

#### CEYLON ELECTRICITY BOARD

PROJET DE TRANSMISSION DE MAHAWELI LIGNES DE TRANSPORT DE COURANT DE 220 ET 132 kV — CONTRAT N° 25013/04

Un appel d'offres est lancé pour la fabrication, la fourniture, les essais, la livraison, l'installation, la mise en service et l'entretien pendant douze mois des lignes de transmission brièvement décrites

Ligne 1 : environ 70 km de ligne double circuit ACSR 400 mm2 duplex 220 kV de Kotmale à Biyagama

Ligne 2 : environ 23 km de ligne double circuit ACSR 400 mm2 simplex 220 kV de Biyagama à Katunayake. Ligne 3 : environ 17 km de ligne double circult ACSR 400 mm2 simplex 220 kV de Bijagama à

Pannipitiya.
Ligne 4: environ 16 km de ligne double circuit ACSR 300 mm2 duplex 220 kV de Biyagama à la

centrale de Kelanitissa. Ligne 5 : environ 37 km de ligne monocircuit ACSR 175 mm2 simplex 132 kV de la centrale de Rantembe à la sous-station de Badulla.

Ligne 6: environ 1 km de ligne double circuit ACSR 175 mm2 simplex 132 kV pour relier une ligne 132 kV existante à la sous-station de Badulla.

Un levé de profil sera nécessaire pour chaque ligne. Les pylônes seront en treillis d'acier galvanisé avec deux câbles de terre en acier galvanisé pour les lignes 220 kV et un pour les 132 kV. Toutes les lignes devront être achevées d'ici à la fin avril 1984. Seules seront considérées les offres clés en main pour la fourniture et l'installation complètes de toutes les lignes ci-dessus. Les soumissionnaires devront fournir des preuves d'une expérience notable de travoux de nature et d'étendue similaires.

Les travaux seront financés en partie par la BIRD. Une brève description de l'étendue des travaux et des conditions générales pertinentes peut être obtenue sur demande à:

> Ceylon Electricity Board Sir Chittampalam A. Gardiner Mawatha P.O. Box 540 Colombo 2 — Sri Lanka Preece Cardew & Rider Paston House 165-167 Preston Road Brighton MN1 6AF Sussex (Angleterre)

Les demandes devront mentionner le numéro du contrat 25013/04. Le dossier d'appel d'offres sera dispanible à partir du 15 octobre 1981 au bureau de Preece Cardew & Rider à Brighton contre remise d'un chèque de 75 livres par jeu de quatre documents en faveur de la société sus-nommee.

Il y aura un supplément de 70 livres par jeu si le soumissionnaire désire un envoi par avion des documents. Ces sommes ne seront pas remboursées.

Trois exemplaires de l'offre devront être envoyés à: The General Manager,

Ceylon Electricity Board,
Sir Chittampalam A. Gardiner Mawatha,
P.O. Box 540
Colombo 2 — Sri Lanka

ou plus tord le 15 janvier 1982 à 10 heures. Le Ceylon Electricity Board n'est pas obligé d'accepter l'offre la moins chère et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les coûts éventuels des soumissionnaires en rapport avec la préparation de leur offre.

#### SOCIAL

LA C.E.E. ACCORDE

UNE AIDE IMPORTANTE

POUR L'IMPLANTATION

D'UNE USINE SONY

EN GRANDE-BRETAGNE

La France a fait valoir qu'un tel prêt aurait pour effet de favoriser l'invasion japonaise et étrangère en Europe.

[Le groupe japonais Sony, un des tout premiers fabricants mondiaux de matériels électroniques à grande diffusion, a eu un chiffre d'affaires de 4.23 millions de dollars en 1880. Première entreprise japonaise par ses énéfices (bénéfice d'exploitation de 555 millions de dollars en 1880), Sony a implanté en France, à Bayonna depuis 1979 une usine de fabrication de bandes magnétiques, qui emplote trois cent solvante-dix personnes.

■ Robots et machines programmables. — Un Groupement intersyndical des robots et des machines automatisées (GIRMA), vient de se constituer à Paris afin de promouvoir en France les robots et machines programmables et de développer toutes les applications de ces matériels. Le GIRMA, présidé par M. Michel Courtois, président du syndicat des machinesoutil, regroupe, outre cette

#### Les cheminots C.F.D.T. qualifient LES CONFLITS PONCTUELS de « provocation » la déclaration de M. Fiterman

Les cheminots C.F.D.T. de Villeneuve-Saint-Georges (Essonne) ont qualifié de « provocation » la déclaration de M. Fiterman, ministre des transports, qui, le 27 octobre, avait blamé certaines grèves « minoritaires » de la S.N.C.F. ou d'Air France. Les cédétistes déclarent que le conflit porte exclusivement sur les effectifs, donc s'inscrit dans la lutte contre le chômage. Lundi 28, disent-ils, la totalité des agents ont participé à cette action locale, « la C.G.T. n'étant pas représentée dans ce secteur ». 2.7 millions de livres (environ 37 millions de francs): c'est le montan de l'aide accordée lundi 26 octobre par le conseil des ministres des affaires étrangères de la C.R.E. à la société japonaise Sony pour l'onverture d'une fabrique de tubes de téléviseurs en Grande-Bretagne. L'ateller que se propose d'ouvrir Sony à Bridgand (Pays de Galles) procurera du travail à deux cents ouvriers de l'actérie voisine de Port-Talbot, qui doit être fermée, entraînant la suppression de sept mille emplois. Cetté aide accordée par la Communauté européen ne du charbon et de l'acter (CECA) est un prêt bonfilé dans le cadre de la reconversion des régions sidérurgiques.

M. Charles Fiterman avait no-tamment déclaré : « Certaines de ces actions sont organisées soit à l'appel du syndicat CFDT, soit avec la participation des militants de la CFDT, et avec des revendications qui n'ont rien

◆ Vers une rencontre F.O. C.F.T.C. - C.G.C. — Les dirigeants
de Force ouvrière et de la
C.F.T.C., qui se sont rencontrès
le 26 octobre, se sont accordés à
reconnaître leurs positions communes sur la volonté de préserver
la politique contractuelle, d'accèlèrer les négociations sur la durée
du travail et, en matière d'emploi,
la nécessité d'une croissance économique soutenue. La même nomique soutenue. La même convergence a été constatée en ce qui concerne la Sécurité sociale, l'assurance-chômage, les re-

à votr avec celles qui sont pré-sentées par la confédération (\_\_). Il s'agit d'actions provocatrices

Il s'agit d'actions propocatrices et parfois dangereuses qui ne peuveni qu'être nuisibles aux entreprises publiques, au moment où se poursuit le débai sur les nationalisations et qui ne peuveni que gêner les négocaitions engagées partout s

A une question qui lui était posée à propos d'un éventuel appel à la force publique pour r'é p r l'mer ces mouvements, M. Fiterman a répondu : a Comme ministre des transports, je dois veiller à ce que soient satisfaits non seulement les besoins des personnels, mais aussi caux des usagers. Je préndrat donc toutes mes responsabilités, et je vous indique que je pourrai jaire preuve dans ce cas de beaucoup d'imagination.

M. Guy Georges, secrétaire gené-ral du Syndicat national des ins-titutaires, qui lui avait demande rendez-vous. Là aussi, une com-munauté de vues s'est confirmée sur de nombreux points.

● ERRATUM. — Sur la foi d'une dépèche d'agence, nous avions indiqué qu'un accord étatt intervenu entre la direction et les syndicats de l'usine de la Cellulose d'Aguitaire de Saint - Caudens d'Aquitaine, de Saint-Gaudens (le Monde du 27 octobre). Le P.D.G. de Pentreprise, M. Ro-bert Franck, nous fait savoir que promouvoir en France les robots
et machines programmables et de
développer toutes les applications
de ces matériels. Le GIRMA, présidé par M. Michel Courtois, présidé par M

#### ET SPONTANÉS TENDENT A SE MULTIPLIER

(Suite de la première page.) (Suite de la première page.)

Paradoxalement, les confédérations syndicales qui, les unes après les autres, ont développé ces thèmes, ne semblent pas cependant être en mesure de lancer des campagnes offensives d'envergure. La C.F.D.T., qui vient de décider une quinzaine d'action du 2 au 14 novembre, a immédiatement été accusée par la C.G.T. de « tentr un verbe très haut, beaucoup plus à l'adresse du gouvernement que du patronat », tout en signant avec lui un accord sur les « trente-neuf heures (...) néjagtes pour les travailleurs ». fest a pour les travailleurs ».

La désunion syndicale ne favorise pas une action concertée, et
le P.C.P. et le P.S. — on l'a fortement entendu au congrès de

Valence — prennent le relai en dénoncant le comportement du C.N.P.F. on les grands « commis » hostiles à la nouvelle majorité. Pourtant, le paironat repousse avec force les assertions selon lesquelles les directions d'entreprises poulant e disputer su invisione quelles les directions d'entreprises veulent « disputer un troisième troisième tour après le 10 mai ». Celle de Michelin, qui a décidé un chômage technique du 26 au 30 octobre dans toutes ses usines, so occobre dans toutes ses usines, pour sa part, fait va loir que « l'empoli n'est pas un gâteau qu'il s'agit de se partager tranquillement ni un droit acquis qui peut être protégé par la loi. Il est l'enjeu d'une véritable bataille ».

● M. Marcel Rigout, ministre de la formation professionnelle, vient de nommer Mme Colette Privat, agrègée d'université et maire (P.C.) de Maromme (Seine-Maritime), chargée de mission à son cabinet pour promouvoir la form at lon professionnelle des femmes. Mme Privat a notamment été chargée de veiller à la réalisation de l'objectif annoncé le 3 septembre par M. Rigout: l'attribution à des jeunes filles de 50 % des places dans les stages organisés à partir de la rentrée.

# Pendant 25 ans, l'outil le plus puissant du XXe siècle était resté dans la pièce du fond.

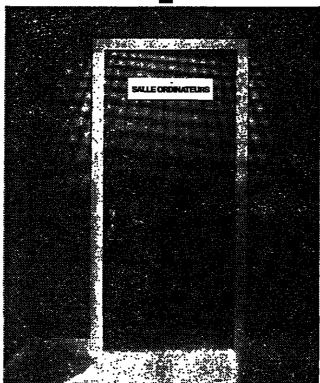

Pendant trop longtemps, les ordinateurs ont été trop grands et trop compliqués. Alors, ils restaient dans la pièce du fond, maintenant l'information à l'écart de la plupart des intéressés.

C'est alors que Wang a ouvert la porte. C'était en effet une vraie révolution

ordinateurs aux utilisateurs. Actuellement, aucun autre ordinateur n'est aussi



liser. Et, quelle que soit la rapidité avec laquelle une entreprise s'accrôit, l'ordinateur grandira avec elle, sans contretemps, reprogrammation ou pièces de rechange coûteux.

C'est la même simplicité que nous avons apportée aussi au traitement de texte (80% de votre information est faite de

mots, pas de nombres). Et, aujourd'hui, Wang est le premier constructeur de systèmes de traitement de texte dans le monde.

#### Faire de l'automatisation de bureau une réalité.

Nous sommes aussi ceux qui avons lancé le courrier électronique Mailway." La reconnaissance vocale. Et Wang Net: c'est un réseau électronique qui relie tous les types concevables d'équipements de bureau, quels qu'en soient les constructeurs.

Wang a rendu possible l'automatisation du bureau, et pas seulement pour que les entreprises économisent de l'argent. Wang a voulu aussi supprimer ce qui, dans le travail de bureau était frustrant, pour que les gens ne fassent que des choses intéressantes. Et c'est ainsi que Wang aide à faire du bureau un meilleur lieu de travail pour chacun.

| Coupon-réponse: si vous souhainez assister à une présentation de l'auto- matisation de bureau selon Wang, rélé- phonez à (01) 360.22.11 ou bien, renvoyez ce coupon-réponse à: Wang France, Tour Calliéni I 78 Avenue Galliéni, 93174 Bagnolet Cedex |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fanction                                                                                                                                                                                                                                             |
| Société                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adresse                                                                                                                                                                                                                                              |
| Code Postal                                                                                                                                                                                                                                          |
| Teléphone ( )                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |

Rendre le monde plus efficace.

## Les débrayages se multiplient à l'usine Peugeot de Sochaux

Le 27 octobre, plus de deux mille cinq cents personnes ont, de source syndicale, participé à un débrayage au centre de production de Peugeot, à Sochaux (Doubs). Il s'agissait du quatrième débrayage depuis le 16 octobre. Ce mouvement touche principalement l'unité de carrosserie (les chaînes de montage de l'usine employant huit mille des trente-deux mille

salariés de Peugeot-Sochaux. Les travailleur tentent ainsi d'obtenir la cinquième semaine de congés payés et le ralentissement des cadences. L'usine de Bart (mille sept cents per sonnes - production des amortisseurs) est également touchée par des débrayages. Des négo-ciations doivent s'engager ce 28 octobre entre la direction et les représentants syndicaux

Belfort. — - II feut remonter à 1968 pour trouver un mouvement de geot élait un havre de paix », affirme un membre de la direction. l'usine carrosserie du centre de production de Sochaux (C.P.S.), le 16 octobre. Ce jour-là, trois cents personnes, selon la C.G.T. et la C.F.D.T., cent vingt-sept au dire de la direction, ceasent le travall pendant deux heures pour obtenir la réduction à trente-huit heures de la durée hebdomadaire du travail, une augmentation de 400 F des salaires, la fixation à un minimum de 3800 F (au tieu de 3624 F) des plus bas traitements et la suppres-sion du « DIPO » (dossier individuel du personnel ouvrier). Les grévistes demandent aussi la cinquième semaine de congés payés et la réduction des charges du travail.

Sur le premier point, la C.F.D.T., plus particulièrement, s'inquiète de la tenue des négociations engagées avec l'U.I.M.M. (Union des Industries métallurgiques et minières). La cin-quième semaine de congés payés qui sera blentôt octroyée inclurait les congés d'ancienneté existants. En 1964, la même opération avait été tentée : Il s'agissalt alors de la quatrième semaine de congés payés, les salariés de l'usine avaient massivement réagi. Cette fols-ci, la C.F.D.T. organise des prises de parole et lait circuler une proposition, mais ha fance pas de mot d'ordre de grève.

La C.G.T. entre dans le même temps dans l'action, mais sur la question des cadences en carrosserie. La direction a en effet décidé que la productivité devait passer en cinq mois d'un coefficient 74 en bre 1981 à 78 en janvier 1982, (le coefficient 74 équivant à 444 minutes de travail effectif par pour se mettre à niveau vis-à-vis des concurrents, explique-t-elle NouDe notre correspondant

veau débrayage, donc, le 21 octobre, puls un troisième le 23. Les trois cents manifestants sont devenus six cents, puis mille hult cents, toujours de source syndicale. L'équipe du matin et celle du soir débrayant pendant deux heures, forment des cortèges dans l'usine. L'action du 23 octobre se solde par vingt-sept mises à plec touchant onze membres de la C.G.T., huit de la C.F.D.T., un de F.O., un du SIAP-C.S.L. (Syndicat indépendant des automobiles Peugeot, Confédération des syndicats libres) et cinq per-sonnes sans mandat. « Tous ont en-Ireint les règles de sécurité », explique la direction, qui souligne qu'elle ne fait pas de discrimination entre syndicats. « Entrave à la liberté syndicale, mesures d'intimidation », tonnent la C.G.T. et la C.F.D.T. Un da. délégués cégétistes, M. Georges Magron, n'a-t-il pas reçu cinq cour-riers depuis la début du conflit ? Dans une première lettre, M. Sil-

vant, directeur du personnel, faisait référence à la tenue de réunion dans un réfectoire et lui demandait d'-intervenir auprès des militants pour que de tels faits ne se reproduisent plus, taute de quol nous serions emanés à sanctionner ceux qui y participeraient ». Un second courrier demandait à M. Magron de « modifier son comportement », lul reprochant d'avoir pris la parole de la hiérarchie qui vous ont au présiable signifié le caractère lilègal d'un tel comportement ». Un troisième courrier stigmatisaif la provocation de désordres - résultant de «l'incitation du personnel qui se trouvait dans les réfectoires à se déplacer en cortège ». Le quatrième menaçait de « sanctions de plus en plus sévères - pour les mêmes faits. Et le cinquième portait mise à pied. Autant de tentatives de désamorçage du mouvement revendicatif, estiment

les syndicats C.G.T. et C.F.D.T., qui expliquent que, lorsque se produ-sirent des débrayages, des membres de la hiérarchie interpelièrent individuellement les manifestants en leur citant les articles du règlement de l'usine qu'ils entreignent, pendant qu'un huissier de justice enregistre

sur bande magnétique le dialogue. Maigré les mises à pied, nouveau mot d'ordre de débrayage pour le 27 octobre. Mais la C.G.T. et la C.F.D.T. (majoritaires aux élections professionnelles) jouent la prudence. Ces syndicate ont essuyé trop d'échecs à Paugeot pour s'en permettre un nouveau dans les circons tances actuelles. Ils disent . appré cier la présence dans le conflit : de membres de F.O. et de la C.F.T.C. Mais ils refusent de discuter avec ceux du SIAP-C.S.L., bien que ce syndicat ait déclaré : « La direction se trouve en sursis. Ella a recu un très sérieux avertissement, qu'elle méritait d'autant plus que le climat était devenu invivable. »

La direction reconnaît l'existence de problèmes sectorials, qu'elle attribue aux aléas de la conjoncture. L'usine, qui produisait 1800 véhicules/jour fin 1979, n'en sortait plus que 1 300 au printemps demier. Les effectifs sont passés dans le même temps de 41 000 à 33 000 personnes. Or une commande urgente du Nigéria portant sur 1 600 véhicules, arrivée cet été, doit être livrée fin embre. Les programmes en ont été bouleversés, notamment en carrosserie, où, reconnaît la direction, - les gens souffrent plus qu'ailleurs ». Trois cents personnes travaillant aux usines Talbot de Paris ont d'ailleurs été envoyées en renfort à Sochaux.

Mais, après cette livraison, les perspectives de production sont incertaines. Quel sera, dans ce contexte, résultat des négociations du octobre ?

PATRICE MALINA.

# La Commission européenne participera au renouvellement de l'accord international sur le sucre

Bruxelles (Communautés européennes). - La Commission participera aux conversations qui vont bientôt s'engager en vue du renou-vellement de l'accord international sur le sucre. Le conseil des ministres des affaires étrangères des Dix, reuni les 26 et 27 octobre, à Luxembourg, lui a donné le feu vert, après que les Français, qui jusqu'alors s'y opposaient, eurent renoncé à empêcher cette prise de contact avec l'Organisation internationale du sucre.

ll ne s'agit pas d'un leu vert inconditionnel. Les Français continuent à considérer que l'accord international, qui vient à expiration fin 1982, est inefficace, contraire aux intérêts des pays en voie de développement producteurs comme à ceux de la Communauté, et qu'il est donc exclu pour celle-ci d'y adhèrer. Ce n'est que dans la mesure où le futur accord comporterait des amé-llorations significatives qu'une telle adhésion pourrait être envisagée. Paris souhaite que la stabilisation

des cours du sucre ne soit plus fondée -- comme c'est le cas dans l'actuel accord — sur un système de quotas d'exportation, mais plutôt sur l'existence d'un stock régulateur. Le texte approuvé mardi prend en compte, sans ambiguité, ces réticences françaises. Prudence suppléDe notre correspondant

mentaire, M. André Chandemagor, ministre charge des affaires européennes, y a fait ajouter que l'acord international amélioré devrait être - compatible avec la réglementation communautaire ». Les Dix sont parvenus à régier un

autre dossier litigieux, celui des importations de viande bovine yougoslave. L'accord de coopération entre la Communauté et la Yougoslavie prévoyait que celle-ci pourrait expor- c'est-è-dire avec un prélèvement réduit - 38 000 tonnes de viande de bœuf (qualité usuellement appe-- baby beef -) par an vers la

Au moment de l'adhésion de la Grèce, Belgrade et Athènes ont demandé que ce contingent soit sensiblement augmenté pour tenir compte du tait que la Yougoslavie fournissait des quantités importantes sud. Après des mols de négocia-tions, on s'est mis d'accord pour porter le contingent à 55 000 tonnes; mais ce fut là un effort inutile, car on s'apercut alors que, pour des ralsons de prix, les Yougoslaves le marché communautaire. Ils demandèrent alors un abattement du prélèvement plus important que celui

La majorité des pays membres

ont estimé que c'était là, pour des raisons autant politiques qu'écono-miques, un geste qu'il fallait absolument accomplir : la Yougoslavie, qui a, avec la Communauté, un commerce déjà très déficitaire, se trouve plus ou moins contrainte de dévolopper ses échanges avac l'Est. alors que, pour des raisons politiques, c'est une évolution que ses dirigeants n'estiment pas souha

cette nouvelle entaille faite à la préférence communautaire, se sont raillés à ces arguments. Le prélèvement appliqué aux 55 000 tonnes du contingent youposlave beneficiera, par rapport au prélèvement normai d'un abattement de l'ordre de 55% au lieu de 20 % (65 ECU par 100 kilos. au lieu de 117 ECU aujourd'hul, à comparer à un prélèvement norma de 148 ECU).

#### impasse sur le fextile

En revanche, les Dix ne sont pas parvenus à préciser le mandat à confier à la Commission pour la négociation en vue du renouve ment de l'accord multifibres (AMF.) qui est en cours à Ganève. Un conseil des ministres spécial a été convoqué pour le 10 novembre afin d'essayer que la Communauté alt une position lors de la reprise de PHILIPPE LEMAITRE.

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



Au cours de l'assemblée générale annuelle tenue le 21 octobre. le président, Richard A. Lennon. a présenté aux actionnaires les résultats du premier trimestre social a'ms! que les prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours se terminant à fin juin 1982.

Pour le premier trimestre, le bénéfice net s'élève à 39,9 millions de doilars et 1,48 dollar par action au lisu de 40,4 millions de doilars et 1,48 dollar par action respectivement pour le trimestre correspondant de l'exercice précèdent. Maigré la hausse du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation a flèchi de 18 %, mais des revenus hors exploitation ont compensé ce déclin imputable en totalité à la division engrais confrontée à une situation déprimée de ses marchès, tant à l'intérieur qu'à l'exporpensé ce déciln impurable en totalité à la division engrais confrontée à une situation déprimée de ses marchès, tant à l'intérieur qu'à l'exportation, traduisant la baisee des revenus des agriculteurs, le niveau élevé des taux d'intérêt ainsi que la hausse du dollar. Ces trois facteurs se sont conjugués pour freiner l'expansion d'une industrie pourtant vitale.

Après un exercice 1980-1981 exceptionnel ayant permis de dégager un résultat net en croissance de 17 % par rapport à l'exercice précédent. LMC. prévoit pour l'exercice en cours une baisse de son bénéfice par action de l'ordre de 15 à 20 % malgré de hons résultats prévisionnels de la division produits pour l'élevage, une amélioration pratiquement acquise pour la division chimie et métallurgie ainsi qu'un accroissement estimé à au moins 10 % des résultats de la division hydrocarbures. Quant à l'unité d'uranium, elle ne devrait plus entraîner de pertes d'exploitation au cours des mois à venir.

Au cours de ces derniers mois. IMC. a cédé sa Illiaie Cancarb Ltd produisant du noir de tarbone thermique. Par ailleurs, IMC. a vendu sa mine de charbon.

En revanche, de nombreux investissements sont en cours de réalisation ou sur le point d'être lancés. Parmi les plus importants on peut citer une participation de 75 % à la mise en exploitation d'une mine de potasse au Canada d'une capacité annuelle de 2 millions de tonnes/an en Floride, une participation de 50 % dans une unité de méthanol en Louisiane.

Enfin, la structure financière d'une capacité annuelle de 2 million de tonnes/an en Floride, une participation de 50 % dans une unité de méthanol en Louisiane.

Enfin, la structure financière d'une capacité annuelle de 2 millions de tonnes en Floride, et une participation de 50 % dans une unité de méthanol en Louisiane.

Enfin, la structure financière d'une capacité annuelle de 2 millions de tonnes/an en Floride, et une participation de 50 % dans une unité de méthanol en Louisiane.

Enfin, la structure financière d'une capacité annuelle de 2 millions de conserve d'u

CESSATION

DE GARANTIE

Le Crédit lyonnais, agence AS/443, informe le public qu'il dénonce la garantie qu'il avait accordée à M. Johannes vos Kurzeiruntacheinet, 65-67, avenue des Champs-Elyzées, 75008 Paris, à compter du 29 juillet 1981, qui cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois jours francs de la date de la présente publication (articles 21 et 22 du décret 72 671 du 13 juillet 1972).

Conformément aux dispositions de l'article 23 du même décret, cete

Conformément aux dispositions de l'article 23 du même décret, cette garantie s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués pendant la période de garantie pour les opérations visées à l'article 17 du décret qui restent couvertes par le Crédit lyonnais à condition d'être produites par le créancier, dans les trois mois de la réception de la présente, au aiège du Crédit lyonnais.

Il est précisé qu'il s'agit de c créances éventuelles » et que le présent avis ne préjuge en rien du palement ou du non-palement des sommes dues et ne peut, en aucune façon, mettre en cause la solvabilité et l'honorabilité du cabinet indiqué.

Le conseil d'administration, réuni le 21 octobre 1981, sous le prési-dence de M. Gérard Billaud, a exa-miné l'activité de la Société et les résultats du premier semestre de l'exercice en coura.

Depuis le début de l'année, le niveau d'activité d'Immobanque, conforme aux objectifs fixés, a été satisfaisant et supérieur à celui enregistré au cours de la même période de 1980.

Les nouveaux engagements se sont élevés à 85 millions de francs (contre 56 millions de francs pour les neuf premiets mois de 1980) se répartissant en 69 millions de francs pour dix opérations de crédit-ball et 26 millions de francs pour deux opérations de location simple dont sestimations de location simple dont sestimations. enrichi le patrimoine propre d'Immo

Les engagements bruts hors taxe de

convient de noter que la valeur brute d'origine des seize immeubles com-posant désormais le patrimoine proposant désormais le patrimoine pro-pre d'immobanque s'élève à 181 mil-lions de francs à comparer à 188 millions de francs de fonds pro-pres après répartition du résultat de l'exercice 1930. On peut considérer que l'implantation et la qualité de ces actifs, essentiellement composés d'immeubles de bureaux situés à Paris, protègent efficacement les fonds propres de la Société contre l'évocion monétaire.

l'erosion monétaire.

Sur le plan de l'exploitation, les produits locatifs se sont élevés à 87 086 000 F comtre 76 732 000 F au 30 juin 1980. Le bénéfice du premier semestre atteint 20 640 000 F contre 18 430 000 F au 30 juin 1980, soit une progression de 12 %. On remarquera à cet égard que la brusque hausse générale du loyar de l'argent n'a pas altéré les résultats d'immonanque en raison de l'application d'une politique d'adéquation en taux et en durée des ressources aux besoins de financement. Cette politique a conduit à développer au cours de l'exercice, compte tenu de l'évolution du marché la conclusion d'opérations de crédit-ball assorties de conditions à taux variables.

Le résultat au 30 juin 1981 laises

Le résultat au 30 juin 1981 laisse espérer une progression du bénéfice pour l'exercice en cours qui devrait permettre, sauf circonstance exceptionnelle, une nouvelle majoration du dividende unitaire (28,30 F pour 1980 dont 0,30 F d'avoir fiscal).

#### COMPAGNIE LYONNAISE **IMMOBILIÈRE**

Le conseil d'administration s'est réuni, le 15 octobre 1981, sous la présidence de M. Henri Sauty de Chalon. Il a procédé à l'examen de la situation su 30 juin 1981 et a pris connaissance de l'activité de la acciété

connaissance de l'activité de la société.

Le résultat du premier semestre s'est établi à 19040 633,63 F, dont 123963,63 F de plus-values nettes à long terme, soit une augmentation, hors plus-values, de 7,11 %. Cette progression aurait été plus élevés si elle n'avait été contrariée, en particulier, par une importante vacance enregistrée dans un immeuble de bureaux — en voie de réduction, — et par l'augmentation continuelle des coûts de gestion (charges fiscales et par l'augmentation continuelle des coûts de gestion (charges fiscales et d'entretien des inneubles). Les prévisions de résultat pour l'ensemble de l'année permettent cependant — malgré ces conditions d'exploitation difficiles — d'envisager une nouvelle progression du dividende. Le patrimoine de la société à été complété, au oours de l'été, par un investissement de bureaux à Lyon-Villeurbanne, bien loué et de rentabilité satisfalsante.

SOCIÉTÉ LYONNAISE IMMOBILIÈRE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE

# **STIMINCO**

Société anonyme au capital de 225 000 860 F. Banque de crédit à long et moyen terme. R.C. PARIS B 682 019 970. INSEE (nº SIRENE) 682 019 978. A.P.E. 8122, L.B.F. 554.

Le conseil d'administration é'est réuni, le 22 octobre 1981, sous la présidence de M. Henri Sauty de Chalon.

Galon.
Il a pris commissance de la situa-tion au 30 juin 1981, de l'activité de la société à fin septembre 1981 at des perspectives de résultats de l'exercice en cours. Le montant des loyers au titre des trois premiers trimestres de l'année s'élève à 167 800 000 F, en augments-

Les engagements en crédit-bail au 15 octobre 1981 sont de 1 200 000 000 P, tandis que ceux en propriété directe totalisent 421 000 000 P.

Le résultat du premier semestre 1981 s'établit à 46 300 000 F et les prévisions sur l'ensemble de l'année 1981 permettent d'envisager une pro-pression du dividende.



Le conseil d'administration réuni, le 26 octobre 1981, sous la présidence de M. Gilles Brac de La Ferrière a

il sera proposé à la prochains assemblée générale des actionnaires la mise en distribution d'un dividende net de 11.50 F, assorti d'un impôt déjà payé au Trésor de 1.08 F, soit un dividende global de 12.58 F contre 11.67 F l'an dernier. Au 30 septembre 1981, avec un nombre de 3571 559 actions en dr-culation, le montant de l'actif net l'établissait à 449,86 milions de francs, et la valeur liquidative à 125,95 F.

A VENDRE exceptionnel

Grosses facilités de financement,
5 % rendement net

(DM 81000 - Ou FF 308 980).

Libre d'impôt, hâtement neuf.
grand café - restaurant, jardinleurasse, 3 appartements, pension

(18 lits), magasin.

Terrain env 3 990 m2.

Au bord d'un lec artificiel,
centre touristique,
alentours de Munich (R.F.A.).

35 % en dessous prix estimé.
Prix: DM 1632 000

Ou FF 4 219 000

Capital nécessaire: DM 700 000

Ou FF 4 219 000

Capital nécessaire: DM 700 000

le reste raprise hypothèque
banque allemande.

Offres non sériouses s'abstenir.
Ectire à c'ile Monde » Pub. po 10295

Ecrire à « le Monde » Pub. po 10295

Géranta : acques Famel, direc Classic Julies.





Crédit d'équipement des PME

# **EMPRUNT** OCTOBRE 1981

GARANTI PAR L'ETAT

17,40

MONTANT: 1,8 MILLIARDS DE FRANCS. TAUX ACTUARIEL BRUT: 17,51% **DUREE 12 ANS. OBLIGATIONS DE 5000 FRANCS** 

CLOTURE SANS PREAVIS (B.A.L.O DU 26 OCTOBRE 1981) SOUSCRIPTION DANS LES BANQUES, CHEZ LES COMPTABLES DU TRESOR, DANS LES CAISSES D'EPARGNE, LES BUREAUX DE POSTE, ET CHEZ LES AGENTS DE CHANGE.

La note d'information complète, visa COB 81-148, vous sera adressée sur simple demande au siège social, 14, rue du 4-Septembre - 75002 PARIS

PARIS 27 OCTOBRE

Maussade Relatice mardi d'une de par les commes en siene de par us la saile de la sant man a fun d'ontre cut, les noni guere apporte de varia

rapport à la vertie. Le fon eit touspunes aussi k as palais Brongmart, va le signatels a viencent chaque for uge l'impression cu'ils ont d les angires courantes, en to energy susceptibles d'infl. Dans ure quire enceinte a

nle Borrer - un debas che Ire, Their Control of the Per majorite el recention de ce que de perdinte constatera que was a fright as in fronts demnitation des de transmisses e hen internationalise and then du - 17 .- 1 du refus - 400 not be ween ord dernier & Les revendications de ces mine drangers, milanmen allemanti come previsibies Section of par hanns que service de la suche ars public of distance from Busin

Pour durant, les titres e me affect on arount guire. et . leur initantane cede 0.3 % set tends des en recies les plus tends des en recies les plus Bul Ermiemen et Erse A Process on remarque L una d 1 / 1 G + 5 F; et de mer en Tondes que, sur the de cott to be real cede 4 subject for a napoleon 10 a

dres et le a dar 5.7818 F sa place, da le ad l'arretere s'est

nelection 2.5 of dellars force

BOURSE DE P

VALEURS Cours During 55 55 50 575 50 575 511 353

complete dans nos dermeres esta la cours Eller sont compais d

Company VALEURS Cours ( Promos

192.56 861 1060 1594 1279 145.26 795. 145.26 150.56 150.56 150.56 1218 137.36

\* \*\*\* LE MONDE - Jeudi 29 octobre 1981 - Page 37

# LES MARCHÉS FINANCIERS

#### **PARIS**

**27 OCTOBRE** 

#### Maussade

Retardées mardi d'une demi-heure par les commis en signe de protesta-tion à la suite de la sanction prise contre l'un d'entre eux, les cotations n'ont guère apporté de variation par

W + delegan

**.** 

States

general and a second

. مثاعب

<u>, e</u>

Dans une autre enceinse de palais - le Bourbon - un débat chasse l'autre, mais l'antagonisme reste entre majorité et opposition. A ce sujet, les spécialistes constatent que le différend à propos de la procédure d'indemnisation des actionnaires s'est bel nue le week-end dernier à Londres.

Les revendications de ces actionnaires étrangers, notamment ouest-allemands, pour prévisibles qu'elles soient, n'en vont pas moins compliquer singulièrement la tâche des pou-voirs publics, assure-t-on autour de la corbeille.

Pour autant, les titres - nationali-sables - ne varient guère, et l'indica-tuera d'ici la fin de l'année sous réserve de teur instantané cède 0,3 % seulement. l'obtention des autorisations nécessaires. tandis que les replis les plus impor-tants (3 % à 4 %) concernent Labinal, Bail Equipement et Esso.

A l'inverse, on remarque la bonne tenue d'A.D.G. (+8%) et de Mouli-nex (+6%). Tandis que, sur le marché de l'or, le lingot cède 485 F, à 80.500 F, et le napoléon 10 centimes symboliques, à 774,90 F. Le métal fin a été coté 426,80 dollars l'once à Londres et le dollar 5,7815 F sur notre place, où le dollar-titre s'est traité à COURS DU DOLLAR A TOKYO 6.70 F environ.

**BOURSE DE PARIS** 

% ф

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS. – La Compe-guie a pris le contrôle de la société. Elle vient en effet d'informer la chambre syndicale qu'elle avait porté sa participation capital de 48,18 % à plus de 50 %.

SEB. – Le bénéfice d'exploitation de l'exercice 1981 en entier pourrait enregistrer une progression d'environ 20 % et ce, malgré l'accroissement des frais financiers.

rapport à la veille.

Le ton est toujours aussi maussade au palais Brongniart, où les professionnels affirment chaque jour davantage l'impression qu'ils ont d'expédier les affaires courantes, en l'absence d'éléments susceptibles d'influencer le marché.

IT.T. – La hausse du dollar s'est durement fait ressentir sur les résultats du groupe qui, amputés de très lourdes pertes de change (196,27 millions de dollars), ont été déficitaires de 34,8 millions de dollars contre un bénéfice de 179,9 millions. Du coup, le bénéfice net pour les neuf premier mois a chuté de 54,9 % à 274,4 millions.

CUMPAGNIE MARTIME DES CHARGEURS RÉUNIS. – Les Chargeurs réunis ont décidé d'absorber la Compagnie dont ils détenaient jusqu'à présent 72 % du capital. L'opération se fera sur la base d'une action Chargeurs pour quatre Maritime des chargeurs. Dans une seconde étane, les Chargeurs réunis récréeront une demnisation des actionnaires s'est bel et bien internationalisé avec la réunion du - front du refus » qui s'est tenue le week-end dernier à Londres. les activités « transports maritimes » (lignes régulières, manutention), conservant dans leur giron les participations dans Union navale, Société navale chargeurs Delmas-Vieljeux, Nouvelle Compagnie de paquebots, ATA-Walon ainsi que la charge de certains emprunts. Cette réorga-nisation a pour but de rationaliser les acti-

| INDICES QUOTIDI<br>(INSEE, base 100: 31 de        |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| 26 o                                              | t. 27 oct.        |
| Valeurs françaises 83.<br>Valeurs étrangères 127. | 4 83,3<br>4 128.4 |
| C" DES AGENTS DE (                                | CHANGE            |
| (Base 100 : 29 déc. 19 Indice général 89,         | 2 88,6            |
| TAUX DU MARCHÉ MO<br>Effets privés du 28 oct      | NÉTAIRE           |
| Elico pirco de 20 ocu 11111                       | 155/4 8           |

#### **NEW-YORK**

#### Assez vif redressement

rizient pas

38,21 millions la veille.

De l'avis des professionnels, c'est le n veau très bas auquel étaient parvenues d nombreuses actions de premier plan qui déterminé les investisseurs à reprendre p sition et, le phénomène « boule de neige aidant, le rang des acheteurs a grossi. I facteur technique a également joné (n chats du découvert) et l'espoir d'une pre chaine détente sur le front des taux a fai le reste. Néanmoins, ainsi que le faisaien remarquer plusieurs experts, les éléments sous-jacents générateurs de baisse demet rent, notamment les emprunts massifs qu COMPAGNIE MARITIME DES

| charge de certains emprunts. Cette réorga-<br>nisation a pour but de rationaliser les acti-                                                                                   | VALEURS                                                                                 | Cours<br>26 oct                                                                      | Cours<br>27 oct.                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vités du groupe dans le secteur maritime et d'en améliorer l'efficacité. Elle s'effectuera d'ici la fin de l'année sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires. | Alcoe A.T.T. Boeing Chase Marrhettan Barrk Du Pont de Namours Enstmen Kodek             | 25 5/8<br>53<br>38 1/4                                                               | 24 1/4<br>58 1/8<br>25 7/8<br>53 3/4<br>36 1/2<br>84 3/4                                         |
| INDICES QUOTIDIENS (INSEE, base 100: 31 déc. 1980) 26 oct. 27 oct. Valeurs françaises                                                                                         | Ecocos Ford General Escriric General Foods General Motors Goodyeer LB.ML LT.T. Mobil CB | 30<br>16 1/4<br>54 1/8<br>30 1/4<br>37 1/8<br>16<br>60 1/2<br>26 3/4<br>27<br>45 1/4 | 30 3/8<br>16 1/4<br>54 1/4<br>30 5/8<br>36 3/8<br>17 1/8<br>50 3/4<br>26 1/2<br>26 1/2<br>46 1/8 |
| TAUX DU MARCHÉ MONETAIRE<br>Effets privés du 28 oct 15 3/4 %<br>COURS DU DOLLAR A TOKYO<br>27/10   28/10<br>1 dollar (ex yeas) 235,85   235,05                                | Schlumberger Texaco UAL Inc. Union Carbide U.S. Steel Westinghouse Xeron Corp.          | 32.5/8<br>18.1/2                                                                     | 55 5/8<br>32<br>17 3/4<br>46 5/8<br>27 1/2<br>23 3/4<br>38 1/2                                   |

**VALEURS** 

**27 OCTOBRE COMPTAN** 

Cours préc.

VALEURS

Bongrain S.A..... Bon-Marché

Dermer cours

Tombé non loin de son plus bas niver de l'année après deux semaines de baisse peu près ininterrompue, le New-Yor Stock Exchange s'est assez vigourens ment redressé mardi sous l'impulsion d'un vague d'achats spéculatifs et à la clôtur l'indice des industrielles enregistrait i gain de 7,42 points à 838,37.

Phénomène plus significatif encore ce mouvement de reprise : sur 1 899 leurs traitées, 1 004 ont monté et 478 a lement ont baissé tandis que 417 ne

L'activité, assez faible ces dernie temps, s'est fortement accrue et 53 m lions de titres ont changé de mains con 38,21 millions la veille.

sous-jauteurs generateurs de nanse derna rent, notamment les emprunts massifs q le Trésor américain envisage de lancer, risquent de maintenir le loyer de l'argen un niveau élevé.

|   |                |                  | -       |                |                  |         |                |                 | <br>                    |
|---|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|-----------------|-------------------------|
|   |                |                  |         |                |                  |         | :              |                 |                         |
| 3 | Cours<br>préc. | Dernier<br>COURS | VALEURS | Cours<br>préc. | Decrier<br>Cours | VALEURS | Cours<br>préc. | Demier<br>COURS | mission<br>Frais Rechet |
|   | arn.           | 675              | 14-     | 200            |                  | B 0 46  | 20 10          | **              | inche REL               |

|                                                       |                                                    |                        |                                       | -                                                   | LE                        | E MO                    | NDE - Je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | udi, 2                  | 9 oct                | obre 1981                                                    | <b>-</b>                   | Page :                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>IERS</b>                                           | VALEURS                                            | Cours<br>préc.         | Dernier                               | VALEURS                                             | Cours<br>préc.            | Decties<br>cours        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>préc.          | Demier               | 27/10                                                        | Émission<br>Frais          | Rechet                     |
|                                                       | Crédit Lyonsmis<br>Crédit Univers<br>Créditel      | 255<br>27              | 625<br>280<br>87 50                   | Mic                                                 | 203<br>376<br>167 60      | 167 80                  | Brass. Quest-Afr<br>Étras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i 29 10<br>Igères       | 28 0                 | ]                                                            | inclus                     |                            |
| YORK 1                                                | C. Sabl. Seise<br>Damare-Servip<br>Darbley S.A.    | 144<br>1030            | 744 20<br>1010                        | Nadelle S.A<br>Naval Worms                          | 15 80<br>121              | 16 30 t                 | IAEG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170<br>59               | 153 0                | SI                                                           | CAV                        |                            |
| dressement                                            | De Dietnich                                        | 29 70<br>315<br>705    | 320<br>101                            | News, (Nat. da)                                     | 62<br>410                 | 62<br>411               | Alcon Alusa<br>Algumeion Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141<br>730              | 142<br>749           | 1º caségoria                                                 | 8787 54                    | 8389 06                    |
| son plus bas niveau<br>semaines de baisse à           | Delmande S.A                                       | 135<br>381             | 134 30<br>376                         | Oran. F. Paris                                      | 270<br>798<br>113         | 265<br>770<br>113       | Am. Petroline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405<br>146<br>58 60     | SS 10                | Actions France<br>Actions-investies<br>Actions effectives .  | 145 46<br>170 77<br>196 88 | 138 86<br>163 03<br>187 78 |
| pue, le New-York<br>Lassez vigoureuse-                | Dév. Rég. P.d.C (Li) Didot-Bossin Dist. Indochine  | 114<br>290<br>377      | 114<br>296<br>371                     | Optorg                                              | 120<br>183                | 120<br>160 90           | Bco Pop Espanol<br>B. N. Mariona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120<br>25 06            | 114<br>25 50         | Addicand                                                     | 223 52<br>169 31           | 213 38<br>161 63           |
| us l'impulsion d'une<br>stils et à la clôture,        | Drag. Trev. Pab                                    | 152<br>310             | 150 10<br>274 50                      | Paris Nooveeuté Paris Réescarrote                   | 95 20                     | 265<br>95               | 8. Régi, inserest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51990<br>5150<br>96     | 50<br>94 50          | Aglimo                                                       | 254 83<br>168 60           |                            |
| les enregistrait un<br>838,37.                        | Duplop<br>Eaux Base, Vichy<br>Eaux Vittel          | 7 90<br>1000<br>450    | 7 35<br>986<br>450                    | Part. Fin. Gest. im                                 | 263 30<br>166 40<br>70 50 | 273<br>160<br>70        | Biyeoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78<br>23 40             | 76<br>-23 20         | ALT.O                                                        | 165 34<br>306 21           | 292 32                     |
| mificatif encore de<br>rise : sur i 899 va-           | Ecco                                               | 602<br>479             | 578<br>474 80                         | Pathé Merconi                                       | 30<br>125                 | 32 20<br>128            | Brinsh Petroleum<br>Br. Lumbert<br>Caland Holdings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 50<br>155<br>96 20   | 96 10                | Source Investins CLP                                         | 190 86<br>573 79<br>187 02 | 172.86<br>547.77<br>178.54 |
| it monté et 478 seu-<br>dis que 417 ne va-            | Sectro-Banque<br>Sectro-Financ<br>Elf-Antargez     | 116<br>313 10<br>210   | 116<br>310                            | Piper-Heidsteck                                     | 262<br>289                | 261 10<br>288 50        | Canadian-Pacific Cockenii-Quyre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 216 50<br>19 50         | 210 10               | Cortesa<br>Credinter                                         | 615 26<br>232 37           | 587 36<br>221 83           |
| aible ces derniers                                    | ELM, Leblanc<br>Entrapôts Paris                    | 350<br>176 50          | 347<br>174                            | Profiles Tubes Est Promodès                         | 11 80<br>1150             | 10 40 c<br>1110         | Commercianic Commercianic Courtes de Courte de Courtes | 310<br>410<br>6 50      | 305                  | Croise, journabil<br>Drougt-France                           | 229 31<br>183 87           | 218 91<br>175 53           |
| n accruse et 53 mil-<br>ngé de mains contre           | Epargne (8)                                        | 1060<br>353            | 1041<br>340                           | Promost ex-Las.R<br>Providence S.A<br>Publicis      | 20 90<br>300<br>430       | 21<br>300<br>440        | Dert. and Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 314<br>41 70            | 4170                 | Drouget-Investies<br>Energia                                 | 423 02<br>190 92           | 403 84<br>182 26           |
| e.<br>sionnels, c'est le ni-                          | Ernault-Somus                                      | 24 40<br>170           | 170                                   | Radiologie<br>Raff, Souf, R.                        | 56<br>188                 | 188                     | Dretting Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170<br>395              | 167                  | Epergne-Croiss<br>Epergne-Industr                            | 848 44<br>297 65           | 809 97<br>284 34           |
| taient parvenues de<br>premier plan qui a             | Eurobeil                                           | 126<br>870<br>82       | 125 50<br>899<br>81                   | Ratter-For. G.S.P                                   | 7 50<br>130               | 126                     | Est-Asiatique Ferames d'Auj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 30<br>72<br>140 .    | 147                  | Epergne-Inter<br>Epergne-Oblig                               | 416 33<br>137 96           | 397 45<br>131 70           |
| eurs à reprendre po-<br>e « boule de neige »          | Félix Potin<br>Ferm. Vichy (Ly)                    | 889<br>220             | 890<br>220                            | Ricquis-Zarz                                        | 104<br>82                 | 108 d<br>62 20          | Finazier<br>Foesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 31<br>24 50           | 24 50                | Epargne-Unie<br>Epargne-Valeur<br>Euro-Crossance             | 511 70<br>239 76<br>243 23 | 488 50<br>228 89<br>232 20 |
| neteurs a grossi. Le<br>galement joué (ra-            | Fles-Fournies<br>Finalers                          | 5 15<br>64 10          | 5 10<br>68 70 d                       | Risie (La)                                          | 14 20<br>198 50           | 13 o<br>195.20          | Gés. Selgique<br>Generat<br>Glavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155<br>207<br>52        | 150<br>202<br>50 90  | Financièm Privée<br>Foncier investiss                        | 651 72<br>412 91           | 526 70<br>394 19           |
| l l'espoir d'une pro-<br>ront des taux a fait         | Foac<br>Focep (Chir. sand                          | 177 40<br>302<br>1260  | 305<br>1260                           | Rochette-Catpa<br>Rossino (Fin.)<br>Rousier et Fils | 22 50<br>161<br>80        | 21 90<br>161            | Goodyear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106 10<br>285           | 290                  | France-Épargne<br>France-Gerantie                            | 271 81<br>234 16           | 259 48<br>229 57           |
| insi que le faisaient<br>operts, les éléments         | Foncière (Ce)                                      | 159<br>342             | <br>86 50o                            | Rousselot S.A. ,                                    | 189 50<br>41              | 41                      | Grand Metropolitan<br>Gulf Oil Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 90<br>109            | 20 90<br>105         | France-Investies<br>FrObl. (nouv.)                           | 250 55<br>319 11           | 239 28<br>304 64           |
| rs de baisse demeu-<br>oprunts massifs que            | Fonc. Lyonnaise                                    | 112D<br>99             | 1090<br>98                            | SAFAA                                               | 45<br>169 70              | 47<br>163               | Hartebeest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360<br>530<br>40 70     | 378                  | Francic                                                      | 162 96<br>162 69           | 155 57<br>155 31           |
| risage de lancer, qui<br>e loyer de l'argent à        | Forges Georgeon<br>Forges Strasbourg<br>Fougeratie | 21<br>129 50<br>154 90 | 20 10<br>130<br>145                   | SAFT                                                | 660<br>129 50             | 633<br>130              | L.C. Industries<br>Int. Mis. Chem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218<br>221              | 215<br>220 50        | Fractilizance<br>Gestion Mobiliers .                         | 292 58<br>377 89           | 279 31<br>360 75           |
|                                                       | France (La)                                        | 138<br>485             | 138<br>485                            | Seint-Rapheil<br>Selins de Midi<br>Sanca-Fé         | 106<br>268<br>122         | 268                     | Johannesburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420<br>10<br>151 40     | 442<br>10            | Gest. Rendement .<br>Gest. Sél. France                       | 361 44<br>238 80           | 345 05<br>227 97           |
| Cours Cours<br>26 oct. 27 oct.                        | F.R.M. (LB                                         | 70<br>265 10           | 254                                   | Sesam                                               | 82<br>90                  | 122<br>80 50            | Latoria<br>Manostrano<br>Marka-Soecer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 475<br>12.50            | 436<br>13 50         | IMLS L                                                       | 232 31<br>406 28           | 221 78<br>387 86           |
| . 24 1/4 24 1/4<br>57 1/2 58 1/8                      | From PRenard<br>GAN                                | 297 80<br>419<br>685   | 300<br>305 o<br>691                   | SCAC                                                | 171<br>88                 | 178 d<br>87 80          | Matsoshig<br>Miserai-Ressourc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 90<br>55             | 37 20                | Interablig                                                   | 6213 65<br>177 26          | 5931 89<br>169 22          |
| . 25 5/8 25 7/8<br>. 53 53 3/4<br>. 38 1/4 36 1/2     | Gaumont                                            | 379<br>645             | 372<br>660                            | Seliter-Leblanc                                     | 210 50<br>90 20           | 210<br>92               | Nat. Nederlanden<br>Nozandu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 290<br>122 20<br>13 40  | 292<br>121 80        | intervaleurs indust.<br>Invest. St-Honoré .                  | 271 04<br>423 36           | 258 75<br>404 16           |
| . 63 1/2 84 3/4<br>. 30 30 3/8                        | Gén. Géophysique                                   | 1420<br>190            | 1428<br>190                           | S.E.P. (M)                                          | 56 20<br>290              | 56 20<br>290 20         | Pakhoed Holding<br>Petrofine Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95 10<br>680            | 13                   | Lafficte-France<br>Lafficte-Oblig                            | 135 98<br>122 71           | 129 81<br>117 15           |
| . 16 1/4 16 1/4 . 54 1/4 . 30 1/4 30 5/8              | Gér. Arm. Hold<br>Gerland (Ly)                     | 21 60<br>310<br>52     | 21 20<br>311                          | Serv. Equip. Véh<br>Stim                            | 18 50<br>690              | 18 50<br>652            | Plizer Inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292<br>26 40            | 293<br>25 50         | Laffitte-Rend                                                | 152 81<br>458 25<br>291 72 | 145 88<br>437 47<br>278 49 |
| . 37 1/8 36 3/8<br>16 17 1/8                          | Gr. Fin, Conse<br>Gds Moul. Corbeil                | 145<br>109             | 52<br>146<br>110                      | Sci                                                 | 65 10<br>132 80           | 64<br>132 10            | Pinelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 90<br>222<br>480     | 9 40 o<br>220<br>476 | Livret portefeuille .<br>Multi-Obligations<br>Multirendemant | 341 18<br>120 76           | 326 71<br>115 28           |
| . 60 1/2 50 3/4<br>. 26 3/4 26 1/2                    | Goulet-Turpin                                      | 177 20<br>282          | 260                                   | Sintra                                              | 376<br>118 40<br>135 30   | 376<br>112 20<br>131    | Ricoh Cy Ltd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 45<br>560            | 1940<br>554          | Montfel Investice.                                           | 212 13<br>575 48           | 202 51<br>549 38           |
| 27 26 1/2 45 1/4 46 1/8 56 5/8                        | Gds Trav. de l'Est                                 | 20 80<br>310           | 310                                   | S.K.F                                               | 84 20<br>287              | 278                     | Robeco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 569<br>42 20            | 550                  | NatioValeurs<br>Oblisem                                      | 352 59<br>129 33           | 336 60<br>123 47           |
| . 32.5/8 32<br>18.1/2 17.3/4                          | G. Transp. Ind                                     | 93<br>75 50<br>25 80   | 92<br>78 50<br>27 50                  | SMAC Aciéraid<br>Société Générale                   | 155                       | 150<br>290              | S.K.F. Aktieholog<br>Sperry Rend<br>Steel Cy of Cao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 10<br>209 50<br>171 | 144<br>220           | Pacifique St-Honoré<br>Paribas Gastion                       | 263 56<br>310 84           | 251 61<br>296 74           |
| . 46 1/2 46 5/8<br>- 26 7/8 27 1/2<br>- 23 3/4 23 3/4 | Hydro-Energie<br>Hydroc St-Denis                   | 80<br>116 40           | 80<br>118 50                          | Sofal finenciare<br>Sofio                           | 357<br>132                | 357<br>129 90           | Selfontein Sed. Allumettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103<br>110 20           | 105                  | Pierra Investies<br>Rothschild Expens.                       | 272 91<br>486 79           | 260 53<br>445 62           |
| . 39 1/4   38 1/2                                     | kromindo S.A                                       | 117 60<br>113 50       | 114 10<br>113 80                      | Soficomi<br>S.O.F.I.P. (M)                          | 235 B0                    | 232                     | Tenneco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220<br>52 10            | 219 50               | Sécur. Mobilière<br>Sélec. Mobil. Div                        | 337 87<br>224 79           | 322 55<br>214 60           |
| IDTANT                                                | Immobald                                           | 150 10<br>257 90       | 164 50<br>241 o                       | Sofragi                                             | 385<br>386                | 362 30<br>378 50        | Thysnen c. 1 000<br>Val Reefs<br>Visite Montagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173 10<br>416<br>210    | 400<br>180           | S.P.1. Privinter<br>Selection-Rendera                        | 165 48<br>127 89           | 157 98<br>122 09           |
| IPTANT                                                | immob Marselle<br>Immosice                         | 1200<br>205<br>5 35    | 1190<br>197<br>8:36                   | Southre Autog<br>Sowhall                            | 118<br>278<br>150         | 115 10<br>277 50<br>150 | Wagons-Lits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126                     | 125<br>17 50         | Sélect. Val. Franc                                           | 136 60<br>259 43           | 130 41<br>257 21           |
| S Cours Dernier préc. cours                           | Industrielle Cie                                   | 298<br>198             | 303<br>191                            | Speichim                                            | 156<br>125                | 125 90                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                      | Sictivation                                                  | 311 03<br>139 22           | 296 93<br>132 91           |
| 125 80 125                                            | Intertachnique :                                   | 679<br>79 80           | 652<br>, 74 30 o                      | Spie Batignoffes<br>Sterni                          | 125<br>340                | 125<br>320 30           | · HORS-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COTI                    | Ε .                  | S.L. Est                                                     | 633 64<br>219 10           | 604 91<br>209 16           |
| 187 187<br>.) 675 670                                 | Jez S.A                                            | 59 40<br>298<br>145 50 | 48 10 <sub>0</sub><br>286 0<br>145 50 | Synthelabo Taittinger                               | 90 10<br>358              | 90<br>345 10            | Compartim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠.,                     |                      | Sivereste                                                    | 194 33<br>158 34           | 185 52<br>149 25           |
| 128 108 o                                             | Lambert Friens                                     | 80 10<br>110           | 82 50<br>109 20                       | Testut-Aequitas<br>These et Main                    | 97<br>45 20               | 45                      | Entrepose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 172.50                  |                      | Shinter                                                      | 215 28<br>459 41           | 205 52<br>438 08           |
| 264 90 259<br>225 226                                 | La Brosse-Duponz<br>Labori Cle                     | 85<br>340              | 332                                   | Teaméral                                            |                           | 39<br>195               | Scomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127<br>219<br>302       | 128 .<br>304         | S.N.L                                                        | 705 07<br>247 89           | 673 10<br>236 65           |
| 128                                                   | Life Bornières                                     | 55<br>260              | 53 50<br>280                          | Traitor S.A                                         | 179<br>68 50<br>79        | 190<br>65 90<br>79      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | - I                  | Soginter                                                     | 518 83<br>646 31           | 495 30<br>617              |
| 390 50 397<br>262                                     | Locabail Immob<br>Loca-Expension<br>Locafinancière | 257<br>114 50<br>132   | 255 50<br>114 50<br>130 10            | Ugime                                               | 118<br>250                | 118 10<br>250           | Autres valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                       | ote                  | U.A.P. Investigs                                             | 301 66<br>213 08           | 287 98<br>203 42           |
| g 35 65 37 53 60 63 10                                | Locatel                                            | 295                    | 296                                   | Unidel                                              | 65<br>552                 | 65<br>550               | Alser Cellulose da Pin Coppret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 50<br>480            |                      | Uniforcier                                                   | 162 61<br>421 81<br>370 41 | 155 24<br>402 68<br>353 61 |
| 430                                                   | Louvre                                             | 240<br>106             | 101 80                                | Union Brasseries<br>Union Habir:                    | 49<br>193                 | 197                     | lens industries<br>La lévre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                       |                      | Uni-Japoe                                                    | 567 58<br>1281 51          | 541 84<br>1239 37          |
| 345 345                                               | Lyonneise Immob<br>Magasins Uniprix                | 105<br>58 40           | 104<br>58 40                          | Un. Imm. France<br>Un. Ind. Crédit                  | 170 50<br>222             | 171 10<br>222           | Metaliurgique Minière<br>Océenic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139 90<br>26 50         | ::::                 | Valorem                                                      | 246 50<br>442 87           | 235 32<br>422 79           |
| m 150 10 150 10 267 267                               | Magnant S.A Maritimes Part Merocaine Cie           | AD 68                  |                                       | Union ind. Ouest<br>Unipol                          | 300<br>.145               | 300<br>150              | Petroligiez Pronspte Sabl Munifes Corv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241                     | ::::                 |                                                              | W/I                        | /J                         |
| 29 80 20 80 o                                         | Marsedie Cred<br>Maurel et Prom                    | 154 BO<br>27 20        | 148 60 o<br>25 30                     | Vincey Bourget (Ny) .<br>Virax                      | 49                        | 48                      | Total C.F.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80<br>188               | ::::                 | •                                                            |                            |                            |
|                                                       | Merlin-Gerin                                       | 390<br>319             | 388                                   | Waterson S.A<br>Brass. du Maroc                     | 192<br>182                | 184 o<br>182 10         | VoyerS.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                                                              |                            |                            |
|                                                       |                                                    |                        |                                       |                                                     |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                      |                                                              |                            |                            |

## 120 40 600 352 2580 120 10 576 350 2580 ... 29 80 20 80 6 ... 27 15 26 05 6 ... 155 80 153 80 ... 183 50 176 50 180 795 50 404 515 11 515 Conce S.A. (Li) ..... 10 500 Crédit (C.F.B.) ..... 19 60 d Crédi Gén. Ind. ....

Dernier cours

39 20 70

Cours préc.

**VALEURS** 

Compte tenu de la brièveté du délai qui nous est imparti pour publier la cote complète dans nos dernières éditions, des erreurs peuvent parfois figurer dans les cours. Elles sont corrigées dès le lendemain, dans la première édition.

# MARCHÉ A TERME

La Chambre syndicale a décidé, à titre exceptionnel, de prolonger, après la clôture, la cotation des valeurs ayant été l'objet de transactions entre 14 h 15 et 14 h 30. Pour cette raison, nous ne pouvons plus garantir l'exactitude des demiers cours de l'après-midi.

| <b>∦</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compen<br>sation                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Premier<br>cours                                                                                                 | Demier<br>cours                                                                                                                     | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compen<br>sation                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | Premier<br>cours                                                                                                                   | Dernier<br>cours                                                 | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compen-<br>sation                                                                                            | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                          | Prensier<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Demier<br>cours                                                                                                                         | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Premier                                                                                                                                                                             | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compt.<br>Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                     | Compan<br>setion                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Premier<br>Cours                                                                                                                                                                                       | Demier<br>cours                                                                           | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                             |
| 1975<br>2806<br>455<br>320<br>100<br>112<br>182<br>90<br>150<br>1184<br>280<br>134<br>210<br>120<br>120<br>1620<br>1620<br>1620<br>1620<br>1620<br>16 | 4.5 % 1973 C.N.E. 3 % C.N.E. 3 % Ar Liquide Ale. Superm. A.L.S.P.I. Als.S.P.I. Als.S.P.I. Alsthorn-Ad. Applic. gaz Arjorn. Prious: Aux. Emrapr. Av. DessBr. Ball-curesties. Cit Bancare B. Rothschild Bazze HV. Ball-investies. Cit Bancare B. Rothschild Bazze HV. Bic. T. Midd B. Böginn-Say Bic. BLS. Bourgues B.S.MG.D. — (obl.) Carellour C.F.D.E. C.F.D.E. C.F.D.E. C.F.D.E. C.L.A.L. C.L.C.I. C.L.A.L. C.L.C.I. C.L.T. Alcartel C.L.T. Alcartel | 2070<br>2814<br>460<br>325<br>98 50<br>111 50<br>181 50<br>550<br>185 259<br>160 50<br>202<br>120 50<br>160 | 2810 450 10 450 10 330 98 50 111 170 89 697 150 10 195 270 135 80 203 90 121 182 50 881 192 50 881 1080 1584 279 | 195<br>270                                                                                                                          | 2119<br>2785<br>450<br>330<br>96 60<br>109<br>109<br>87 30<br>1195<br>287<br>129 60<br>129 60<br>129 60<br>129 60<br>129 60<br>120 19<br>1080<br>1080<br>1081<br>1080<br>1081<br>1080<br>1081<br>1080<br>1081<br>1080<br>1081<br>1080<br>1081<br>1080<br>1081<br>1080<br>1081<br>1080<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>1081<br>108 | 285<br>470<br>139<br>118<br>76<br>70<br>115<br>245<br>505<br>542<br>505<br>542<br>505<br>542<br>505<br>505<br>505<br>505<br>505<br>505<br>505<br>50 | Europe nº 1 Facom Finescel Finescel Finescel Finescel Finescel Fonderia (Sén.) Fransanet Gel. Lafayetta Gel. Lafayetta Gel. Lafayetta Gel. Lafayetta Gel. Lafayetta Laj Imétal Ind. et Persop Inst. Alérieux J. Bosel int. J. Leslewe Jeumont Ind. Geber-Colombes Lafarge-Coppée Jobbl Lafarge-Coppée Jobbl Lafarge-Coppée Jobbl Lafarge-Coppée Jobbl Lester Locindus Lyonn. Eaux Aléchines Bul Manurhin Lyonn. Eaux Mét. Nev. DN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 703<br>471<br>138<br>121<br>75 10<br>70 50<br>112<br>245 20<br>486<br>416<br>292<br>292<br>292<br>292<br>111 80<br>236<br>156<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158 | 710 478 7137 20 120 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 50 70 70 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 | 013<br>730<br>174                                                | 282 50<br>598<br>471<br>135 10<br>121 10<br>125 10<br>126 69 50<br>129 90<br>487 20<br>129 90<br>1487 20<br>153 50<br>153 50<br>153 50<br>150 13<br>150 13 | 850<br>10 50<br>147<br>740<br>135<br>141<br>305<br>420<br>270<br>37<br>87<br>84<br>55<br>76                  | Penhote Pernot-Ricard Pérroles (Fae) - fobl.) - fobl.) - fobl fobl.) - fobl fobl.) - fobl fobl.) - fobl fobl fobl fobl.) - fobl f | 282<br>284<br>114 90<br>156 50<br>26 70<br>52 50<br>143<br>300<br>56 20<br>152 10<br>305<br>103<br>129<br>453 50<br>415<br>270<br>1115<br>86<br>702<br>508 90<br>175<br>185<br>185<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>19 | 157 80<br>28 80<br>51<br>142<br>300<br>58<br>155<br>103<br>124<br>411<br>289<br>501<br>111 50<br>501<br>1177<br>87<br>550<br>113<br>220<br>815<br>146<br>710<br>815<br>141<br>288<br>248<br>35 80<br>87 70<br>82 50<br>75 20<br>75 2 | 282 50 20 113 50 50 124 4551 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                  | 285 50 113 20 156 90 50 142 295 10 55 05 125 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 126 50 127 127 127 127 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 | 94 20<br>121<br>151<br>360<br>74<br>1010<br>530<br>1070<br>305<br>285<br>395<br>87<br>810<br>390<br>390<br>390<br>390<br>125<br>178<br>240<br>430<br>98<br>230<br>118<br>285<br>135 | LLTA. Valido  - (abl. canw.) Valicores V. Clicquot-P. Vinipris El-Gabon Amez Inc. Armer. Express Amer. Telpina Amer. Cantar BASF (Ard.) Bayer Buffisciont. Canter Chase febral. Cir Pér. Insp. De Bers. Destrosin Curl De Pors-Nep. Destrosin Curl De Pors-Nep. East Rand Encason Excorp. Ford Motors Free State Genecor Gén. Bectr. | 7 50<br>94 20<br>123<br>155<br>368<br>71 80<br>1020<br>286<br>279<br>388 50<br>85 05<br>591<br>384<br>343<br>257 50<br>26<br>358<br>141 10<br>42 50<br>773<br>123 10<br>160<br>242<br>425 50<br>242<br>425 50<br>425 50<br>4 | 1030<br>611<br>1050<br>283<br>281<br>388<br>85<br>595<br>524<br>338<br>259 50<br>26 20<br>364<br>142<br>42 30<br>777<br>124<br>165 40<br>425 50<br>92 30<br>250 10<br>127 40<br>365 | 103<br>123<br>152<br>152<br>388<br>70 10<br>1035<br>610<br>1070<br>290<br>281<br>1070<br>290<br>281<br>388<br>50<br>86<br>388<br>342<br>265<br>26 20<br>388<br>143 50<br>43<br>777<br>124<br>171<br>171<br>240 50<br>426<br>130<br>142 50<br>143 50<br>144 50<br>145 50<br>146 50<br>147 50<br>148 50<br>1 | 100 90 123 152 368 63 50 1030 811 1041 282 286 390 60 84 583 514 395 390 39 256 390 257 396 140 10 42 779 124 162 20 238 50 420 1779 124 162 20 238 50 1779 171 50 256 277 295 277 296 277 297 297 297 297 297 297 297 297 297 | 380<br>31<br>32<br>340<br>188<br>555<br>556<br>10500<br>480<br>205<br>220<br>285<br>285<br>285<br>110<br>270<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285<br>285 | Gen. Motora Goldfields Harmony Histochi Hoschist Akt. Histochist Histochist Histochist Histochist Histochist Horiz Histochist Horiz | 258 50<br>58 50<br>94 80<br>17 55<br>348<br>30 80<br>37 182 50<br>554<br>325 50<br>179<br>10520<br>451 10<br>52 331 20<br>53 50<br>271<br>702<br>370 50<br>44 30<br>53 50<br>54 30<br>55 30<br>56 30<br>57 30<br>58 30 | 59, 20<br>97, 20<br>17, 95<br>350<br>31, 10<br>87, 10<br>336<br>190, 50<br>538<br>105, 50<br>105, 50<br>465<br>625<br>625<br>626<br>638, 80<br>61, 10<br>272<br>700<br>391<br>212<br>53, 60<br>537, 50 | 59 20<br>99<br>18 10<br>350                                                               | 258 58 50 95 30 17 95 343 50 90 70 87 332 10 180 50 548 323 10 178 20 10500 455 615 338 80 150 50 275 700 237 60 237 60 237 60 345 619 112 60 361 83 60 301 256 80 270 |
| 485<br>88<br>118                                                                                                                                      | Coub Médicerr<br>Codesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 458<br>87 60<br>115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 469 80<br>88<br>115                                                                                              | 471<br>88<br>115<br>270                                                                                                             | 470 10<br>86 20<br>113<br>275 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850<br>94<br>55                                                                                                                                     | Mici (Ce)<br>Mines Kali (Sté)<br>M.M. Penambya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 50<br>50 80                                                                                                                                                                                      | 90 50<br>51 50                                                                                                                     | 605<br>90 50<br>51 50<br>519                                     | 606<br>90 10<br>52 50<br>519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150<br>380                                                                                                   | Sets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160<br>140<br>370 20<br>396                                                                                                                                                                                                               | 156<br>138 50<br>371<br>390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155 50<br>138 10<br>371<br>392                                                                                                          | 156<br>136 20<br>354<br>395                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CO                                                                                                                                                                                  | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | <u>5 ^</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS DES B<br>NUX GUICH                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HÉ L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IBRE                                                                                                                                                                                                   | DE L                                                                                      | 'OR                                                                                                                                                                    |
| 285<br>96<br>365                                                                                                                                      | Compt. Entrept.<br>Compt. Mod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277<br>95<br>364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270<br>95<br>360                                                                                                 | 95<br>360                                                                                                                           | 96 BO<br>360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550<br>685<br>425                                                                                                                                   | Moët-Hermessy -<br>— (obl.)<br>Mot. Lercy-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 645 50 6<br>418 4                                                                                                                                                                                   | 645 50 I                                                                                                                           | 645<br>410                                                       | 645 50<br>400 50<br>64 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280<br>180                                                                                                   | Sinco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255<br>165<br>91                                                                                                                                                                                                                          | 253<br>168 50<br>93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253<br>166 50<br>93                                                                                                                     | 250 10<br>163 20<br>92                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAR                                                                                                                                                                                 | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COUR:<br>préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chât V                                                                                                                                                                                                                         | ente                                                                                                                                                                               | MONNAIES E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T DEVISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        | OURS<br>zéc.                                                                              | 27/10                                                                                                                                                                  |
| 305<br>180<br>180<br>275<br>89<br>43<br>197<br>275<br>895<br>25<br>1200<br>280<br>270<br>710<br>139<br>330<br>193                                     | Créd. Foncier Créde F. Irans. Créde Nat. Créde Nat. Créde Nat. Créde Nat. Crestot-Loire Crouzet CS. Sausiquet Darty Docks France D.M.C. Dumez Eaus (Gén.) Blectmoné (Cel (obl.) Bl-Aquetane - (pervisc.) Essior Essior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 830<br>25 50<br>1171<br>279<br>299 50<br>370 10<br>695<br>137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 861<br>825<br>26 30<br>1175<br>275 10<br>296<br>370 50<br>701                                                    | 306<br>177<br>280<br>87 50<br>44<br>197<br>277<br>684<br>825<br>28 30<br>1175<br>295 80<br>370 50<br>715<br>138 10<br>322<br>194 50 | 300<br>176 50<br>279 80<br>87 10<br>43 40<br>196<br>277<br>681<br>185<br>1270 20<br>290 20<br>385<br>692<br>137<br>325 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63<br>400<br>157<br>23<br>33<br>84<br>430<br>220<br>105<br>735<br>3120<br>74<br>100<br>200<br>250<br>102<br>91<br>118                               | Mauriner Marring Marri | 394 80 3<br>156 1<br>23 20<br>80 50 421 4<br>221 2<br>105 7<br>3080 3<br>73 50 1<br>197 1<br>248 2<br>99 50                                                                                         | 388<br>157<br>23 90<br>31 80<br>78 80<br>78 80<br>104 90<br>110<br>100 50<br>148 20<br>148 20                                      | 709<br>080<br>74<br>100 50<br>197 20<br>248 20<br>96 80<br>90 10 | 385<br>154<br>23 80<br>31 20<br>77 30<br>425<br>215<br>103 90<br>702<br>080<br>74<br>98 60<br>193 30<br>245<br>95 10<br>88 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450<br>144<br>220<br>430<br>119<br>156<br>305<br>250<br>890<br>129<br>225<br>280<br>199<br>225<br>775<br>105 | Samor Surs Rossgool . S.L. (Sto lyona.) S.L. V.B. Sogurap Sogurap Source Penier Suez Tales Luzenac Tale Seu - (obl.) Thomson-C.S.F (obl.) T.R.T. LIF.B. LIF.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470<br>141<br>219<br>373<br>125<br>154 90<br>296<br>250<br>852<br>126                                                                                                                                                                     | 489<br>139<br>215<br>373<br>127<br>153<br>300<br>250<br>875<br>125 50<br>222 80<br>285<br>200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353<br>4689<br>139<br>215<br>373<br>127<br>154<br>300<br>875<br>125<br>50<br>875<br>125<br>50<br>228<br>200<br>221<br>221<br>102<br>224 | 481 10<br>139 .<br>215 .<br>365 50<br>124 80<br>155<br>294<br>251<br>875<br>126 50<br>220 30<br>280<br>221                                                                                                                                                                                                             | Alfemagni<br>Belgrose (<br>Pays Bas (<br>Danemark<br>Norvège (<br>Grande-Br<br>Grèce (10)<br>Suiese (10)<br>Suiese (10)<br>Autriche (<br>Espagne (<br>Portugal (<br>Canada (S       | s (\$ 1) e (100 Det) 100 F) 100 Sch                                                          | 58<br>250 7<br>15 0<br>227 2<br>78 1<br>96 1<br>10 4<br>9 9<br>301 6<br>102 B<br>35 7<br>4 8<br>4 8<br>4 8<br>4 8<br>4 8<br>4 8<br>4 8<br>4 8<br>4 8<br>4 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 251<br>35 15<br>90 227<br>50 78<br>30 95<br>71 10<br>65 9<br>41 4<br>96 303<br>30 102<br>35<br>70 8<br>17 4                                                                      | 1 100   24<br>1 082   1<br>2 480   22<br>1 740   9<br>1 506   1<br>1 956   1<br>1 956   1<br>1 400   29<br>450   8<br>860   3<br>897   825<br>783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 250<br>21 2<br>75 500<br>13 150<br>10 150<br>4 550<br>15 31                                                                                                                                                                 | 80 500<br>98<br>10 650<br>4 950<br>98<br>94<br>35 300<br>5 950<br>8 700                                                                                                            | Or in Balo en basse<br>or in langual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 耐<br>쉾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | 0495<br>1985<br>775<br>491<br>739<br>676<br>7740<br>2700 40<br>2000<br>950<br>950<br>3830 | 80400<br>80500<br>774 90<br>501<br>721<br>681<br>730<br>3780<br>2001<br><br>3699 50                                                                                    |

# Le Monde

conduit à un échec economique retentissant qui a rapidement en-

trainé un changement politique o. Il prévoit un pareil échec écono-

mique pour l'expérience socialiste d'aujourd'hui, qui se traduit, se-lon lui, par « un budget vieillot, tout inspiré de l'idéologie keyné-

impôt ne rapporterait pas plus de 2 milliards de francs.

M. Chirac accuse le gouverne-ment d'avoir pris pour cible les classes moyennes, qui supporte-ront une charge fiscale, selon

nont line charge liscaie. Schollini, e excessive n.
Selon le maire de Paris, e il auratt fallu rechercher la relance de la production en détaxant

massivement l'investissement producti, et en supprimant les entra-

pes les plus criantes au déve-loppement des entreprises ». Il

cite notamment la taxe profes-

Dénonçant l' « absurdité » des

nationalisations nouvelles, il déclare que le projet de loi de finances répond à un objectif qui

'est pas économique mais poli-

Après avoir accusé le président

limiter l'augmentation des pré-lèvements fiscaux ou sociaux sur

l'économie, M. Chirac déclare : a Il faut savoir que pour nous rien n'est irréversible, notam-

ment pas les mesures prises par le gouvernement socialiste.

Il conclut : « La gauche fran-

caise, qui a longtemps eu une réputation de générosité, d'ouver-ture, de convivialité et de tole-rance, est en train d'apparaître

Le rendez-vous

des grandes marques

#### UN JOUR DANS LE MONDE

#### IDÉES

2. ENA : « Pour une école gentre et démocratique », par William Brulet ; « Une école pour les fonctionnaires », par Jacques Hardy; « Capitaines et généroux », par Louis Canier.

#### **ÉTRANGER**

- 3. AFRIQUE MAROC : la grande comm mixte franco-marocaine va siéger dans un climat politique assaini des deux
- GABON : la crise de confian entre Paris et Libreville semble en voie de règlement.
- 4. PROCHE-ORIENT
- 4. AMÉRIQUES 4-5. ASIE
- a L'Inde gax prises avec la corruption » (1), par Patrick Francès.
- 6. EUROPE M. Kekkonen
- 6. DIPLOMATIE Les relations Est-Ouest et la

#### relle des epromissiles. **POLITIQUE**

# 7. « Décentralisation et clarifica-tion » (II), par Gérard Olivier. 8. La réforme du statut de Paris.

- 9. Le Sénat commence l'examen du projet de loi sur la décentra
- 10. Le débot sur le budget de 1982 l'Assemblée nationale.
- 12. M. Jospin est reconduit au post de premier secrétaire du P.S. 12-13. RÉGIONS : la modernisation des transports urbains.

#### SOCIÉTÉ

- 14. Les autorités thaïlandaises assou plissent leur position sur l'affaire des déteuns étrangers. 28. La vogue du Rubik's cube.
- JUSTICE : une affaire d'autode fense aux assises du Val-de
- 29. RELIGION : les travaux de l'épis-

#### LE MONDE DES ARTS ET DES

SPECTACLES

- 15 à 18. LA FRANCE FAIT DU CINÉMA : face-à-face Daniel Toscan du Plantier-Frédéric Mitterrand; une semaine de prêt-àfilmer, par François Weyergans plaidayer pour l'ambition, entre tien avec Bertrand Tavernier Jean-Louis Comolli, Claude Miller.
- 24. SÉLECTION. 25 à 27. PROGRAMMES EXPOSI TIONS ET SPECTACLES. 19 à 22. RADIO - TELEVISION.
- VU : Les Dossiers de l'écron sur la presse, par Jacques Sau

#### **ÉCONOMIE**

- 34. ÉNERGIE : l'OPEP tente de met tre fin à une longue période d'anarchie dans la fixation du
- prix du pétrole. 35-36. SOCIAL : les débrayages s multiplient à l'asine Peugeot de 36. ÉTRANGER

RADIO-TELEVISION (22) INFORMATIONS SERVICES > (32 et 33) La maison ; Météorologie ;

 Journal officiel = ; Mots Annonces classées (30 à 32) ; Carnet (32) ; Programmes spectacles (25 à 27) ; Bourse (37).



Le numéro du . Monde daté 28 octobre 1981 a été tiré à 560 227 exemplaires.

ABCDEFG

#### LE DÉBAT BUDGÉTAIRE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

#### M. LAJOINIE (P.C.F.) : un système fiscal entre tous inégalitaire

projet de loi de finances pour 1981 reprend mercredi matin 28 octobre devant l'Assemblée

M. André Lajoinie, président du groupe communiste, note que le budget proposé par le gouvernement « va dans le sens du changement ». Il dénonce l'attitude du grand patronat et de l'opposition : « Le combat de returdement mené par la droite pour faire trainer l'adoption de pour faire trainer l'adoption de la loi de nationalisations a per-mis que des groupes nationalisa-bles comme Paribas commencent à liquider des pans du patrimoine national s, déclare-t-il. Le député de l'Allier estime que ce texte gouvernemental « met insuffisamment l'accent sur le prèse departé des les

role dynamique que devratt jouer la consommation poulaire dans la nouvelle croissance. L'objectif de stabilisation du nombre de chômeurs en dessous de deux millions à la fin de 1982 lui apparaît très insuffisant ». Quant à la lutte contre l'inflation, elle doit être à ses yeux une priorité de l'action du gouvernement et de sa majorité, car, au rythme actuel, « les gains de pouvoir d'achat acquis en fuillet risquent d'être annulés en fin d'année ». Le président du groupe communiste se félicite de la création d'un impôt sur les grandes fornouvelle croissance. L'objectif de d'un impôt sur les grandes for-tunes, « l'une des pièces mai-tresses de la démocratisation de la fiscalité et de la réduction des inégalités », et de certaines

La discussion générale du réformes contenues dans le pro-rojet de loi de finances pour jet qui vont, dit-il. dans le sens de la justice fiscale. « Il n'en de la justice liscale. « Il n'en demeure pas moins, a jou te M. Lajoinie, que le système fiscal français reste très inégalitaire (...). Par le biais des impôts indirects, la charge fiscale pesant sur la grande masse des contribuables s'alourdit chaque année. année. »

Il présente alors une série de propositions formulées « dans un esprit constructi/, sans surenchère ». Il s'agit notamment de créer des facilités pour le paie-ment de l'impôt sur le revenu dû par les chômeurs de la suppres-sion de l'augmentation de la taxe sur les carburants et sur la sur les carburants et sur la vignette pour les petites cylindrées. Il suggère aussi la création d'une tranche à 65 % pour les plus gros revenus. l'application de la majoration de 10 % due au titre de l'impôt solidarité à l'ensemble des prélèvements libératoires sur les revenus mobiliers, l'abrogation de la loi fiscale, la réintégration dans le bénéfice imposable de certaines provisions et la taxation des provisions des compagnies pétrolières étrangères. M. Lajoinle estime enfin que la prochaine loi de finances devrait prévoir un système d'imposition sur le capital système d'imposition sur le capital des sociétés, assis sur leur actif

Afin de limiter le déficit budgé-taire, il propose d'autre part le lancement d'emprunts obligatoires auprès des banques et des compa-gnies d'assurances, à taux d'inté-rêt limités.

#### -M. CHIRAC : La gauche apparaît sous son nouveau jour

M. Jacques Chirac estime que le projet de budget est « incohérent et archaïque » tant en ce qui concerne la politique monétaire que le financement de la sécurité sociale et l'insertion de la France dans l'ensemble de ses partenaires industriels. « Seule la France, décharat et la trance le disconcire du clare-t-il, ignore le diagnostic du Fonds monétaire international

selon lequel le maintien de défi-

cits budaétaires élepés est aujourd'hui la principale source d'infla-

M. Chirac estime que le projet du gouvernement correspond à celui qu'avait déjà voulu mettre en œuvre Léon Elum en 1936. Ce programme, dit-il, « a coîncidé avec des mesures sociales qui ont laissé à juste titre le souvenir d'un progrès décisif, mais il a

#### La mise en place du service public de l'emploi

#### TOUTE OFFRE D'EMBAUCHE DEVRA ETRE TRANSMISE A L'A.N.P.E.

#### CRÉATION D'AGENCES RÉGIONALES

Le « vaste service public de l'em-ploi », annoncé par M. Mitterrand durant la campagne présidentielle, est en train de prendre forme. M. Auroux, ministre du travail, en a présenté l'ossature au conseil des ministres de ce mercredi 28 octobre, après avoir soumis son projet la semaine dernière au comité supé-rieur de l'emploi et après avoir consulté l'ensemble des partenzires sociaux.

Comme le nom du dispositif l'in-dique, il va s'agir de rendre un véri-table service public aux demandeurs d'emploi et, dans ce but, la Rue de Grenelle doit remettre en vizaeur l'artiele L 311-2 du code du travail, qui était tombé en désuétude, et qui stipule que tout employeur doit obligatoirement notifier à l'Agence nationale pour l'emploi toute place vacante dans son entreprise. Ce qui, évidemment, n'empêchera pas l'em-ployeur de continuer à s'appuyer, pour ses offres d'emploi, sur d'autre supports, comme les petites annon-

ces, par exemple.

B'autre part, les moyens de l'A.N.P.E., de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et les services extérieurs du travail seront renfor-cés. En particulier, il est prévu de créer d'ici à fin 1982, trois mille postes supplémentaires pour l'en-serable de ces trois organismes. Surtout, le ministère du travail va procéder à la résinalisation de procéder à la régionalisation de l'A.N.P.E. et de l'AFPA, en instituant, comme nous l'avons annoncé dans « le Monde » du 15 octobre, des agences régionales de l'emploi, éta-blissements publics dotés de conseil d'administration d'un tripartisme nouveau : syndicaus, organisations professionnelles, éius locaux. L'or-ganisation de l'AFPA sera identique, dans le cadre d'associations régio-nales. Le directeur régional du travail et de l'emploi jouera la rôle de commissaire du gouvernement et le délègue régional à la formation

# chez Renault

## DE LEVER LES MESURES DE CHÔMAGE TECHNIQUE

14 150 salariés. En même temps, s déroulent, au niveau du groupe, les consultations sur la renégociation anticipée de l'accord d'entreprise.

# LE SMIC SERA RELEVE



#### **Nouvelle fentative d'apaisement** de la République de ne pas tenir l'engagement qu'il avait pris de

# LA DIRECTION ENVISAGE

Une partie des O.S. du département de montage de l'he seguin-poursuivaient mercredi matin 28 oc-tobre une grève commencée il y a près de trois semaines. Cependant, la direction de l'usine Renault de Billancourt a décidé de remettre en d'un parti socialiste énervé, preparti communiste suencieuse-ment mais efficacement à l'œuvre dans l'appareil de l'Etat; celui d'un parti socialiste énervé, pre-nant peur à la perspective de son inévitable échec économique, et désignant, à l'avance, ses boucs émissaires.» route les chaînes mécaniques de cet atelier. Elle envisageait en outre, si cette reprise du travall était suffisante, de lever dès l'après-midi les mesures de chônage technique qui, depuis le 12 octobre, ont frappé

# DE 2,4 % LE 1<sup>et</sup> NOVEMBRE

La hausse des prix de détail a La hausse des prix de détail a atteint 1,1 % en septembre (voir en page 34). Cette augmentation déclenche une révalorisation automatique du SMIC qui interviendra le 1<sup>st</sup> novembre et sera de 2,4 %. Le SMIC boraire passera aiosi de 17.34 F à 17.6 F.

à 17.76 F. a 17,76 f. La deruière hausse du SMIC étalt intervenue le 1<sup>ss</sup> septembre. Elle avait été de 3,7 % et avait fait passer



### ILA VISITE A PARIS D'UNE DÉLÉGATION SOVIÉTIQUE

#### Paris et Moscou vont avoir des conversations sur le Proche-Orient

La délégation du P.C. soviétique au congrès socialiste de Valence quitte Paris pour Moscou, ce mercredi 28 octobre, après avoir eu des entretiens avec les dirigeants français.

tout inspiré de l'idéologie keynésienne des années 30 s.

M. Chirac estime qu'ul ne faut
pas compter sur les entreprises
nationales pour continuer à jouer
un rôle moteur dans l'investissement. car leurs tarifs sont bioquès et leurs coûts salariaux augmentent.

Le député de la Corrèze reproche aux socialistes de ne pas
tenir leurs promesses, notamment celles de l'exonération de
l'impôt sur le revenu pour les
familles de deux enfants dont
le revenu brut est inférieur à
5000 francs par mois, et l'endélégation en tant que secrétaire du comité central, mais qui préside aussi la commission des affaires étrangères d'une des deux Chambres du Soviet suprême, avait rendu visite lundi à M. Mermaz, président de l'Assemblée et à M. Poher, président du Sénat. Il a été reçu par M. Faure, président de la commission des atfaires étrangères de l'Assemblée. Mradi M. Ponomarev, accompagné de M. Zagladine, membre du comité le revenu brut est inférieur à 5000 francs par mois, et l'encouragement de l'épargne par une augmentation des taux d'intérêt égale à celle de l'inflation. Ce budget, dit-il, « n'est pas s'ncère ». Il estime que l'impôt sur le capital « risque de mettre bien des entreprises en difficulté. alors que son produit, tel qu'il est prétu dans le texte gouternemental, ne dépassera pas 5 milliards de trancs, soit 3 % du rendement global de l'impôt sur le revenu ». A ces prévisions il oppose d'ailleurs celles de « tous les experis » selon lesquels cet impôt ne rapporterait pas plus central, et de M. Tchervonenko, ambassadeur d'U.R.S.S., a eu un entre-tien suivi d'un déjeuner avec M. Mau-

M. Ponomarev, qui dirigealt la

roy. Auparavant, la délégation avait procédé avec M. Cheysson à un tour d'horizon portant notamment, indique-t-on de source française, sur le dialogue Nord-Sud, l'Afghanistan, le Proche-Orient et la sécurité en Eu-

Les deux parties, précise t-on de même source, sont tombées d'accord pour éviter l'enlisement de la conffrence de Madrid. Ces conversations. les premières depuis l'entretien que M. Chevason avait su avec M. Gromyko à New-York en septembre, seront suivies par une réunion d'experts des deux pays consacrée au Proche-Orient, un point sur lequal une certaine convergence de vues aurait été enrecistrée.

L'agence Tass a décrit, pour sa part, l'entretien de la délégation avec M. Mauroy comme - chaleureux amicai -. Il a fait apperaitre une « volonté dénérale de voir s'approiondir les relations franco-soviétiques. de rendre plus active la coppération dans l'économie, la culture et l'échange d'informations, et de dévalopper les relations politiques ».

● Le prix Aujourd'hui est attri-bué à M. Raymond Aron pour son livre le Spectateur engagé (Julliard) par dix voix contre cinq à M. Edgar Morin pour son essai Pour sortir du XX° siècle (Nathan)

 Les organisations patronales et syndicales du secteur textile et de l'habillement de la C.E.E. se sont prononcées le 26 octobre, pour une stabilisation des importations des produits dits « sensibles » des Dix en provenance l'Europe de l'Est. Selon ces organisations, le prochain accord multifibres devrait au cours des multifibres devrait, au cours des multiple devrait, au cours des cinq prochaines années, favoriser les pays producteurs les plus pauvres et qui, aussi, respectent les réglementations sociales de l'OLT. Ce qui en clair exclu-

rait, en grande partie, les pays asiatiques et ceux de l'Europe de l'Est du bénéfice de cet accord. - (Corresp.)

· Grève sur les gisements de la zone norvegienne de la mer du Nord. — La production de gaz et de pétrole dans les concessions de petrole dans les concessions.

d'Ekofisk et de Frigg, en zone navégienne de la mer du Nort, est paralysée, depuis le 27 octobre par une grève des ouvriers qui réclament une augmentation de 15,2 % de leurs salaires. Cette grève mensee notamment les approvisionnements en ces de approvisionnements en ces provisionnements en gaz de la Grande-Bretagne qui est fourni pour près du tiers, par le gise-ment de Frigg.



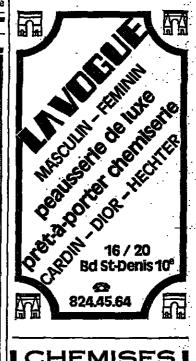

CHEMISES **MESURES** 210 F JACQUES DEBRAY

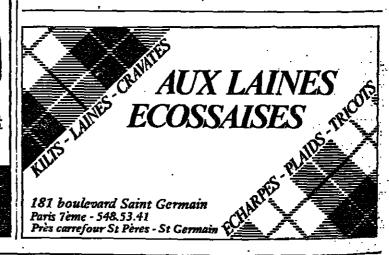

# Intralude forme les utilisateurs de Micro-Informatique.

PLUS DE 200 STAGES DE FORMATION CONTINUE DEJA REALISES DANS CE DOMAINE. DU NIVEAU ZERO A LA MAITRISE DE L'UTILISATION.

#### Micro-ordinateurs.

- Initiation à la programmation.
- Approfondissement des techniques de programmation. Méthodes de programmation.
- Organisation de données, gestion de fichiers.
- Matériel utilisé : matériel Hewlett Packard (calculateurs programmables HP 85 ou séria 9800).
- Microprocesseurs.
- Initiation aux microprocessours • Mise en œuvre d'une famille de composants
- organisée autour d'un microprocesseur, Technique des interfaces programmables.
- Mise en œuvre de la configuration d'aide au développement de la famille 6800. Programmation des microprocesseurs. Matériel utilisé : microprocesseur M 6800.

153, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine.

Téléphone : 661.05.35.

حكة من الأصل

TRENTE-HUITIEME En désaccord avec M.

Le directeur d

donne sa **dé** LIRE PAGE

BULLETIN DE L'ETR.

M. Reagt et les AW L'ardente campagne depris des semaines président Reagan I

rente des cinq avion à l'arabie Saoudite

ge fruits : par 52 vois le Senat a rele motion qui eut blog seulement la comman MICS mais tout un famienents perfe nes d'un montant de g milliards de dollar me rictoire indeniab Il Reagan. Les points emines passees le da nouterement perdam jusqu'à la toute i minute il aura multipi messes et pressions de pour arriver à ses fine Les arguments de la Bluche Dint arracher sion somi d'ordre plus logique que siratest sasissali avant tout d rer que la président rait su liberté d'initis duction same risquer ten du legislatif. Ses thies pour l'Etat d'in l'ent pas empéché de l'arsenal d'un des enni celui-ci. Faut-il y voir T dua reequilibrage de tique americaine au Orient, jusqu'a préser mbiement elfacce in décrets de Jerusalem en tout ets un geste di volonie appuye emi Emi. Parable Saoudi Washington fera ten maintenir dans le ca r maderes a. im conclumne ies acces Camp David. Le plan du prince

l'impasse ? De toute il n'aurait servi à r déployer des efforts qua culseus pour obtenir l'a Sétat à la vente des A si c'etait pour retornhe l'apathe diplomatique caracterise jusqu'a main l'attitude américaine le censist israélo-arabe Ainsi l'affaire des é seralt-elle un moyen me fin en soi. Les as tes qu'a prodiguées M gan aux sénateurs in de roir remettre en des incertaines un matériel perfectionne le mette éridence. La livraison avions, strictement déf il t'est pas inutile tappeler, n'interviendr

Cancen a fait un dete

Boen pour rendre visit

emi o Helmut Schn

cussion pour Washing

les négoviations d

Brzeliennes sur l' a aut

palestinionne o restales

on la credite aniourd'h outre le président Res fait savoir que des mil amèricains seraient e ques » dans le mani des AWACS « bien au-de années 90 n. L'histoire du contrat mement avec Ryad re errire. Selon certain seraient les commis-voy: du Pentagone qui an suggéré aux Saoudies réclamer des AWACS, p an rang de symbole du

avant 1985, ce qui lai tout loisir de se dés l'Arabie Saoudite se dés de la

de la " modération r

ding stratégique. Selon bes observateurs, 1'21 tadar ne serait pas an et ses performances à auraient été plus que vantes. Jerasalem, qui lait per a (noi s'en tenir à ce roil dans la poss d'AWACS par l'Arabie

dite une menace pour sa nie. Ce qui dans un pr lemps, obligera Washing répondre favorablement denandes de « compensa figancière et ma éri distail M. M. Ream ponra en rester là si vra la vente des AffACS, por quelle il a mis toute son rits on :

nite en jeu, doit ouvrir w nonvelle dans la pol americaine.

(Live nos informations p